

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



6:15

### Harvard College Library



FROM THE FUND GIVEN BY

## Stephen Salisbury Class of 1817

OF WORCESTER, MASSACHUSETTS

For Greek and Latin Literature

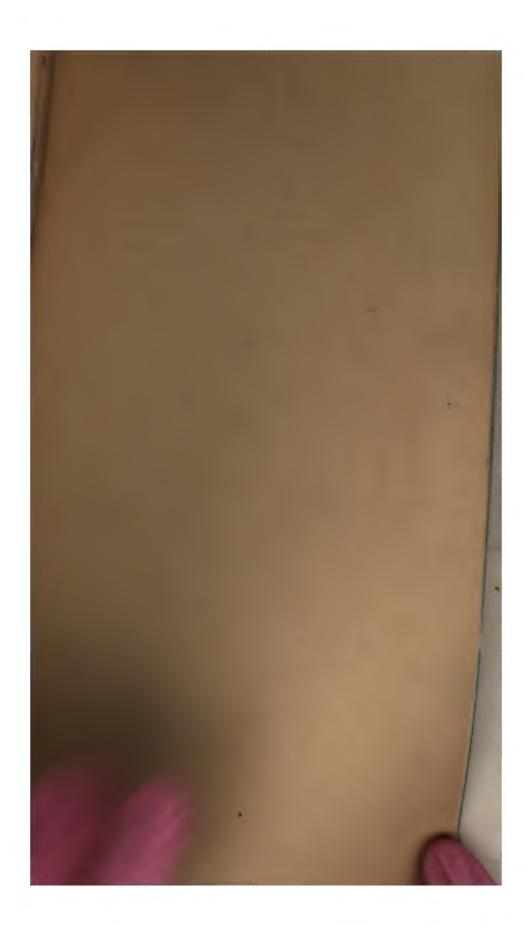

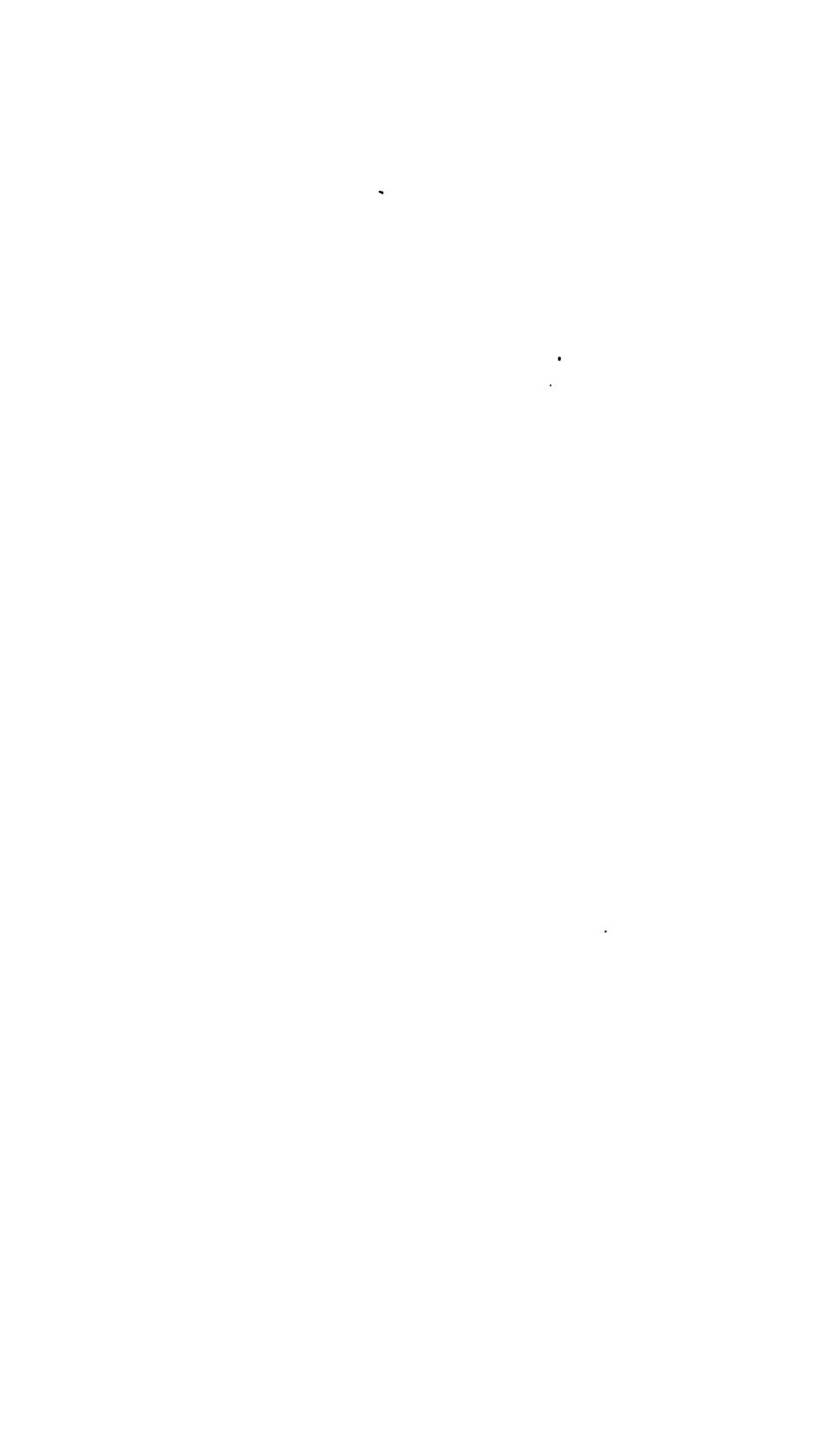



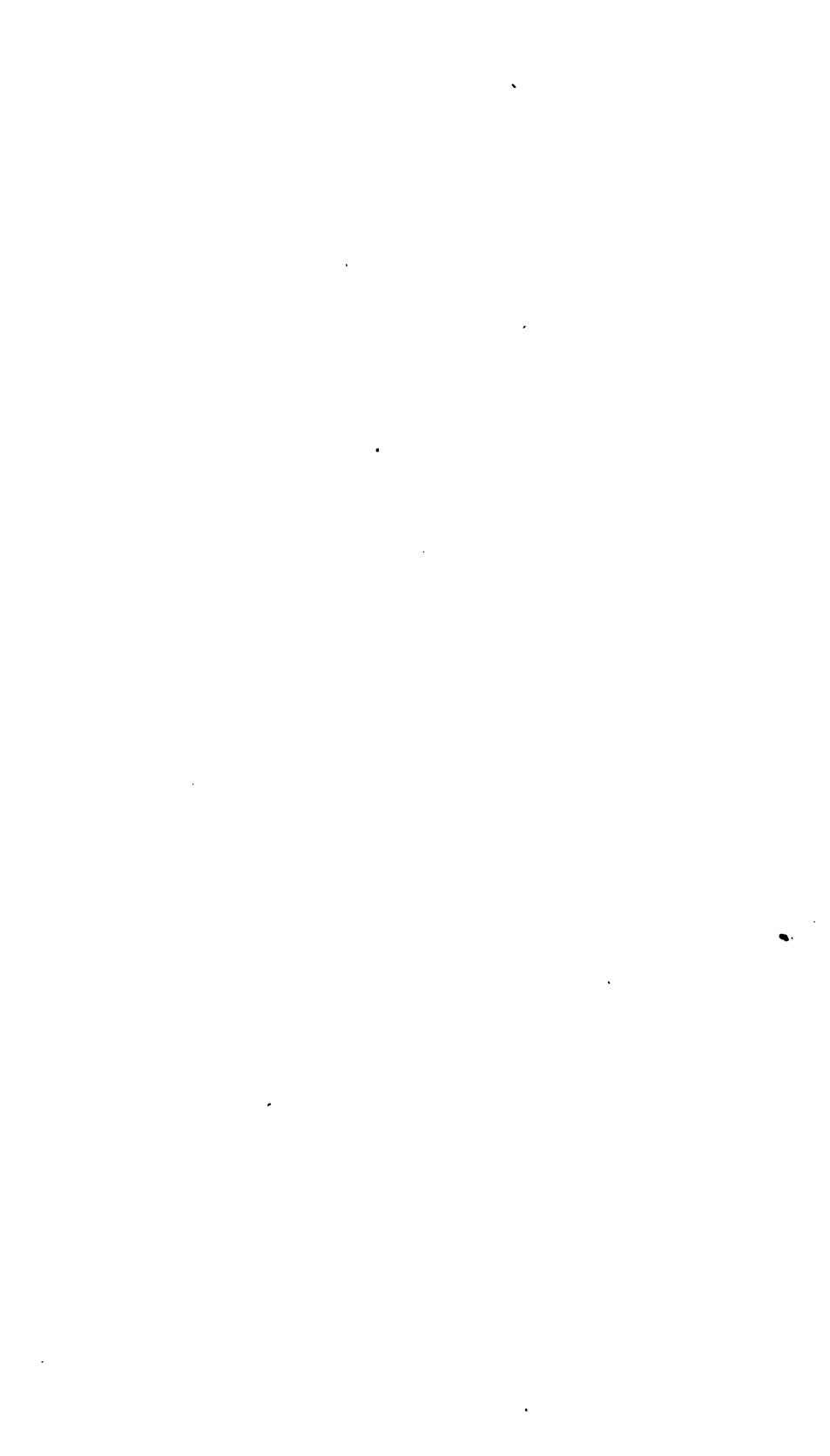

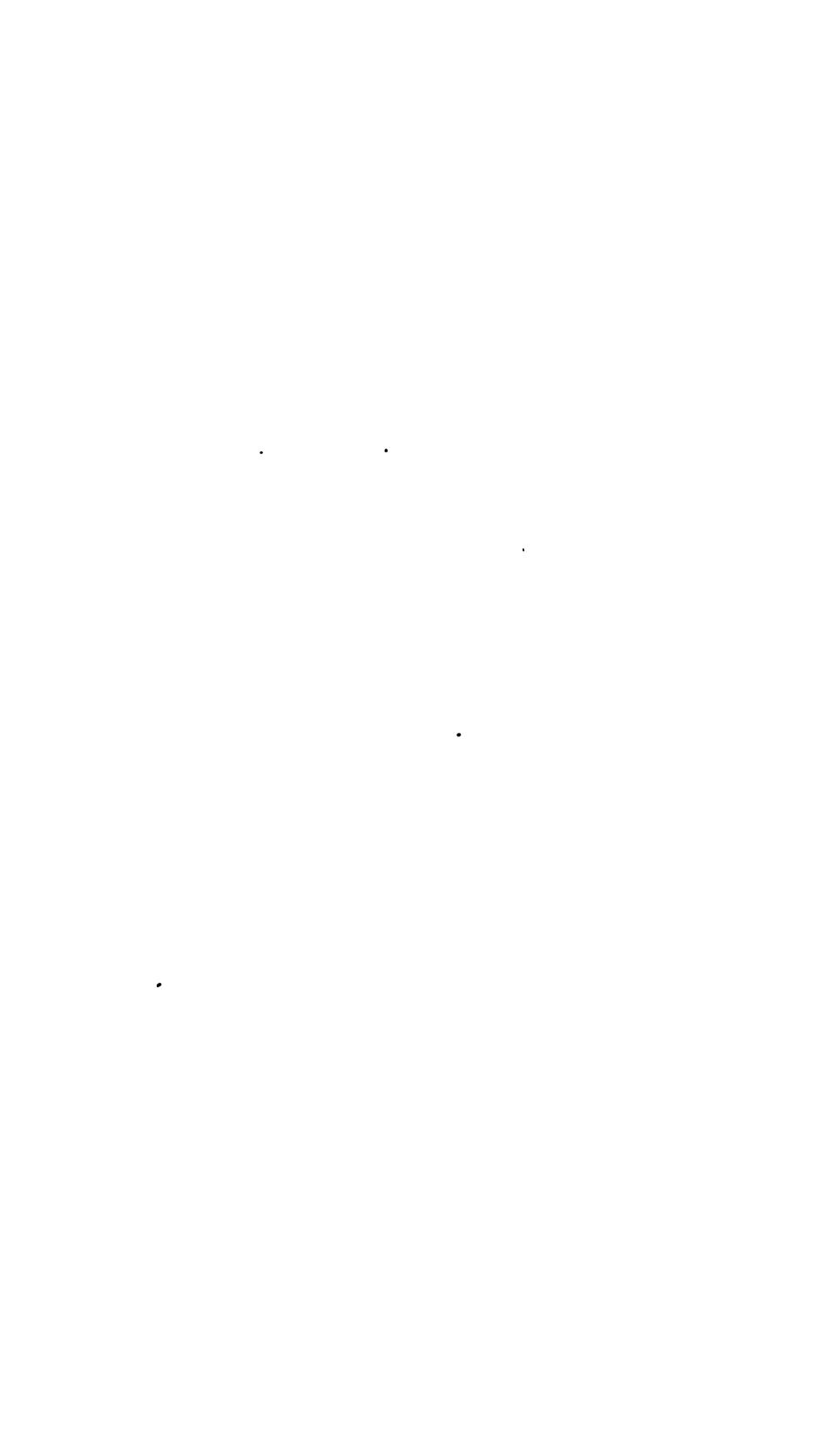

# POLITIQUE D'ARISTOTE

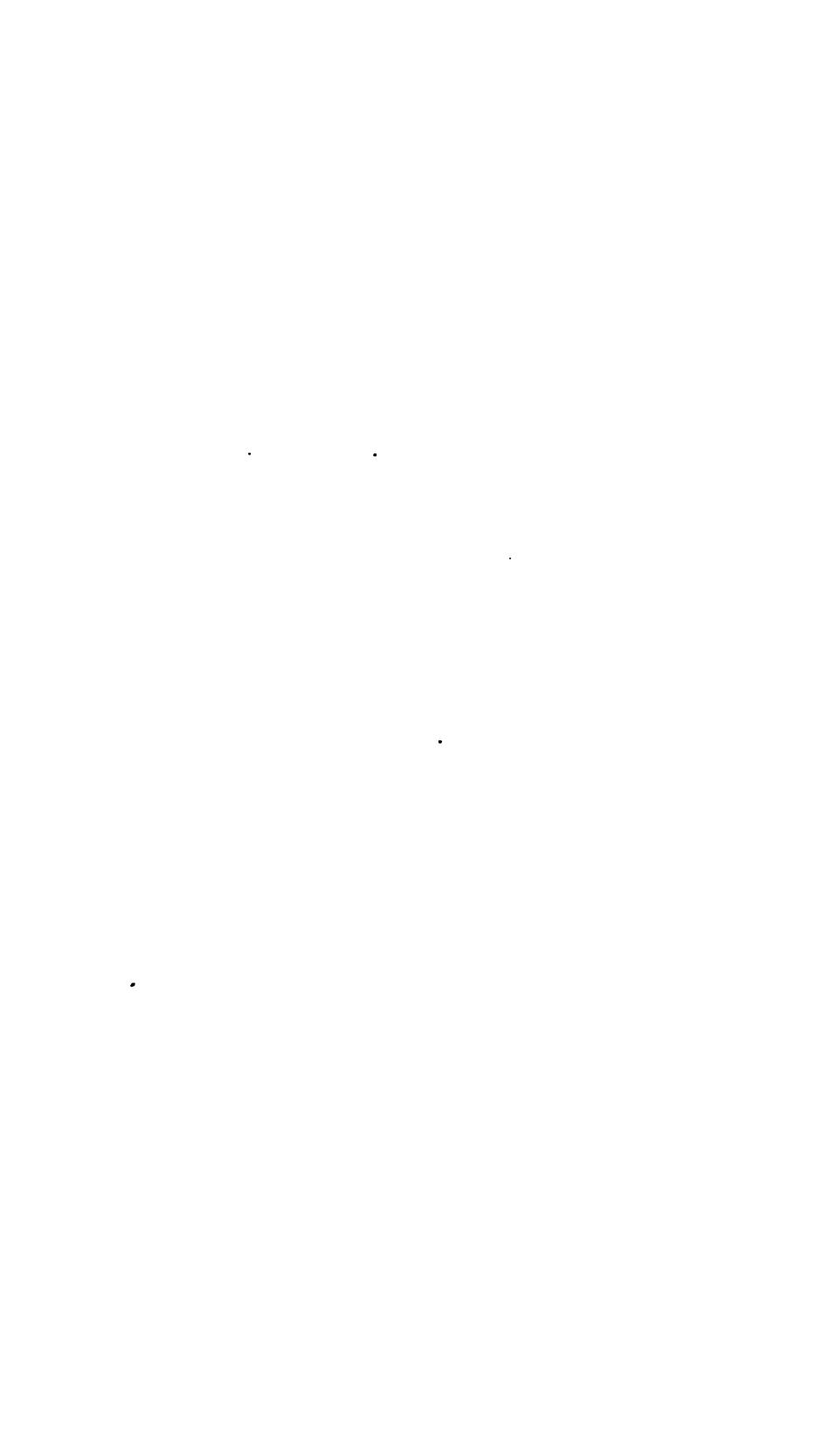

# POLITIQUE D'ARISTOTE

SAINT-DENIS. - IMPRIMERIE CU. LAMBERT, 17, RUE DE PARIS.

# POLITIQUE D'ARISTOTE

### TRADUITE EN FRANÇAIS

D'APRES LE TEXTE COLLATIONNE SUR LES MANUSCRITS ET LES EDITIONS PRINCIPALES

V . M

### J. BARTHÉLEMY-SAINT-HILAIRE

DÉPUTÉ A L'ASSEMBLEE NATIONALE

Membre de l'Institut

(Académie des Sciences morales et politiques.)

### TROISIÈME ÉDITION

Revne et corrigée.

### **PARIS**

LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE DE LADRANGE

41. RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, 41

**MDCCCLXXIV** 

Fa 112, 646, 15

JAN 10 1930

LIBRARY

Salwkeing gened

### A LA MÉMOIRE

DE

# MON AMI PAGNERRE

JE LUI DÉDIE DE NOUVEAU CE LIVRE

DONT LES THÉORIES PROFONDES

ONT ÉTÉ SOUVENT L'OBJET

DE NOS ENTRETIENS ET DE NOS MÉDITATIONS

MÊME AU MILIEU DE NOS LABEURS PATRIOTIQUES

AU GOUVERNEMENT PROVISOIRE

ET A LA COMMISSION DU POUVOIR EXÉCUTIF

DE 1848.

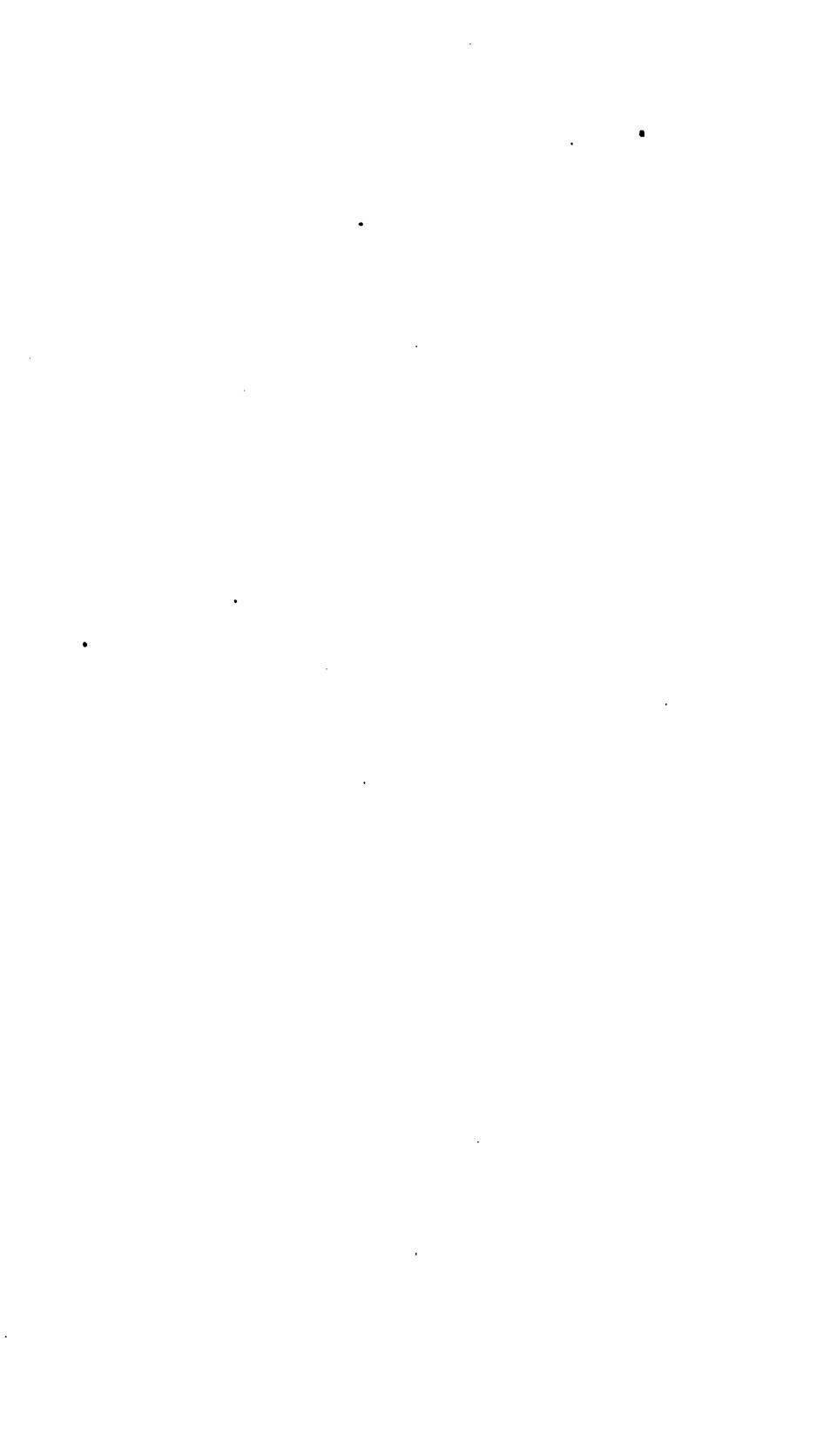

# PRÉFACE.

La Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen est le résumé de toute la science politique. — Utilité et méthode de cette science. — Platon; vérité et grandeur de sa politique à la fois rationnelle et historique; ses erreurs. — Aristote; sa méthode presque entièrement historique; ses défauts et ses mérites. — Montesquieu; sa méthode est plus historique encore que celle d'Aristote; l'Esprit des Lois; ses lacunes et sa grandeur. — Polybe. — Cicéron. — Machiavel. — Hobbes. — Spinosa. — Rousseau. — Conclusion; devoirs de la science politique. — Post-scriptum de la troisième édition.

La révolution française a marqué dans le destin des sociétés, et dans l'histoire de la science politique, une ère nouvelle. La Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen a rappelé aux peuples, et même aux philosophes, quelles sont les véritables bases de l'ordre social; et c'est d'elle que l'on peut dire avec toute justice qu' « elle a présenté à la nature humaine ses titres perdus dans la plus grande partie de la terre ». En proclamant que le but de toute association politique est la conser-

vation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, et que l'ignorance, l'oubli ou le mépris de ces droits sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, la Constituante a fait plus encore peut-être qu'elle n'a cru : elle prétendait stipuler pour le genre humain, au nom du peuple français; elle a en outre stipulé pour la science, au nom de la vérité.

La politique a pu ne pas tenir grand compte d'une sorte de dissertation philosophique mise en tête d'une constitution éphémère. Tout absorbée dans les intérêts et les préoccupations du moment, la politique n'a pas le temps de remonter aux principes. Comme elle ne songe qu'aux conséquences et aux applications, elle n'a pas toujours su voir que c'est de ces droits reconnus et proclamés que la Révolution tirait non-seulement sa légitimité, mais encore sa puissance; qu'ils étaient les fondements de l'ordre nouveau tout entier, la source intarissable de laquelle devaient sortir et découler toutes les institutions nécessaires à son organisation et à sa durée; et que ce sont ces droits qui donnent à la société française, prise dans son ensemble, une supériorité incontestable sur toutes les sociétés contemporaines, ses imitatrices au moins autant que ses rivales. La politique emploiera bien des siècles de travaux en Europe et dans le reste du monde, avant d'avoir tiré de la Déclaration des Droits tous les fruits qu'elle recèle; et les hommes d'État, malgré le dédain qu'ils affectent souvent pour ces théories, ne font cependant rien de sérieux que par elles et pour elles.

Mais l'histoire, qui sait à quel prix furent achetées ces conquêtes de la raison et de la justice, en connaît mieux toute la valeur. A ses yeux, la Déclaration des Droits résume quarante siècles d'efforts et de luttes, de même qu'elle prépare des siècles plus longs encore de progrès et d'espérance. La Constituante en a su plus que tous les sages qui l'avaient précédée, parce qu'elle a pu mettre à profit leurs leçons. Les sociétés ont ignoré bien longtemps ces conditions légitimes de leur vie et de leur bonheur; les législateurs ne les ont entrevues qu'obscurément; la philosophie même ne les a pas toujours comprises, et les religions les plus saintes n'ont pas su les consacrer. Mais les efforts des nations, des législateurs, des philosophes et des religions n'ont pas été stériles; et, après une bien longue attente, il s'est trouvé un peuple capable de recueillir cet héritage et digne de le féconder. La philosophie qui applaudit sans réserve à ce code éternel des sociétés, est heureuse de le recevoir tout fait des mains de la grande assemblée qu'elle seule anima. Elle n'a rien à y ajouter, rien à en retrancher; et c'est du haut de cet impérissable monument qu'elle doit porter ses regards, et sur le passé qui contribua à l'élever, et sur l'avenir qui ne l'ébranlera pas.

A la splendeur de cette lumière, il n'est plus possible de s'égarer. S'il est vrai que la nature de l'homme ait des droits inaliénables, l'homme ne doit point les perdre dans la société, qui est sa vraie fin et sa perfection. La société, quelle que soit la forme politique qu'elle se donne, c'est-àdire son gouvernement, doit, dans la mesure où elle connaît ces droits, les respecter et les garantir, en eux-mêmes d'abord, et ensuite dans toutes les conséquences légitimes qu'ils entraînent. La meilleure société sera celle qui assurera le plus complétement le libre exercice de ces droits; le meilleur gouvernement, celui qui saura le mieux les développer et les maintenir dans les citoyens; le politique le plus habile, celui qui les suivra et les appliquera le mieux. A cette large et équitable mesure, on peut apprécier sans erreur, et les sociétés passées, et les gouvernements qui les ont régies, et même les œuvres des philosophes. Platon et Aristote, Montesquieu et Rousseau, peuvent comparaître devant ce tribunal dont ils invo quèrent souvent la juridiction sans en bien voir toute l'étendue; les sociétés antiques et les sociétés

modernes peuvent y être également jugées; les hommes d'État et les législateurs de tous les temps, le paganisme et la religion chrétienne, s'y peuvent présenter tour à tour. La nature humaine, se connaissant enfin après tant d'études et tant d'épreuves, peut leur demander à tous ce qu'ils ont fait pour elle; car c'est elle seule que tous durent avoir en vue, puisqu'ils se sont chargés de la conduire et de l'améliorer, au milieu de tous les obstacles et de toutes les souffrances que la Providence suscite à la sagesse des hommes et à leur courage.

Parmi ces travaux de genres si divers, tous dignes de la reconnaissance de l'humanité, ceux qui méritent le plus d'attention sont ceux des philosophes. D'abord, ils ont contribué au résultat commun; et leur part, qui souvent y est la plus secrète, n'y est ni la moins belle ni la moins efficace. Mais, en outre, ils ont, sur tous les autres, l'avantage incontestable d'être les plus clairs. Le législateur, même le plus prudent, fait son œuvre sans chercher à approfondir ni analyser les principes; il obéit à l'instinct heureux, parfois même infaillible, de son expérience et de son patriotisme. L'homme d'État réfléchit moins profondément encore que le législateur; les intérêts qu'il doit servir, les passions qu'il doit concilier, bien que

trop souvent il les partage, le troublent et l'aveuglent. Dans les conflits de chaque jour, il serait bien embarrassé de dire par quelle lumière supérieure il se guide. De plus, les travaux du législateur sont déposés dans des codes où sa pensée se perd sous des détails obscurs et incertains; celle de l'homme politique va s'éteindre le plus ordinairement dans les archives moins sûres encore de l'histoire. Le philosophe seul parle en son propre nom, à l'abri, autant que l'homme peut l'être, de l'erreur et des illusions. Il se place directement, et sans l'intermédiaire des lois ou des affaires, en face de la nature humaine; et rien ne paraît devoir l'empêcher de la bien observer. Ni le temps ni les lieux ne lui font obstacle; il n'a point même à s'inquiéter des conditions matérielles de la société, ni des circonstances de toutes sortes qui ont tant d'empire sur la destinée des nations, ni des événements qui les élèvent ou qui les ruinent. Il ne s'adresse qu'à la raison, et il semble qu'il n'ait qu'à recueillir ses réponses. Pourtant le philosophe, tout indépendant qu'il est, ne se soustrait jamais entièrement à l'influence du siècle où il vit; il a beau s'abstraire, il tient toujours à son temps; et l'État idéal que traçait Platon se sent encore de la politique grecque, comme la monarchie rêvée par Montesquieu est la copie de la seule monarchie constitutionnelle que l'Europe possédât alors. Les œuvres des philosophes, quelque individuelles qu'elles paraissent, sont aussi des manifestations sociales; c'est toujours étudier les nations que d'étudier les grands hommes qui les représentent et qui les honorent.

Ainsi, essayer de juger les philosophes sera tout à la fois plus aisé, plus sûr et même plus utile que de juger les législations et les peuples.

Quels sont donc, depuis deux mille ans et plus, les philosophes qui se sont appliqués à comprendre la société et à l'éclairer sur sa nature et ses réels intérêts? Il en est bien peu dont la gloire ait sanctionné les noms et qui aient été immortalisés par elle: d'abord Platon, Aristote et Montesquieu; l'un, le fondateur de la morale; l'autre, l'organisateur de la science; et le troisième, le plus sagace interprète des lois; puis, au-dessous d'eux et à des distances diverses, de vigoureux et même de faciles esprits, Polybe et Cicéron dans l'antiquité, Machiavel à l'aurore des temps modernes, Hobbes et Spinosa au xvue siècle, Rousseau sur le seuil de la révolution française; les uns ne demandant leurs théories qu'à l'expérience et à l'enseignement de l'histoire, les autres ne les tirant que des déductions de la logique. Les voilà tous ou à peu près; et encore, dans cette élite des penseurs politiques,

combien il en est qui sont inférieurs en mérite et surtout en utilité!

Dans la science politique, comme dans toute autre science, il n'y a que deux méthodes possibles: ! ou l'on part de principes rationnels pour juger et li régler les faits, ou l'on part des faits convenablement interprétés pour les ériger en principes. Ici, la nature humaine observée directement à la lumière d'un examen attentif, dont le philosophe porte en soi tous les éléments; là, la nature humaine observée sur cette scène plus vaste et plus obscure qu'on appelle l'histoire. Connaître l'homme dans ce qu'il est et dans ce qu'il doit être, ou le connaître dans ce qu'il a été, voilà les deux seuls procédés qu'ont suivis les écrivains politiques, le plus souvent à leur insu. De fait, il n'y en a point d'autre. Ces deux méthodes, avec les avantages et les inconvénients qu'elles présentent, expliquent fort clairement la grandeur ou l'insuffisance de certains systèmes politiques, et les erreurs qui déparent même les plus beaux et les plus vrais.

Il a été démontré que, dans toutes les sciences, la méthode rationnelle, malgré ses périls, vaut mieux que l'empirisme. L'homme est plus luimême dans sa raison que dans sa sensibilité, bien que parfois la raison s'égare. En politique, cette supériorité de la raison est de toute évidence. Comme les faits dont la politique s'occupe sont des faits humains, c'est-à-dire volontaires, la science peut, jusqu'à un certain point, ainsi que l'homme lui-même, en disposer à son gré; elle n'a point à les subir. De tous les êtres, l'homme est le seul qui change et s'améliore; le progrès de la civilisation l'atteste d'une manière éclatante; et si le sentiment irrésistible de la liberté ne vivait pas dans la conscience humaine, le spectacle de l'histoire suffirait à démontrer que l'homme est libre puisqu'il se modifie. Voilà pourquoi la politique est la seule science où l'utopie puisse tenir une place. Sans doute l'utopie n'a pas toujours été fort raisonnable en politique; mais enfin elle a pu s'y introduire; les hommes, même les plus pratiques, ne s'en sont pas défendus; ils s'en sont fait, non pas un jeu d'esprit, mais un instrument et une arme. Bien plus, la fortune soudaine de quelques grands hommes qui ont créé des États et bouleversé le monde, a paru souvent n'être qu'un rêve merveilleux; et l'on eût dit, même de nos jours, que le fondateur de l'Empire ne faisait que réaliser un roman prodigieux dont lui seul avait le secret. Quand les faits de l'histoire donnent eux-mêmes la démonstration d'une telle mobilité, la science n'est pas coupable de prétendre, elle aussi, à les modisier. Elle doit s'interdire des utopies impraticables, qui ne seraient que ridicules, mais elle ne doit s'épargner ni les espérances ni les conseils; car, sous peine d'être inutile, elle doit se croire la puissance, et même le devoir, d'agir sur les hommes et sur leur destinée. La science politique doit ne jamais oublier qu'elle relève immédiatement de la morale, et que la morale est éminemment le domaine de la liberté.

Si donc il est une science où l'emploi de la raison soit légitime et fécond, c'est la science politique sans contredit. Les hommes d'État le savent bien; car ils s'inquiètent assez peu des leçons de l'histoire et profitent rarement de l'expérience du passé. Les philosophes le savent encore mieux que les hommes d'État; et les plus grands d'entre eux sont ceux aussi qui ont le plus donné à la raison.

Qu'a donc à faire le philosophe, quand il veut comprendre ce que c'est que la société, et quelles sont les lois générales qui la doivent régir? Une seule chose : c'est de se rendre compte de la nature humaine. Une fois qu'il aura pénétré le secret de l'homme, il possédera le secret de la société, dont les membres ne sont que des hommes semblables entre cux, si ce n'est tous égaux. Le but de l'association, quelque nombreuse qu'elle

soit, ne peut être essentiellement autre que le but de chacun des êtres associés; et la loi suprême de l'individu sera la loi suprême de l'État; méthode aussi simple qu'elle est puissante, que les philosophes ont parfois pratiquée, mais dont ils ne tirèrent point, même à l'aide du génie, des conséquences assez rigoureuses ni assez complètes.

Demandons à Platon d'abord, qui, grâce à Socrate, en a tant su et nous en a tant appris sur l'homme, ce que c'est que la société. Si jamais philosophe a conçu la nature humaine dans toute sa grandeur et dans son divin caractère, c'est bien lui. La vertu n'a point eu de précepteur plus fécond ni plus aimable; le christianisme même est venu s'instruire à son école. Personne n'a mieux compris la loi morale de l'homme, et n'a plus profondément analysé son âme; personne n'a donné pour la pratique de la vie de plus utiles ni de plus nobles conseils. Pourtant la politique de Platon est entachée dès sa base d'une énorme et déplorable crreur. Il ne l'a point commise sans doute lui seul; il l'a reçue des préjugés et des nécessités de son temps. Mais, comme tous les législateurs de son pays, comme toutes les constitutions de la Grèce, Platon divise la société en deux classes, les hommes libres et les esclaves. Il est vrai qu'il n'a pas essayé, ainsi que l'a fait son disciple, une explication, et comme une apologie détournée, de l'esclavage, pour lequel il se sent une véritable répugnance; mais il ne l'a pas combattu au nom de ces principes supérieurs qu'il voyait si bien, et que la psychologie de Socrate lui avait révélés; il ne l'a point proscrit au nom de la nature humaine analysée par la philosophie, bien qu'il pût entendre non pas seulement les plaintes inconsolables des esclaves, mais aussi les protestations formelles que la pitié et la raison arrachaient dès lors à quelques cœurs moins éclairés que le sien. Platon connaît admirablement l'homme en soi et dans toute sa généralité; mais en fait, il ne le reconnaît que dans l'homme libre, qui seul est membre de la cité. Il a beau recommander bienveillance et douceur envers l'esclave; l'esclave, à ses yeux, ne fait point partie de l'association civile, en d'autres termes, de l'humanité. Le philosophe sait cependant que l'âme de l'esclave n'a point perdu, même sous le joug qui l'avilit, les traits divins qu'elle a reçus dans une autre vie. L'esclave du Ménon répond à Socrate aussi bien que pourrait le faire un homme libre; et la réminiscence, gage actuel d'une existence antérieure, que l'esclavage apparemment n'a point flétrie, n'est en lui ni moins vive ni moins sûre. Platon, sans doute, a voulu imposer à l'esclavage de son temps quelques limites, et il a conseillé

à ses compatriotes de l'Hellade de ne plus faire d'esclaves parmi eux; le barbare seul était fait pour porter des chaînes; mais cette nouvelle erreur repose sur un préjugé national, comme l'autre reposait sur un préjugé civil, qui n'était ni plus coupable ni plus aveugle.

Jetons un voile sur cette portion de la politique de l'antiquité. Quand il y a tant à admirer dans Platon, ne nous arrêtons pas à des défauts qui ne sont pas tout à fait les siens. L'esclavage tel qu'il l'a connu a duré mille ans encore après lui; le christianisme ne l'a pas plus proscrit que le philosophe; l'Évangile s'est efforcé de l'adoucir, mais ne l'a pas détruit ; et Sénèque a été plus hardi que ne l'était la loi nouvelle. Au vre siècle de notre ère, quels que soient les changements profonds qu'a subis le droit romain, l'esclavage subsiste encore avec toute sa force légale, quoique les mœurs le rendent moins dur. Justinien, tout réformateur qu'il est, ne l'a point aboli; et même plus tard, il ne disparaît que pour faire place au servage, ce dernier anneau de la chaîne féodale. Déplorons l'erreur de la philosophie grecque, mais ne nous en étonnons pas. Les temps ne sont pas venus: c'est la civilisation seule qui, en modifiant la société, l'assoira sur des fondements tout nouveaux, que le génie des philosophes n'avait pu deviner, parce que de tels secrets n'appartiennent qu'à Dieu.

Souffrons donc que le philosophe bannisse les esclaves de la cité, puisqu'ils n'y doivent entrer à pas lents que quinze ou vingt siècles plus tard. Mais la cité telle qu'il la conçoit, sa cité d'hommes libres, quelle est-elle? Quels principes lui a-t-il donnés? Rendons ici un éclatant hommage à Platon. Le premier il a montré que l'association civile n'a qu'une base solide, la justice; et que tout État qui ne sait pas s'assurrer celle-là est à la fois un État corrompu, et un État qui menace ruine. C'est de Socrate qu'il tenait cette maxime suprême et impérissable, que Socrate lui-même avait reçue de sa conscience, maxime qui vit au fond de toutes les sociétés, bien qu'elle y soit souvent méconnue, éternel refuge pour les opprimés, éternel avertissement pour les oppresseurs, qui fit la force politique du christianisme, qui éclairait les législateurs de la Constituante, et qui est imprescriptible comme les droits qui en sont la sainte expression. On se rappelle la pensée qui a dicté la République et l'occasion qui fait naître cet incomparable dialogue. Socrate discute avec ses amis sur la nature du juste et de l'injuste, un des sujets les plus ordinaires de dissentiment et d'examen parmi les hommes. Mais comme sur le théâtre de la conscience, quelque lumineuse qu'elle soit, les traits du juste et de l'injuste trop délicats et trop fins pourraient n'être pas bien aperçus, le sage transporte ses recherches dans un champ plus large; c'est à l'État et à ses vastes dimensions qu'il emprunte un tableau que l'individu lui eût présenté moins net et moins clair. Mais à quel État s'adresser pour y trouver cette peinture éclatante et fidèle? Certes aucun des États existants ne mérite qu'on le prenne pour modèle; tous ils sont dégradés par des vices, qui les placent bien loin de ce type que demande le philosophe. C'est un État idéal qui seul pourra le lui offrir. Et de là la République, et même les Lois, où Platon se complaît à tracer cet exemplaire d'une cité que la justice seule anime, et dont la vertu règle toutes les institutions, comme elle en inspire les mœurs irréprochables.

L'imagination de Platon a pu s'égarer; tout en voulant ne suivre que la justice et la raison, il a plus d'une fois méconnu la nature. Qui pourrait le nier? Mais cette conception générale de l'État, qui ne doit avoir pour base que le juste et la vertu, n'est-elle pas tout ensemble pleine de grandeur et pleine de vérité? Le philosophe pourra se tromper dans les applications de ce principe; il en pourra tirer des conséquences erronées et même dange-

reuses. Mais ce principe suprême, sur lequel il tient ses regards sans cesse fixés, est le seul vrai; et c'est une gloire bien grande d'avoir le premier fait briller aux yeux des hommes une si pure lumière. De nos jours, il n'y a plus de discussion possible sur un axiome aussi évident, du moins dans le domaine de la science, bien que la réalité, même au sein des sociétés les mieux organisées, semble encore si loin de l'admettre et de le reproduire. Mais au temps de Platon, au milieu de tous ces gouvernements qui, pour la plupart, ne devaient qu'au hasard et à la violence leur origine et leur durée, n'était-ce pas un trait de génie que de découvrir, sous tant d'abus et tant d'iniquités, le principe qui seul pouvait les guérir, et qui reste à jamais l'inépuisable remède des maux dont les sociétés sont affligées? N'était-ce pas comprendre admirablement l'État que de l'identifier ainsi à l'individu, et de vouloir imposer à l'association civile la loi qui seule peut faire le mérite véritable et le bonheur de l'homme?

Cette règle souveraine une fois posée, voici les règles secondaires, non moins vraies et non moins fécondes, qu'y rattache le philosophe.

D'abord, le pouvoir dans la société n'aura jamais pour but que l'intérêt de ceux auxquels il s'applique. Les citoyens n'instituent les magistrats que

pour le service de la communauté. Aucun art, quel qu'il soit, n'a en vue l'intérêt propre de celui qui l'exerce, et l'art politique moins encore que tout autre. L'architecte construit une maison, le médecin procure la santé, l'homme d'État régit la cité, sans qu'aucun d'eux ait à s'inquiéter, en tant qu'homme d'État, médecin ou architecte, du salaire plus ou moins élevé qui nécessairement récompensera son œuvre. Le politique en particulier s'en inquiétera d'autant moins que la mission qui lui est consiée est à la fois plus utile et plus haute. Il ne prendra jamais le pouvoir pour lui-même; il le subira comme un devoir que lui imposent à la fois et les vertus spéciales qui le distinguent, et le libre vœu de ses concitoyens. Probablement Platon n'était guère moins loin des réalités de son temps, quand il demandait le désintéressement aux hommes politiques, que quand il demandait la justice à la cité. Probablement, aujourd'hui même, l'abnégation n'est pas la vertu ordinaire des hommes d'État, et la plupart pourraient encore profiter des leçons que Platon adressait, il y a vingt-deux siècles, à ses contemporains. Mais la règle qu'il a recommandée au pouvoir n'en est pas moins vraie, bien qu'elle soit si souvent méconnue des politiques vulgaires; et l'exemple de tous les grands hommes rend témoignage à la sagacité du philosophe. Les âmes des Lycurgue, des Périclès, des Alexandre, des Charlemagne, des Henri IV, n'ont point été des âmes intéressées, et leur patriotisme a été plus grand encore que leur ambition. Oui, le pouvoir social doit s'exercer au profit de ceux qui le délèguent, et non au profit de ceux à qui on le remet. Sous une autre forme, la souveraineté nationale, ce grand principe des constitutions libres, n'est point autre chose que cette maxime; et la Constituante était encore profondément platonicienne quand elle déclarait « que la force publique est instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».

De ce second principe, sortent des conséquences pratiques qui sont de la plus haute importance, et qui s'appliquent à tous les États sans exception. A qui doit appartenir le pouvoir? La réponse ne peut être douteuse : c'est aux plus dignes. Quelle que soit d'ailleurs la forme politique de la cité, quelle que soit sa constitution, la justice exige impérieusement, comme l'intérêt même de l'association, que les mains à qui l'on remet ce périlleux fardeau, soient aussi les plus capables de le porter. Voilà comment Platon fait parfois l'éloge de la royauté, pourvu que le roi, comme un divin pasteur, sache régir, d'une main bienveillante et

ferme, le noble troupeau dont la garde lui est attribuée. Voilà comment, pour obtenir l'amélioration de la société, il accepterait même le joug temporaire d'un tyran éclairé, dont l'âme jeune et amie du bien serait ouverte à tous les sages conseils, et aux énergiques résolutions qui doivent sauver l'État en le renouvelant. Voilà surtout comment il exalte le gouvernement aristocratique, dont le nom même, s'il n'est point un mensonge, est une garantie de lumières et de vertu. On a parfois raillé Platon d'avoir déclaré que les peuples ne seraient heureux que quand leurs chefs seraient philosophes, ou quand les philosophes seraient leurs chefs. On a cru démêler dans ce vœu, qui n'est que celui du bon sens et de l'expérience, une sorte de requête présentée par l'ambition, et peut-être aussi par la naïveté philosophique, comme si le philosophe était autre chose qu'un amant de la sagesse, comme si la sagesse n'était pas plus utile encore au salut des États qu'elle ne l'est à la félicité des individus. Au fond, il n'y a pour Platon qu'un seul gouvernement, c'est celui des meilleurs, c'est l'aristocratie;

<sup>\*</sup>Voir Le Politique de Platon, page 458, trad. de M. V. Cousin. C'est toujours en ce sens platonicien que la science politique doit prendre le mot aristocratie. Montesquieu, pour n'avoir point eu ce soin, et pour avoir adopté le langage vulgaire, a fait bien des confusions. Il n'a parlé que des oligarchies sous le nom d'aristocraties.

au vrai sens de ce « nom d'heureux augure »; les autres gouvernements, quels qu'ils soient, méritent à peine le nom dont ils se parent; car il n'y a de gouvernement véritable que celui où l'intelligence et la raison sont dépositaires et maîtresses de la puissance publique. Les faits, tels que l'histoire nous les montre, ont trop souvent donné tort à la théorie du philosophe; ce sont bien rarement les plus dignes que les nations ont vus à leur tête. Mais il n'est point un peuple libre qui n'ait tout fait pour que le mérite seul arrivât au pouvoir, ainsi que Platon le recommande; et c'est un honneur pour le gouvernement représentatif de tâcher, par ses savantes combinaisons, d'assurer mieux encore que tout autre cette possession durable de l'autorité aux mains des citoyens les plus capables de l'exercer. La théorie de Platon est donc aussi vraie qu'elle serait utile, si d'ailleurs elle était d'une application moins difficile et plus ordinaire.

Autre conséquence tout aussi grave et tout aussi sage. A quelques mains qu'on remette le pouvoir, quelque pures et quelque fortes qu'elles soient, la prudence exige qu'on prenne des garanties contre les erreurs et les abus que commet et qu'excuse la faiblesse humaine. Les yeux les plus éclairés ne sont pas toujours vigilants; la vertu, même la plus active, se lasse; et quelque confiance que méri-

tent les hommes appelés au gouvernement, il est plus sûr encore de s'en fier aux institutions. Les entraînements du pouvoir, quel qu'il soit, sont à peu près irrésistibles; et la pratique des affaires, rapide et tumultueuse comme elle l'est nécessairement, ne permet pas toujours, même aux intentions les plus droites et les plus éprouvées, de discerner les véritables limites que le pouvoir doit toujours s'imposer. Il faut donc, si l'on veut que l'État soit heureux et durable, tempérer le pouvoir lui-même. Ne le faire reposer que sur un seul principe, c'est risquer que ce principe ne s'exagère bientôt, et ne se détruise en s'exagérant. Sans contredit, il faut toujours que les meilleurs soient chargés de la direction des intérêts communs. Mais il faut qu'au-dessous d'eux, à côté d'eux, la foule, quelque inférieure qu'elle soit, conserve ses droits, et prévienne, en les exerçant, les excès mêmes du bien <sup>où</sup> la vertu pourrait se laisser emporter. Il n'y a de gouvernements stables que les gouvernements tem-Pérés. Le despotisme s'est perdu en Perse par sa Puissance sans bornes. La démocratie athénienne, à l'autre extrémité, n'a pas été plus sage. Ici, la liberté sans frein a produit une déplorable licence; ct là, l'obéissance aveugle des sujet sa enfanté une monstrueuse tyrannie. Entre ces deux excès, Sparte a été plus modérée, et par suite elle a été

plus vertueuse et plus tranquille. Mais Sparte même n'a pas su pousser assez loin ce principe fécond; il est possible de supposer un État où le pouvoir serait encore mieux tempéré que dans celui-là.

Platon cherche donc cet État parfait. Sans doute il ne l'a pas trouvé. Mais n'est-ce pas un mérite immense de l'avoir cherché? Et cet équilibre sagement combiné des divers éléments de l'État, n'estce pas le but qu'ont poursuivi et que poursuivent encore les sociétés civilisées? D'où sont venues la plupart des révolutions, si ce n'est de l'excès du pouvoir remis à quelques mains? Les sociétés n'ont-elles pas été troublées le plus souvent parce que les privilégiés, par la pente naturelle des choses, y devinrent bientôt des oppresseurs? Les constitutions qui ont vécu le plus longtemps n'ont-elles pas été celles où cette pondération équitable du pouvoir a été le mieux établie, qu'elle le fût d'ailleurs par la volonté intelligente du législateur, ou par le concours fortuit des circonstances? Sparte et Rome ne sont-elles pas d'assez grands exemples? Et que font aujourd'hui les peuples les plus éclairés de l'Europe, si ce n'est de donner à leurs gouvernements, quand ils les réforment, les bases solides et larges dont Platon a fait la condition d'un pouvoir qui veut vivre et remplir ses devoirs sociaux? Cette nécessité de tempérer le pouvoir pour le rendre durable et fort, en le faisant légitime et régulier, d'autres l'ont recommandée après Platon; mais lui seul l'a bien comprise dans toute sa profondeur, parce que seul il a bien connu les intimes rapports de la modération dans le principe et la conduite de l'État avec la tempérance dans l'âme de l'individu.

Mais cette première garantie, déjà fort efficace, ne suffit pas. A cette barrière puissante et presque infranchissable, puisqu'elle embrasse le pouvoir entier, et le circonscrit à son insu, il faut ajouter d'autres barrières plus évidentes, et non moins respectables. Les délégués auxquels la cité a confié le dépôt du pouvoir devront rendre compte de l'usage qu'ils en ont fait. Comme tous les citoyens, en tant que tels, sont égaux, et qu'ils ont tous concouru dans des proportions diverses à l'élection des magistrats, depuis les sénateurs, les généraux et les pontifes jusqu'aux simples officiers de police urbaine, tous les magistrats sans exception auront à justifier de leur administration devant ceux mêmes qui la leur ont accordée, et qui l'ont supportée en leur obéissant. Il y aura des époques périodiques et assez rapprochées où s'exercera cette censure sévère. Les punitions que les coupables pourront encourir seront déterminées à

l'avance, et appliquées suivant les formes prescrites par la loi. La responsabilité du pouvoir organisée à tous les degrés assurera la régularité de l'administration; et sérieuse autant qu'elle pourra l'être, cette responsabilité repoussera des fonctions publiques ces ambitions subalternes et peu sûres d'elles-mêmes, qui risqueraient trop en l'affrontant. De plus, cette institution aura l'avantage de maintenir tout à la fois et les magistrats dans le devoir et les citoyens dans la vigilance. Les affaires n'en seront que mieux gérées, lorsque de part et d'autre des craintes légitimes et réciproques tiendront les esprits en éveil. Tout État où la responsabilité du pouvoir n'a pas été sagement prévue et réglée par la loi même, doit savoir qu'il s'est confié, pour le redressement des abus, au hasard et à la violence des révolutions. On cherche toujours à réparer le mal quand il est devenu intolérable, et l'on rejette le fardeau quand on en est écrasé. Mais il valait mieux prévenir le désordre en le surveillant avec soin; car on ne le guérit par ces terribles remèdes qu'en faisant au corps social bien des blessures, qu'un peu de prévoyance pouvait facilement lui épargner.

Ensin, une dernière garantie contre l'État entier, contre les entraı̂nements de la foule aussi bien que contre les erreurs des magistrats, ce sera l'insti-

tution d'une assemblée spéciale à qui sera confié le soin de veiller au maintien de la constitution. L'âge et la vertu seuls ouvriront l'entrée de cette assemblée auguste, qui réunira tout ce que la cité renferme de plus sage et de plus expérimenté. Les Gardiens des lois n'auront qu'une mission : ce sera d'empêcher ces déviations secrètes, et par cela même d'autant plus redoutables, que peut éprouver le principe de l'État. Il ne s'agit pas seulement des mesures qui y portent une atteinte directe; celleslà, tous les yeux les discernent, tous les bons citoyens les comprennent et les repoussent. Mais il est dans les mesures et les résolutions de chaque jour des tendances profondes et des résultats éloignés que les yeux les plus sagaces ne pourront y découvrir. Le patriotisme et la probité n'y suffiront pas; car ce sont là des fautes que le patriotisme et la probité politique peuvent aussi commettre, quand un prudent conseil ne les leur signale point. Il faut donc à côté du pouvoir qui agit, soit par les magistratures, soit même par l'assemblée publique, un corps qui dans l'État n'agit pas, mais qui protége le principe d'où vient la vie de la cité entière, et l'entretient dans toute sa vigueur, en le défendant contre les influences qui le peuvent altérer. Les Gardiens des lois seront le pouvoir qui conservera l'État, entre les citoyens,

dont la liberté peut le compromettre par son énergie même, et les magistrats, qui, ene xagérant l'ordre, qu'ils doivent maintenir, pourraient l'exposer à des dangers non moins graves.

Ainsi, les conditions du pouvoir, selon Platon, sont la justice d'abord, régulatrice souveraine de l'État, comme elle l'est de l'individu; puis le désintéressement, les lumières, la modération, la responsabilité et le respect des lois.

Pour un pouvoir ainsi constitué, il est bien facile de connaître les relations qu'il doit entretenir avec les citoyens. D'abord, tous les citoyens sont unis entre eux par les liens les plus étroits et les plus doux. Magistrats, guerriers, artisans, laboureurs, ils sont tous nés d'une même terre; une même patrie est « leur mère et leur nourrice commune : « ils doivent tous la défendre contre quiconque « oserait l'attaquer, et, tous sortis du même sein, « ils doivent tous se traiter en frères\*». Dieu, dans ses décrets impénétrables, a, en quelque sorte, mêlé aux diverses natures des hommes de l'or, de l'argent, de l'airain et du fer. C'est une première et suprême distinction qui appelle les uns au commandement et les autres à l'obéissance. La cité, se réglant sur ces différences, qu'elle n'a point faites,

<sup>\*</sup> Les Lois, livre III, page 187, traduction de M. V. Cousin.

confie à ceux-ci le pouvoir qui la conduit, à ceuxlà les armes qui la défendent et les labeurs qui l'entretiennent et la nourrissent. Plus tard, elle peut encore à côté de ces différences de vertu, qui sont les principales de toutes, en consacrer d'autres qui ne tiennent qu'à la richesse : c'est le cens politique, expédient assez peu estimable, quoique nécessaire.

Mais, en dépit de ces distinctions que la société établit, en dépit même de celles que sanctionne la souveraine volonté des dieux, la cité n'en forme pas moins une famille dont tous les membres doivent être mutuellement animés d'une bienveillance fraternelle. Le lien social, c'est la fraternité; et Platon qui exprime ce grand et admirable principe en termes exprès, eût devancé le christianisme de quatre siècles, si à ses yeux tous les hommes, y compris même ceux qui n'étaient pas libres, eussent été membres de la cité. De cette charité sociale naissent de bien précieux effets : d'une part, les citoyens obéissent avec une soumission toute dévouée à des lois qui n'ont été faites que dans l'intérêt universel; et cette obéissance même devient la mesure de leur vertu civique, et le premier témoignage de leur aptitude aux emplois de l'État; d'autre part, des magistrats qui ont à s'adresser à des frères au nom de la justice, peuvent dans la

plupart des cas n'employer que la persuasion et sa douce autorité.

La loi elle-même, toute reine qu'elle est, avant d'ordonner et de prescrire, expliquera les motifs sur lesquels elle se fonde. Elle aussi commencera par persuader avant de contraindre; et le châtiment même, quelle que soit son équitable rigueur, ne frappera jamais sans se justifier, pour ainsi dire, par les conseils austères qui l'auront précédé, et qui devaient le prévenir. Du reste, l'emploi de la force, quand il sera nécessaire, deviendra légitime parce qu'il sera toujours appuyé sur la justice, loi suprême et inviolable de l'État tout entier. Un politique éclairé obligerait alors les citoyens à bien faire, malgré leur résistance, comme le médecin guérit le malade qui résiste à la science faite pour le sauver. Mais ces cas sont bien rares; la raison du bon citoyen est en général très-clairvoyante sur les devoirs qu'il doit remplir; le malade se soumet d'ordinaire même aux remèdes les plus douloureux; et c'est un art bien peu savant que celui de ces législateurs vulgaires qui n'emploient jamais que la méthode simple d'un commandement impérieux et dur, au lieu de cette méthode double qui persuade les esprits, avant de les enchaîner par un texte précis et étroit.

Appuyé sur de si fermes bases, aidé par de tels

moyens, animé et soutenu par des sentiments si purs et si puissants, le pouvoir accomplira sans peine sa noble tâche. Le but de l'homme d'État ainsi compris est parfaitement évident : c'est de faire, autant qu'il dépend de lui, des citoyens accomplis. Les vertus qu'il a le devoir de leur inspirer par ses propres exemples et par ses conseils, c'est la justice et la tempérance. La philosophie a dû lui apprendre ce qu'elles valent en elles-mêmes; et l'expérience des choses, s'il a su les bien observer, a dû le lui apprendre encore mieux. Le salut des individus n'est qu'à ce prix; celui de l'État, qui est aux mêmes conditions, n'est ni plus difficile, ni plus incertain. La voie qu'il doit suivre est tout aussi claire et tout aussi sûre. Cette éloquence, dont les orateurs politiques font tant de cas, et qui est en effet si puissante, bien qu'elle soit trop souvent dangereuse et coupable, ne peut pas avoir un autre objet. L'homme politique, qui ne sait point tout d'abord prendre pour ses conseillères et ses compagnes sidèles la vérité et la justice, est bien à plaindre. Il ne voit pas qu'il compromet tout à la fois et l'intérêt de la cité et le sien propre. Ce n'est qu'un sophiste livré à tous les hasards et à toutes les bassesses du mensonge, à toutes les intempérances de la passion, et aussi à tous les périls de la faveur populaire. Le véritable orateur

est avant tout celui qu'on peut définir, comme il sera défini plus tard par un disciple de Platon, consul de Rome et grand orateur lui-même: « Un homme de bien, doué d'éloquence ». L'orateur qui se laisse guider par d'autres règles satisfait peut-être quelquefois son ambition; mais à côté de ce salaire si disputé et si douteux, il en trouve sur sa route un autre qui ne lui manque jamais: c'est le mépris de tous les cœurs éclairés et de toutes les âmes honnêtes.

Le vrai politique nourrit des desseins bien différents. Comme il n'a jamais eu dans son noble cœur qu'un intérêt, l'intérêt du bien, il ne croit pas que l'État puisse en avoir un autre. Les agrandissements matériels de la cité lui importeront assez peu; il ne tiendra qu'à son perfectionnement moral. Socrate, quand il assigne à l'homme d'État des devoirs si simples quoique si hauts, n'ignore pas qu'il fera sourire les habiles de son temps; il est assez probable même qu'il ferait sourire encore ceux du nôtre, si par hasard ils consentaient à entendre sa voix. Mais Socrate et son infaillible sagesse en appellent aux faits de l'histoire et à leur impitoyable témoignage. Comment tant d'hommes d'État illustres, qui n'étaient point des sophistes cependant, qui étaient même de bons citoyens, ont-ils donc usé du pouvoir, pour que le peuple qu'ils gouvernaient ait eu contre eux de si terribles retours? Thémistocle banni, Miltiade condamné à la prison, Cimon frappé d'ostracisme, Périclès traîné en jugement, et tant d'autres, comment se sont-ils donc mépris à ce point sur la redoutable science qu'ils prétendaient pratiquer et connaître? Loin de rendre leurs concitoyens meilleurs, comme ils le devaient, comme ils le croyaient peut-être, ils n'en ont fait que des êtres féroces toujours prêts à se ruer sur leurs guides, à déchirer leurs chefs, sans justice, sans reconnaissance, sans pitié, dans les caprices d'une rage insensée, comme ces animaux que d'inhabiles gardiens rendent indomptables, tout en se chargeant de les apprivoiser.

C'est que la science politique dans sa simplicité et dans sa candeur, telle que la conçoit le sage, est chose bien rare, malgré les leçons de tous les professeurs qui s'offrent à l'enseigner à leurs élèves et à leurs dupes. Il n'y a que bien peu d'hommes dans l'État, quelques-uns à peine, un seul peut-être, qui soient capables de diriger les autres, parce qu'il en est bien peu qui sachent se diriger eux-mêmes. Au fond, le politique doit avant tout être philosophe, c'est-à-dire, aussi sage qu'il est donné à l'homme de le devenir au prix de longs et sincères labeurs. Mais en fait, et la plupart du temps, le politique n'est qu'un sophiste;

et le citoyen rare, le citoyen unique qui pourrait conduire l'État au bien et le sauver, n'est que trop souvent la victime des passions furieuses qu'il ne partage pas, et qu'il aurait pu corriger dans ses frères, comme il les a corrigées en luimême. L'art de la politique n'est ni aussi compliqué ni aussi savant que le suppose l'ignorance de la foule, ou que le croit même la vanité des hommes d'État; mais la leçon que jadis Socrate donnait au jeune Alcibiade, presque tous les politiques en sont encore à la recevoir et à la mettre à profit: « Il faut avant toutes choses, mon ami, que tu penses à acquérir de la vertu, toi et tout homme qui veut avoir soin, non pas seulement de lui et des choses qui sont à lui, mais aussi de l'État et des choses qui sont à l'État », maxime profonde qu'on écoutait fort peu sans doute à Athènes, et qu'aujourd'hui l'on n'écouterait guère davantage.

Mais si le politique a tant de peine à régir et à changer ses concitoyens, il est du moins une partie de la cité qu'il peut façonner à son gré, et dont le germe précieux renferme tout l'avenir de l'État : c'est l'enfance. Par l'éducation, l'homme peut presque tout sur l'homme; car elle modifie profondément toutes les qualités que chacun de nous apporte en naissant. Et sans parler de cette action intime et puissante, ne fit-elle que découvrir et

développer les natures d'élite, elle rendrait déjà un immense service à la société, et accomplirait par là même les décrets mystérieux de la Providence. L'éducation, comprise dans toute sa portée par l'homme d'État qui sait étendre au loin ses prévoyants regards, est presque le seul point important, ou du moins c'est le seul qui suffise. Grâce à elle, « les heureux naturels qu'elle fait, deviennent d'abord des hommes plus accomplis, des citoyens meilleurs que ceux qui les ont précédés; mais en outre, ils ont cet avantage de mettre au monde des enfants qui valent encore mieux que leurs pères. » Et l'État va sans cesse s'améliorant et grandissant en bonheur et en vertu.

Il n'est donc pas dans la société un seul intérêt, une seule affaire, qui mérite plus de sollicitude, ni plus de soins délicats et constants que l'éducation. Évidemment, ce qu'un pouvoir intelligent doit former avant tout, c'est l'âme des futurs citoyens, parce que c'est l'âme seule qui est en rapport avec la justice, sans laquelle l'homme et l'État ne sont rien. Mais la culture régulière du corps, la gymnastique, occupera dans l'éducation une place considérable quoique secondaire, parce que c'est elle qui doit préparer pour l'âme l'instrument énergique et docile d'un corps sain et vigoureux. De plus, l'éducation s'étendra nécessairement aux

deux sexes; et celle des femmes ne différera pas beaucoup de celle des hommes. Quelle que soit plus tard la destination des femmes, n'ont-elles pas besoin aussi d'une âme éclairée, et d'une constitution robuste? La sagesse et la vigueur des mères n'est-elle pour rien dans la vigueur et la raison des enfants? Hommes et femmes, il importe également au bonheur et à la force de l'État que tous soient des êtres aussi accomplis qu'ils peuvent l'être. Pour l'éducation de la jeunesse, il n'y aura donc jamais dans ceux qui la dirigent et la surveillent trop de science ni de vertu. C'est aux plus sages parmi les sages que ce sacré dépôt sera confié; tous les enfants méritent l'égale vigilance du magistrat, afin qu'il puisse distinguer de bonne heure entre eux ces personnages exceptionnels, ces natures d'or que plus tard la philosophie pourra rendre dignes du commandement.

Il ne suffira pas d'ailleurs d'éloigner de l'âme des enfants tout ce qui pourrait en ternir la pureté; il ne suffira pas de les éclairer par la science, de les former à la vertu par des conseils et des exemples. Il faudra de plus développer en eux ces germes de religion que la nature a mis dans tous les cœurs, et d'où sortent les fortes croyances qui rattachent l'homme à Dieu. Dieu est le commencement, le milieu et la fin de tous les êtres. Il est

pour les mortels qu'il a créés la juste mesure de toutes choses; et la foi à son existence est le fondement même des lois. Ces grandes et indispensables croyances qu'il faudra cultiver dans les enfants, que le législateur, s'il est sage, inspirera aux citoyens par tous les moyens dont il dispose, douceur, violence même, ces croyances sont aussi simples qu'importantes. Elles se réduisent à trois : l'existence de Dieu, sa providence et son inflexible équité. Sans elles, l'individu erre au hasard en ce monde, livré à tous les emportements, à toutes les ténèbres de ses passions et de son ignorance. Il se méconnaît profondément lui-même tant qu'il ne sait ni d'où il vient, ni quel est le parfait et divin exemplaire qu'il doit se proposer sans cesse pour modèle et pour appui. L'État n'a point de base tant qu'il ne repose pas sur celle-là; car la justice même, qui fait la vie et l'ordre de l'État, ne vient que de Dieu, avec lequel elle se confond en son essence éternelle.

Il faut donc s'y prendre dès les premières années pour faire germer ces convictions saintes dans tous les cœurs. La loi même ne doit pas négliger plus tard de s'en faire l'apologiste persuasif ou sévère, auprès de ceux qui les oublient et les laissent périr, par faiblesse ou perversité. Toute éducation qui n'est pas religieuse est incomplète et

fausse; tout État où les citoyens sont indifférents ou aveugles sur ces grandes questions, est bien près de sa perte. Il ne s'agit pas, comme l'ont cru des politiques vulgaires, de trouver dans la religion des instruments de gouvernement. Elle est plus qu'un besoin des sociétés et de l'État, plus qu'une garantie d'ordre, toujours douteuse suivant l'usage qu'on en fait; la religion est née de l'irrésistible élan de la raison humaine; elle en est, sous ses diverses formes, l'expression la plus naturelle à la fois et la plus profonde. L'homme vénère les dieux, comme il respecte son père; il les adore comme la source sacrée de tous les biens, et surtout de la vertu et de la raison. Et n'est-ce pas déjà presque un sacrilége que de discuter l'existence de Dieu?

L'État, tel que le comprend Platon, est donc une association spontanée d'êtres égaux et libres, mettant en commun leur travail et leur intelligence, cultivant tous ensemble les semences divines que renferme l'âme de l'homme, unis entre eux par des relations de frères, obéissant, pour que l'ordre subsiste dans la cité, aux magistrats éclairés, bienveillants et sévères, qu'ils se sont donnés, soumis aux lois qui ne sont que les préceptes de la raison même, promés par une éducation vigilante à toutes les vertus, à toutes les sciences, et

passant une vie sainte sous l'œil de la Divinité.

Il est presque inutile de dire qu'un tel État, organisé pour maintenir la paix et l'union dans son propre sein, ne cherchera que des relations toutes pareilles avec ses voisins. Il sera toujours prêt à la guerre pour repousser une agression; et ses défenseurs, préparés de longue main par les plus rudes exercices, et par les plus savantes études, sont assurés de la victoire autant que peuvent l'être le courage et le patriotisme, même contre des ennemis plus nombreux. Mais la cité ne fera jamais de la guerre l'objet unique de ses soins, comme l'ont fait quelques peuples illustres. « Elle réglera tout ce qui concerne la guerre en vue de la paix, plutôt que de subordonner la paix à la guerre. » Elle évitera les luttes du dehors, presque avec autant de soin que les séditions intestines; et comme elle est résolue à ne jamais commettre d'iniquité envers les autres, elle supprimera la moitié des occasions qui mettent si souvent les États en armes, et elle n'aura qu'à se défendre avec toute l'énergie d'une bonne cause, si, malgré toutes ses vertus, elle était attaquée par d'injustes rivaux.

Tels sont les traits principaux de la politique platonicienne. Ne sont-ils pas remplis de vérité, de grandeur et de fécondité? Cette noble et sage

politique a-t-elle rien d'exclusif? A-t-elle rien de chimérique? Est-ce qu'elle s'applique uniquement à la cité grecque où elle est née? La vue du philosophe ne s'est-elle pas étendue fort au delà de l'étroite enceinte où la vue de tant d'autres s'est renfermée? Il ne s'est pas borné à savoir seulement ce qu'était l'État dans les républiques de la Grèce. En cherchant à comprendre ce que l'État est en lui-même, il a trouvé ce que l'État doit être; et comme dans ce drame immense, que joue l'humanité sur tant de théâtres divers de temps et de lieux, ces grands acteurs, qu'on appelle les nations, poursuivent sans cesse un dénoûment qui s'éloigne toujours devant elles, bien que toujours elles en approchent, il s'est trouvé que l'idéal du philosophe est la réalité même que les sociétés humaines conquièrent peu à peu, et dont elles jouissent dans la proportion de leurs lumières et de leurs vertus. C'est là, qu'on le sache bien, le grand côté de la politique de Platon; c'est là ce qui la rend éternelle et la recommande pour jamais aux méditations des sages, et, s'il se peut, à celles des hommes d'État. On parle souvent des rêves de Platon; de grands esprits même les ont quelquesois tournés en ridicule. Mais déclarer que ces admirables principes sont des chimères, déclarer qu'ils n'ont rien d'applicable et de réel, ce n'est pas critiquer le

philosophe qui le premier eut la gloire de les découvrir et de les exprimer; c'est déclarer que la
justice, la raison, la vertu sont de vains noms
parmi les hommes; c'est nier la nature humaine,
l'histoire et la civilisation, qui, autant qu'elles le
peuvent, et souvent à leur insu, réalisent ce type
divin. La vraie politique est celle qui le reproduit
le mieux; les systèmes sociaux et les gouvernements sont d'autant plus dégradés qu'ils s'en écartent davantage; et ces préceptes du disciple de
Socrate sont tout ensemble et les plus purs et les
plus pratiques de tous.

C'est vraiment avec quelque peine que, de ces théories irréprochables, il nous faut descendre à ces applications qu'en a tentées le philosophe luimème, et qui sont loin d'avoir toujours répondu à ses propres desseins : la communauté des biens, celle des femmes et des enfants, la destruction de la propriété, l'éducation toute virile d'un sexe dont la destinée n'est pas tout à fait celle de l'homme, etc. Toutes ces théories ont été réfutées, il y a vingt-deux siècles, par Aristote, et elles ont succombé dès lors sous ses critiques. Plus tard, elles devaient se reproduire encore plus d'une fois avec tout autant de fausseté et avec la grâce platonicienne de moins. Mais, n'en déplaise au génie d'Arristote, ces théories ne sont pas précisément la

politique de son maitre. Certes il est bon de relever de telles erreurs, quand même le juste blâme dont elles ont été frappées ne devrait pas les empêcher de renaître. Mais il eût été bon aussi de signaler les vérités immortelles qui rachètent, et qui, suivant moi, effacent toutes ces fautes. On s'est arrêté à cette république idéale dont Platon a tracé le tableau indécis et peu complet. Mais luimême, fidèle à l'ironie socratique, en a plus d'une fois souri. Il prévoit les réclamations de toutes sortes qu'elle soulèvera; il les admet sans peine; et s'il trouve les gouvernements de son temps fort éloignés de l'idéal qu'il poursuit, il ne croit pas non plus que le gouvernement nouveau qu'il propose le réalise entièrement. Le but direct de la République n'est donc pas cet état plus ou moins réel, plus ou moins possible, dont Socrate ne s'occupe qu'incidemment; l'objet premier et essentiel de la République, c'est l'étude de la justice considérée dans l'individu et dans l'État. Sans doute, Socrate croit aussi obéir à la justice dans ce gouvernement modèle qu'il décrit; mais il sent et avoue mille fois qu'il peut se tromper dans cette copie, que tant de sociétés et de gouvernements ont faite encore plus infidèle que la sienne; et le seul point où il est sûr de ne pas errer, c'est la nature de la justice et sa souveraincté sociale. Quant à ces théories-là,

il n'y a point à les discuter; il n'y a qu'à les admirer, et, si on le peut, à les mettre en pratique mieux que Platon et les peuples n'ont su le faire.

Il est utile d'ajouter encore que les erreurs du philosophe, comme les erreurs de toutes les grandes âmes, viennent de l'exagération d'excellents principes; elles ne naissent que de l'excès du bien. S'il veut la communauté des terres, des enfants et des femmes, c'est pour établir d'autant plus solidement l'unité civile; la fraternité des citoyens lui semble un avantage si considérable qu'il voudrait de la cité ne faire qu'une famille, et, s'il le pouvait, un grand individu; il immole la nature elle-même, qu'il méconnaît, pour sauver l'État. S'il veut détruire la propriété, c'est surtout pour les guerriers, qui ne posséderont rien en propre, et qui, n'ayant pour tout bien que l'insatiable amour de la vertu et de la patrie, dépendront absolument du reste des citoyens, et ne deviendront jamais les tyrans de ceux qu'ils doivent défendre. Il sait tout ce que le courage qui protége la cité peut entreprendre pour l'asservir; il redoute la tyrannie, même de ces hommes qui joignent les lumières de l'intelligence et de la raison à la force que les armes leur assurent; il veut prévenir le despotisme dans une république où la seule liberté, sage et réglée, doit trouver à jamais place. Enfin, s'il veut donner aux femmes une éducation militaire que les héroïnes de Sparte n'eussent pu supporter; s'il veut leur donner une éducation philosophique dont si peu d'hommes sont capables, c'est qu'il se fait de la nature de la femme une idée sublime. La femme était dégradée au temps de Platon; ce n'est pas pour elle qu'était l'amour, même dans les désirs les plus chastes et les plus purs du philosophe; c'est parce qu'il veut la relever de cet abaissement qu'il est conduit à l'exalter outre mesure.

Ainsi, lorsque Platon s'égare dans sa route, le but qu'il poursuit sans l'atteindre n'en est pas moins respectable : c'est ou l'unité de l'État, ou la liberté civile, ou la dignité des femmes.

Telles sont à peu près les grandes vérités qui immortalisent la politique de Platon, et telles sont aussi les erreurs qui la déparent. Les unes et les autres, c'est la méthode rationnelle qui les lui a imposées. Platon ne s'est guère adressé qu'à la raison pour découvrir les immuables conditions du pouvoir, et les formes variables que peut recevoir l'organisation sociale. Cette méthode l'a porté à observer avant tout les faits de l'âme humaine; et comme il les a connus admirablement dans l'individu, il a pu transporter à l'État les traits essentiels du tableau que lui révélait la psychologie. Certainement, une analyse plus profonde encore et

plus complète aurait pu lui montrer dans la nature de l'homme les fondements de la propriété et du mariage, comme elle lui a montré les bases du pouvoir. Elle lui aurait épargné des théories insoutenables, qui sont réprouvées par le cœur humain avant de l'être par la société. Mais ces fautes, quelque graves qu'elles soient, ne doivent pas nous rendre injustes. En général, on les a trop exclusivement reprochées à Platon; et la critique si sagace pour découvrir le mal, qui n'est que trop réel, a eu le tort d'omettre le bien, qui ne l'est pas moins, et qui, tout pesé, est infiniment plus considérable.

Mais si la méthode rationnelle surtout conduit Platon, il n'a pas négligé, comme l'opinion vulgaire le croit trop aisément, cette autre méthode qui demande des théories et des enseignements à l'histoire et à l'expérience du passé. Platon connaît fort bien les gouvernements de son temps; et dans chacun d'eux, il a discerné d'un regard profond et sûr le principe qui le constitue et qui le maintient ou le perd. La peinture qu'il a faite du despotisme en Perse et de ses excès, est aussi vive qu'exacte; et, quand un demi-siècle plus tard ce vaste empire succomba en trois batailles sous les coups d'un jeune conquérant, les contemporains d'Alexandre durent être frappés de la sagacité du philosophe, qui leur avait expliqué, à l'avance, le secret de tant

de faiblesse, et avait pressenti la facilité merveilleuse de la victoire. D'une autre part, le tableau de la démocratie athénienne, au milieu de laquelle vivait Platon, a été vingt fois reproduit par lui avec des couleurs aussi vraies que tristes. Il a peint les démagogues d'Athènes avec une fidélité qui dut les courroucer, mais qui a le grand mérite, grâce à cette fidélité même, d'instruire à jamais la postérité sur les desseins et les manœuvres des démagogues de tous les siècles. Platon qui cherche dans sa république idéale la véritable égalité, c'est-à-dire l'égalité proportionnelle à la vertu civique, la véritable liberté, c'est-à-dire la liberté qui s'appuie sur la justice et la raison, faisait très-peu de cas de cette liberté turbulente, et de cette égalité inique qui n'amènent que le désordre dans l'État, en autorisant tous les excès populaires, et en abaissant sous un même niveau toutes les aptitudes politiques. Il a bien vu l'abime où sa patrie, « enivrée de cette liberté et de cette égalité que lui versaient toutes pures de mauvais échansons, » devait infailliblement tomber; et sous l'âpre éloquence du philosophe, on sent la douleur du citoyen qui a dès longtemps compris les dangers, et qui se désole de les signaler en vain. On peut se rappeler aussi avec quelle exactitude Platon a tracé l'histoire de la Confédération Dorienne, et quelle est la grande leçon qu'il en tire. C'est aux faits qu'il emprunte sa théorie si pratique, quoique si rarement pratiquée, du pouvoir tempéré; ou plutôt c'est par les faits qu'il l'appuie et la démontre; car c'est seulement à la psychologie et à la raison que d'abord il la doit. Mais il fait voir, par les désordres dont les gouvernements excessifs sont victimes, qu'ils ne périssent que pour avoir ignoré cette admirable loi de la tempérance, que quelques autres États plus sages ont mieux sentie et mieux employée.

C'est encore de l'histoire heureusement combinée avec la raison que Platon a fait sortir cette autre théorie, plus célèbre quoique moins profonde, des trois gouvernements. Il avait pu trouver, entre les diversités du caractère moral des hommes et les différentes espèces de gouvernements, les ressemblances les plus frappantes et les plus vraies. Il avait pu signaler les qualités et les vices qui font la fortune ou le malheur de l'État tout comme des individus. Mais ce n'est pas uniquement dans l'étude de l'âme, c'est aussi dans les faits extérieurs qu'il a puisé cette classification générale des gouvernements qui, sous des nuances très-variées, ne sont jamais que de trois espèces principales : la monarchie, l'aristocratie ou gouvernement des meilleurs, et la démocratie, constitutions régulières et bienfaisantes, tant que les chefs qui dirigent la

société ne songent qu'à l'intérêt commun; constitutions vicieuses et déviées, quand l'intérêt général est sacrifié par les dépositaires du pouvoir à des intérèts particuliers d'individu, de classe ou même de simple majorité. La royauté, quand elle oublie son devoir social, devient une tyrannie; l'aristocratie tourne à l'oligarchie, et la démocratie tombe dans la démagogie. A ne consulter que les faits, il n'y a donc en réalité que six gouvernements, qui se correspondent deux à deux, et dont les trois mauvais ont été malheureusement pour l'humanité plus fréquents que les trois bons. Cette théorie, plus historique encore que rationnelle, appartient tout entière à Platon. Aristote n'a fait que la reproduire en lui donnant plus de précision; et de ses mains, elle a passé dans la science qui l'a recueillie et consacrée. Elle y vit encore, comme pourrait l'attester le grand ouvrage de Montesquieu. On a contesté parfois la justesse de cette classification; et l'on a dit que jamais un gouvernement n'était absolument pur; que de fait, il n'y avait jamais eu un État sans mélange, quelles que fussent la violence et l'exagération du principe qui le gouvernait. L'objection est vraie; et Platon moins que personne l'eût repoussée. Mais il faut bien que la science donne des noms aux choses qu'elle étudie; il faut bien qu'elle les distingue et les appelle d'après leurs caractères les plus saillants. Par exemple, est-il possible de nier que la démocratie n'ait été dominante à Athènes, et que Sparte ne se soit régie en république, ainsi que Rome devait le faire plus tard depuis l'expulsion des Tarquins jusqu'à l'usurpation du premier des Césars? Cette théorie, qui assigne aux choses politiques le nom et la définition convenables, est aussi vraie qu'elle est indispensable à la science; et c'est à Platon qu'on la doit, bien que lui non plus il n'ait peut-être pas été le premier à en parler \*.

La Politique de Platon s'appuie donc aussi sur l'histoire, bien que l'histoire n'en soit ni la base la plus ferme, ni la source la plus profonde.

A côté de tant de mérites, vérité, sagesse, simplicité, réalité, grandeur, cete politique en possède encore un autre qui n'y est pas moins éclatant, et qui doit nous toucher, s'il ne doit pas nous surprendre. Ce dernier et suprème mérite, c'est l'honnèteté. On sent en étudiant Platon que son âme est dévouée tout entière au bien, et qu'elle est aussi pure qu'intelligente. On peut signaler dans ces théories des erreurs et des lacunes; mais la conscience la plus scrupuleuse n'y surprendra ni une mauvaise intention, ni un sentiment douteux.

<sup>\*</sup> Voir Hérodote, liv. III, ch. LXXX, LXXXI, LXXXII et LXXXIII.

C'est que Platon est avant tout moraliste, et qu'il sait inspirer la vertu parce qu'il est inspiré par elle. On vit avec lui dans une atmosphère sereine, où n'habitent pas toutes les âmes certainement, mais où toutes devraient habiter. La politique qui, dans le maniement des affaires, abaisse et fausse si souvent le droit, par des transactions de toutes sortes, où elle se croit fort habile et où elle n'est que faible ou coupable, n'a pas seulement altéré les principes dans la pratique. Ses calculs peu honorables sont entrés parfois jusque dans la théorie, et y ont corrompu les plus grands esprits. Machiavel en serait à lui seul un exemple, pour ne point parler de son royal contradicteur. Mais sans même descendre jusque-là, les théories d'Aristote et celles de Montesquieu, toutes belles qu'elles sont encore, ne sont pas parfaitement pures comme celles de Platon. Ce n'est certes point la grandeur de l'intelligence qui manque à l'un ou à l'autre. Mais, par des causes très-diverses, ni l'un ni l'autre n'avaient pénétré aussi profondément que Platon dans l'étude et la connaissance du bien; leur vue a été moins ferme et moins nette, bien qu'elle regardât au même but. Tous deux se sont laissé égarer, ou par une préoccupation un peu trop exclusive des événements passés, ou même par des concessions aux préjugés de leur temps. Platon,

habitué à n'interroger que la justice, n'a jamais écouté qu'elle; et l'auteur du Gorgias a voulu avant tout faire de la politique une école de morale et de vertu. Les droits du citoyen n'ont jamais eu de défenseur plus probe ni plus éloquent. L'injustice et la tyrannie dans la cité n'ont jamais eu d'adversaire plus implacable ni plus sagace; et si le vice peut être banni de l'État et du cœur de l'homme, ce ne sera jamais qu'au nom des principes et des sentiments dont s'est nourrie cette âme admirable, pour qui la sagesse et la vertu n'ont point eu de secrets :.

Pour passer de Platon à son disciple, il faut déjà descendre. Quelque grand que soit Aristote, il est bien loin de son maître. Ce n'est pas qu'il ait méconnu les nobles leçons qu'il a reçues dans l'Académie; le souffle socratique et platonicien l'anime encore; il sait quels sont les liens étroits et indestructibles qui enchaînent la politique à la morale; et s'il étudie l'organisation sociale, après avoir étudié la vertu et le bonheur, c'est pour compléter,

<sup>\*</sup>Cicéron, dans la République, livre II, chap. xxx, édit de Leclerc, fait un éloge parfaitement juste de la politique de Platon, « qui s'est proposé non de tracer le plan d'un État qui pût exister, mais d'établir d'une manière sensible les vrais principes politiques. »

comme il le dit lui-même, « la philosophie des choses humaines. » Mais il perd trop souvent de vue les principes pour ne s'attacher qu'aux faits. Platon s'était fié, avant tout, à la raison pour comprendre et juger l'État. C'était à la raison qu'il avait demandé les lois fondamentales du pouvoir, tout comme il lui avait demandé les conditions du véritable bonheur. Aristote, sans repousser la raison, l'interroge cependant avec moins d'attention et de sécurité; il s'en rapporte davantage à l'histoire. C'est à l'observation des faits extérieurs et des phénomènes sociaux, qu'il emprunte ses théories presque entières. Il est bien vrai que c'est l'observation seule qui doit toujours guider une philosophie prudente. Mais les faits sont de deux espèces. L'âme de l'homme en contient d'aussi réels que le monde du dehors; et si quelque part les faits psychologiques doivent tenir une grande place, c'est surtout dans la science politique, où il n'est question que de l'humanité. Platon avait tiré les enseignements les plus utiles de la psychologie appliquée à la politique. Il avait su passer, avec une sûreté presque égale, de la conscience observée sur le théâtre un peu circonscrit de l'individu, à la conscience observée sur le théâtre plus vaste de la cité. Aristote n'a point imité cet exemple fécond. Soit qu'il regardat les vérités démontrées par son

Tté par un système différent, il ne reconnût pas pijours la grandeur de ces vérités, il a préféré le pectale de la société à celui de la conscience; et trop souvent il a cru que ce qui est était précisément ce qui doit être. En un mot, si Platon a été surtout rationnel, Aristote a été surtout historique. Mais, comme des génies de cet ordre n'ont rien d'exclusif, la raison n'est pas tout à fait omise par le disciple, de même que le maître n'a pas tout à fait négligé l'histoire.

De là, tous les mérites d'Aristote, et par suite tous ses défauts; les premiers, bien que très-inférieurs à ceux de Platon, l'emportant de beaucoup sur les seconds.

D'abord, Aristote a la gloire d'avoir fait pour la politique ce qu'il a fait pour les autres parties de la philosophie : il lui a donné une forme scientifique. Tous les principes, la plupart même des théories et des faits sociaux, étaient déjà dans Platon; mais tout se trouvait, dans ces merveilleux dialogues, comme tout se trouve dans les entretiens, même des hommes les plus distigués, à l'état de confusion et de désordre au moins apparent. Aristote a tout classé, bien qu'il n'ait pas tout accepté. Dans Platon, le système profond et admirablement enchaîné se dissimule sous ces digressions qui

semblent trop souvent en rompre la trame. Le lien intime qui unit toutes les parties n'apparaît qu'aux yeux les plus attentifs et les plus clairvoyants: c'est l'inconvénient du dialogue. Dans Aristote, au contraire, l'ordonnance de l'ensemble est de la rigueur la plus méthodique. Parfois quelques détails peuvent n'être pas tout à fait à leur place; quelques développements ne sont pas toujours parfaitement justifiés; d'autres sont trop concis. Mais le cadre général est d'une régularité irréprochable; et c'est celui que, depuis deux mille ans et plus, la science a dû conserver, lors même qu'elle n'a pas su le remplir aussi bien. Aristote a donc fondé la science politique proprement dite, sous sa vraie forme, comme il a fondé la science logique, la science métaphysique, la science morale, la science de l'histoire naturelle, la science de la physique; et dans des ordres inférieurs, la science de la rhétorique, de la poétique, de la météorologie, de la physiognomonie et de tant d'autres. Aristote a été, l'on peut dire, l'organisateur de la science dans l'antiquité, comme il a été plus tard le précepteur du moyen âge; et s'il a dù beaucoup à ses devanciers dans la plupart de ses travaux, c'est lui seul qui a su construire des monuments réguliers et inébranlables.

Il étudie les États comme il a étudié les autres

etres. Il suit, pour la politique, sa méthode habituelle, comme il se hâte de le déclarer dès les premières lignes de son ouvrage; et cette méthode, c'est l'analyse. Il ne pense pas, comme Platon, qu'il Puisse, en quelque sorte, créer l'État et le façonner, suivant les lumières de son esprit ou les vœux de son cœur. Il le prend tel qu'il existe, bien ou mal constitué. Il recherche quels en sont les éléments indécomposables. Il fait la théorie de ces éléments essentiels d'après les faits évidents et exacts que l'observation lui fournit. Puis, sans prétendre les combiner conformément aux lois d'une raison su-Périeure, il se contente de montrer comment ils se sont le plus ordinairement combinés; et mettant à profit cette immense érudition qu'il avait puisée dans le Recueil des Constitutions, formé par lui, et qui n'en renfermait pas moins de cent cinquante, il classe et distingue les États jusque dans leurs nuances les plus subtiles. Mais dans cette classification même, il s'en tient aux constitutions politiques qui se produisent le plus habituellement. Enfin, il couronne son œuvre par la théorie des changements politiques qui bouleversent ou améliorent les sociétés; et comme ces changements ont des causes très-diverses, suivant les diversités mêmes des États, il enseigne, l'histoire toujours en main, quelles sont ces causes si nombreuses, et souvent si cachées ou si faibles, appliquant toute sa sagacité et son expérience consommée à indiquer les moyens de prévenir tant de maux.

Si l'on se rappelle quelques-unes des principales circonstances de la vie d'Aristote, on verra qu'indépendamment de son génie propre, ces circonstances ont pu contribuer puissamment à imprimer à sa politique cette direction toute historique. Aristote était fils du médecin d'Amyntas II, roi de Macédoine. Il avait été élevé dès sa plus tendre enfance à la cour de ce roi; et dès lors, avaient commencé ces relations qui en firent d'abord le camarade des jeux de Philippe, puis son ami, et enfin le précepteur de son fils. Plus tard, Aristote vécut dans l'intimité d'Hermias, tyran d'Atarnée en Asie Mineure; et quand il fut appelé par Philippe pour achever l'éducation d'Alexandre, il se trouva placé, à l'âge de quarante et un ans, et pendant sept ou huit années de suite, au centre et dans le secret des plus grandes choses de son temps: la lutte de Philippe contre la Grèce, l'avénement de son jeune élève au trône, et les préparatifs de l'expédition qui devait détruire l'empire des Perses. Aristote passa donc une grande partie de sa vie dans les cours ; et il put y voir de très-près la pratique des affaires. Il paraît lue lui-même n'y resta pas non plus étranger. Il tot, dit-on, chargé par les Athéniens d'une mission li plomatique auprès de l'ancien compagnon de son enfance, et il donna des lois à Stagire, sa patrie. Ainsi, tout en restant philosophe, Aristote fut presque constamment un personnage politique.

Platon aussi l'avait été durant quelque temps; et il avait nourri pour le service des peuples les plus nobles projets, que Denys repoussa et que Dion ne put pas réaliser. Mais ce contact des affaires avait eu peu d'influence sur Platon; il en eut au contraire beaucoup sur Aristote, qui, s'exagérant peut-être l'importance des faits, comme y sont portés la plupart des hommes d'État, n'a pas su toujours remonter assez haut vers leur origine, et s'est contenté d'en retracer le tableau fidèle, au lieu de les juger au nom des principes de la justice et de la raison.

Cette préoccupation est si vive dans Aristote que, pour la science politique comme pour le reste de la philosophie, il a fait de l'étude de l'histoire une loi expresse, et l'a, par ses conseils et son exemple, élevée à la hauteur d'une méthode. Le second livre de la Politique est consacré tout entier à l'examen critique des théories antérieures et des constitutions les plus célèbres. Aristote interroge ses devanciers, non pas pour les

combattre, comme la critique l'a prétendu; non point pour faire briller son esprit aux dépens du leur, comme il s'en défend lui-même; mais pour recueillir ce que ces théories et ces constitutions peuvent renfermer de bon et d'applicable, en évitant ce qu'elles ont de défectueux. Dans un autre ordre d'études, le premier livre de la Métaphysique a un but tout pareil; le premier livre du Traité de l'Ame est rempli par des recherches et dés discussions du même genre; et quelques autres traités moins considérables reproduisent des procédés analogues. C'est ainsi qu'Aristote a pu justement être appelé le premier historien de la philosophie; et, de nos jours, la philosophie, en se livrant à l'étude de l'histoire, n'a fait que l'imiter, et suivre ses excellents préceptes avec plus de rigueur encore que lui-même.

Entre les mains d'Aristote, quelque habiles qu'elles soient, la méthode historique a porté, comme on pouvait s'y attendre, quelques-unes des conséquences assez peu louables qu'elle renferme. Quand on se borne à l'étude des faits, on est trop souvent conduit à s'en faire l'apologiste. C'est sur cette pente à peu près irrésistible qu'Aristote a glissé quand il a traité de l'esclavage. Il ne s'en est pas fait l'aveugle défenseur, comme on l'a répété plus d'une fois. Loin de là, l'esclavage, tel qu'il est

établi de son temps, fondé d'ordinaire sur la violence, et résultant de la guerre, lui semble injustistable. Il reconnaît en outre que bien des esclaves seraient dignes de la liberté, pour laquelle la nature les a faits, et que bien des hommes libres mériteraient l'esclavage, que le hasard seul leur a épargné. Mais s'il ne défend pas dans l'esclavage les désordres trop évidents qui l'accompagnent et les iniquités flagrantes qui le souillent, il essaye de l'expliquer théoriquement; et cette explication est bien près d'être une apologie. Exagérant les différences que Platon avait signalées dans les diverses natures des hommes, et qui sont bien réelles, il ne soutient pas seulement, comme son maître, que les uns sont faits pour le commandement politique et les autres pour l'obéissance. Il va jusqu'à soutenir que les uns sont faits naturellement pour la liberté et les autres pour l'esclavage. L'esclave est celui qui ne doit point s'appartenir, parce qu'il ne saurait se guider lui-même, et qui ne peut rendre service à la société que comme ces bêtes vigoureuses que l'homme associe à ses travaux. Ainsi qu'elles, l'esclave est un instrument vivant; et puisque la cité et la ville ne doivent point se passer des instruments qui leur sont indispensables, l'esclavage est légitime, l'esclavage est naturel, au même titre que l'acquisition des biens nécessaires à la vie. Et

« si la chasse est permise contre les bêtes fauves, cette autre chasse qu'on appelle la guerre, doit être permise également contre ces hommes qui, faits par la nature pour obéir, refusent de se soumettre. »

Voilà la théorie de l'esclavage dans toute sa profondeur, mais aussi dans toute son horrible fausseté. Chose vraiment incroyable! le même philosophe qui trace cette hideuse théorie avec tant de sang-froid, n'hésite pas à accorder aux esclaves des vertus, tout comme il en accorde aux hommes libres. Il voit bien qu'il va détruire par cette concession morale la différence essentielle qui sépare les uns et les autres, et qui justifie le despotisme et la soumission. Mais, subjugué par l'évidence même des faits, il déclare que refuser aux esclaves toute vertu, la sagesse, l'équité, la tempérance, est chose absurde; car « ils sont hommes, dit-il, et ils ont leur part de raison. » Ils sont hommes! telle est la grande, l'invincible raison qu'il faut opposer à l'esclavage. Il est inutile d'en alléguer une autre. C'est un attentat contre l'humanité que de réduire son semblable en esclavage. C'est une sorte d'attentat contre Dieu même, qui a fait l'homme avec des caractères qu'il n'est jamais permis de méconnaître ni d'effacer. Aristote, qui ne craint pas de se contredire, n'en prétend pas moins que l'esclave

est absolument privé de volonté; comme si un homme privé de volonté était encore un être humain!

On comprend que l'esclavage, quelque monstrueux qu'il soit, ait existé en fait. Il existe encore de nos jours, quoique la nature humaine soit aujourd'hui bien mieux connue et bien plus respectée des peuples civilisés. On comprend que les nécessités sociales qu'indique le philosophe, sans d'ailleurs les approfondir, aient pu faire de l'esclavage une loi des nations antiques, qui toutes l'ont admis, sans en excepter le peuple même qui se disait le peuple de Dieu. Mais ce qui doit nous confondre d'étonnement, c'est que des philosophes qui avaient analysé aussi exactement les facultés de la nature humaine, n'en aient pas mieux senti la dignité, et n'aient pas protesté de toute la puissance de leur génie contre l'affreux usage qui l'anéantissait. Platon, qui, plus profondément initié aux mystères de l'âme, aurait dû réclamer le premier et le plus haut, n'a pas du moins introduit l'esclavage dans sa république idéale. Les laboureurs et les artisans chargés des gros ouvrages de la société y sont des citoyens; le hasard de la naissance n'est point pour eux une cause d'exclusion; et si Dieu les a doués de facultés rares, les hautes fonctions de l'État les attendent et les réclament.

Il ne manquait à Platon que de généraliser ces nobles théories, et d'en montrer l'application possible aux États de son temps. Il ne l'a point fait. Que ce soit là son tort. Mais du moins il a détourné ses regards attristés de la servitude telle qu'elle était alors pratiquée partout. Aristote, au contraire, y a fixé les siens, non point sans doute pour la légitimer dans sa repoussante réalité, mais pour tâcher de lui donner théoriquement quelque base solide, et, par cela même, quelque excuse. Un seul mot explique une si déplorable erreur : l'esclavage était un fait; Aristote, fidèle à sa méthode, l'analyse, et ne le combat pas.

Mais si la méthode historique a conduit Aristote à de telles aberrations, elle le mène souvent aussi à la vérité, quand les faits qu'il constate sont légitimes et conformes à la raison. C'est ainsi que pour bien comprendre l'État, il étudie d'abord la société, dont l'État n'est que la forme, et proclame que la société est un fait de nature, et que l'homme est un être éminemment sociable. Celui qui s'isole et qui ne se réunit pas à ses semblables, est plus ou moins qu'un homme; il est en dehors de l'humanité; « c'est ou une brute ou un dieu. » L'institution d'une société réglée par des lois a donc été un immense service rendu au genre humain. Cette théorie d'Aristote est aussi simple que juste. Elle

٠٠٠.

n'est que la traduction de ce grand fait qui nous montre partout les hommes en société, parce que, comme le dit Aristote lui-même, la société est la fin et la perfection de l'être humain, et que l'homme reste incomplet et mutilé, s'il ne communique à ses égaux et ne reçoit d'eux les sentiments moraux de tout ordre qui sont sa véritable vie. Quand on se rappelle que tant de philosophes, à commencer par Hobbes et Rousseau, ont méconnu ces grandes vérités, et désiguré l'homme en le faisant insociable et farouche, on accorde à ces opinions d'Aristote plus d'importance que ne semblerait en mériter leur simplicité même. Les lumières d'un siècle fort éclairé n'ont pas empêché Rousseau de se tromper; les obscurités d'une civilisation beaucoup moins avancée n'ont pas égaré le philosophe antique; et l'on doit savoir quelque gré à celui qui le premier a montré des faits de cet ordre avec leur véritable caractère.

Des observations tout à fait analogues ont mené Aristote à une découverte considérable, si d'ailleurs le germe qu'elle renfermait n'a point été fécondé, et s'il est demeuré, malgré ses efforts, à peu près inconnu et stérile : c'est la découverte, qu'on excuse ce mot, de l'Économie politique. La société ne se compose pas seulement des personnes; elle se compose aussi des choses, sans lesquelles les per-

sonnes ne subsisteraient pas. Si donc on peut, en étudiant la nature et les conditions des personnes, fonder une science qui n'est autre que la science politique, on doit pouvoir aussi fonder une science des choses, non moins réelle et tout aussi utile. Comment les choses sont-elles produites? Comment se répartissent-elles dans la société? Quelle est la valeur des choses? Qu'ajoute l'échange à cette valeur; et, après l'échange, le commerce? Quel rôle joue la monnaie? Et qu'est-ce que c'est que la richesse?

Telles sont les principales questions que cette science doit approfondir dans sa partie théorique, sans parler de ces autres questions toutes pratiques, et par exemple, celle des monopoles, qu'elle doit discuter également. Cette science nouvelle qu'Aristote distingue de toutes les autres, et de l'économie domestique, qui en est si voisine, il l'appelle d'un nom spécial qu'elle a parfois conservé: la Chrématistique, la science des richesses. Changez le mot; c'est bien l'Économie politique, avec le cortége des principaux phénomènes qu'elle doit expliquer, et régler même, si elle le peut.

Ce serait aller trop loin de dire qu'Aristote a fondé l'Économie politique. Le xviii siècle a raison de revendiquer cet honneur pour Quesnay, et surtout pour Adam Smith; et l'illustre Écossais n'a rien emprunté à son antique devancier, qu'il n'avait peut-être même pas lu. Mais on peut affirmer sans exagération que l'Économie politique, avec ses vraies limites, si ce n'est avec tous ses développements, est déjà dans Aristote; et c'est sa méthode historique qui la lui a révélée. Omettre les choses, c'est supprimer la moitié du grand fait social; et le philosophe est trop bon observateur pour commettre une telle négligence. Seulement, il ne fait qu'indiquer la Chrématistique, et ne lui consacre que deux chapitres d'un ouvrage où il avait tant d'autres problèmes à traiter.

Maintenant, comment une théorie si formelle, et si importante, a-t-elle passé presque inaperçue? Comment, depuis Aristote jusqu'au xvmº siècle, les faits si graves qu'elle avait signalés à l'attention des politiques, n'ont-ils pas été de nouveau systématiquement étudiés? Comment, lorsque la science est venue à naître après un si long oubli, n'a-t-on pas eu un souvenir pour le philosophe qui jadis avait le premier tenté la carrière? Ce sont là des questions que l'on pourrait en partie résoudre, en pensant à la nature même de cette science, qui n'a d'attraits que pour bien peu d'esprits, en se rappelant que la Politique d'Aristote a été très-peu connue dans l'antiquité et dans le moyen âge, et surtout en remarquant que les phé-

nomènes qu'étudie l'Économie politique, tout vulgaires qu'ils sont, ne frappent que des yeux fort clairvoyants. Quoi qu'il en soit, la Chrématistique d'Aristote a devancé de vingt-deux siècles l'Économie politique de Quesnay, d'Adam Smith, de Turgot. Peut-être cette revendication en faveur d'Aristote paraîtra quelque peu tardive. Mais en est-elle moins équitable?

Autre avantage qui recommande la méthode d'Aristote. Grâce à elle, il nous a conservé cette foule de détails curieux et uniques, que seul il nous a transmis, sur les États de l'antiquité. Rien sans doute ne peut réparer la perte du Recueil des Constitutions. Mais sans la sollicitude historique qui le lui tit entreprendre, nous serions encore bien moins informés que nous ne le sommes de l'organisation politique de tant de peuples illustres. Qui nous a fait, par exemple, mieux connaître le gouvernement de Carthage? Chose étrange! C'est à un auteur grec, antérieur aux Scipions de plus de cent cinquante ans, que nous devons les renseignements les plus précis et les moins incomplets sur la rivale de Rome! Les historiens romains ont effacé presque tous les souvenirs, comme les vainqueurs ont dispersé les ruines de la cité détruite. C'est le précepteur d'Alexandre qui conservera les archives d'une ville africaine, comme il nous eût

conservé, si le temps l'eût permis, les annales de tant de nations barbares dont le nom même a disparu de l'histoire.

Enfin, c'est la méthode historique qui donne au philosophe la base de son ouvrage, on ne peut pas dire de son système. C'est de l'observation des événements passés et de Platon, son maître, qu'il reçoit la grande théorie des trois gouvernements, à laquelle il a ramené tous les autres. Platon avait exposé cette opinion ingénieuse, mais il la tirait moins des faits sociaux que de l'analyse de l'ame humaine; et malgré les formules expresses du Politique, on peut croire que le disciple de Socrate avait puisé bien plus dans la psychologie que dans l'histoire. Aristote, du premier mot, écarte toute équivoque. Il n'y a que trois gouvernements possibles, parce que le pouvoir ne peut, par la nature même des choses, qu'être remis ou à un seul, ou à plusieurs, ou à tous; règle aussi profonde qu'elle est claire, bien que plus tard on l'ait méconnue, et que Montesquieu lui-même s'y soit trompé. Aristote admet aussi les trois déviations signalées par Platon; et il leur donne des noms que depuis lors elles ont gardés. La tyrannie est la déviation de la royauté; l'oligarchie, celle de l'aristocratie; la démagogie, celle de la démocratie. Et comme Platon encore, il assigne à la corruption des trois

gouvernements une cause unique: la substitution illégitime d'un intérêt particulier à l'intérêt général.

Jusque-là, le disciple n'a fait que suivre et copier son maître. Mais voici le développement original qu'il donne à cette théorie fondamentale : il montre comment elle s'applique à l'histoire; et c'est à la pratique des peuples qu'il demande les diverses espèces qu'en réalité présente chacun de ces gouvernements. Les nuances de la royauté sont fort nombreuses, depuis la royauté absolue et héréditaire jusqu'à la royauté élective et temporaire, dont les peuples grecs ont usé à plusieurs époques longtemps avant que Rome eût ses consuls annuels et ses dictateurs. Les nuances des autres gouvernements ne sont pas moins variées; Aristote en fait l'exact dénombrement; et à chaque variété qu'il enregistre, il rappelle avec une scrupuleuse exactitude le peuple qui la lui fournit et qui en enrichit la science.

Pourtant ici la méthode historique lui fait un instant défaut. Après la royauté, il devrait étudier l'aristocratie. Mais l'aristocratie proprement dite est bien rare, ou plutôt elle n'existe jamais dans les sociétés humaines. Au lieu des plus dignes, c'est aux plus puissants, aux plus riches, qu'est remis ordinairement le pouvoir; et l'aristocratie,

telle que la théorie l'exige, ne se rencontre guère Que dans les cadres de la science, ou dans les uto-Pies des philosophes. Aristote est donc obligé de se Jeter dans l'idéal à la suite de Platon; et il essaye lui aussi de tracer le plan d'un État parfait. Il ne consacre pas moins de deux livres entiers à cette tentative un peu aventureuse pour un génie tel que le sien. Il est à peine besoin de dire que, dans ces régions élevées, Aristote ne plane pas aussi haut, ni aussi sûrement, que son modèle inimitable. Le tableau de sa cité parfaite est peut-être moins complet encore que celui de la République tant reprochée · par lui à Platon. On y trouve des traits admirables sans doute, des enseignements nombreux et trèspratiques sur toutes les parties de la politique, et spécialement sur l'éducation. Mais cette cité fondée par Aristote ne vit point. Ce n'est pas qu'il y propose quoi que ce soit d'inapplicable. Tout au contraire, il s'est attaché à recueillir dans les faits réels ceux qui lui semblent les meilleurs; et quand il traite du territoire de l'État, de son étendue, de la position de la cité, des qualités naturelles des habitants, des éléments indispensables à l'association politique, des droits essentiels des citoyens, on sent partout que c'est la pratique qui le guide et le retient dans les plus sages limites. Mais ces fragments juxtaposés avec grand soin, et chacun à

part fort précieux, ne forment point un ensemble systématique et profond, comme celui de la cité platonicienne. L'œuvre d'Aristote n'a point de défauts choquants; mais elle est sans beauté, si ce n'est sans utilité. Au risque de quelques faux pas, il vaut bien mieux s'égarer dans les routes fécondes de son maître; et cette république semi-idéale, semi-réelle, est si pâle et si morte qu'elle est à peine connue. En parler, c'est presque la découvrir pour la première fois; et la postérité n'a pas été injuste en immortalisant la République de Platon, et en laissant l'autre presque dans l'oubli.

Mais si le génie a failli quelques moments, il reprend toute sa puissance et tous ses avantages, quand de la spéculation il redescend à l'histoire et ne prétend plus que généraliser les faits. Il n'est pas un homme d'État, quelque habile qu'il soit, qui n'ait à profiter de ses études sur les oligarchies, les démocraties, les républiques, sur l'organisation du pouvoir dans chacun de ces gouvernements, et surtout sur les révolutions, sujet qu'il a traité avec une sorte de prédilection et avec un succès lincomparable. Platon est en ce dernier point infiniment moins pratique; et sur cette question, toute d'expérience, Socrate, qui cherche à la résoudre par la psychologie, se trompe à peu près complétement, comme Aristote

e lui reproche avec raison. La théorie des révolu-Lions termine la Politique d'Aristote, comme luimême l'indique; et l'on ne comprend pas en effet que cette théorie puisse y occuper une autre place. La science politique commence par étudier la société et l'État; elle parcourt ensuite toutes les formes que l'État peut revêtir; et la fin de ses recherches, c'est l'examen des causes qui le détruisent, et des moyens qui le conservent. Ici Aristote n'estpas seulement supérieur à Platon; il est supérieur à tout ce qui a suivi, et jusqu'à ce jour, il est absolument sans rival. Sans doute le Recueil des Constitutions lui fournissait des matériaux abondants; et nous voyons encore assez, par les fragments qui en ont été conservés et par l'ouwage qui n'en est que le résumé, quelle devait être la richesse de ces matériaux.

En ceci, l'œuvre de génie a consisté à réunir dans une théorie systématique tous ces faits, qui certainement sont analogues entre eux, mais que l'histoire offrait épars et sans lien. Aristote a classé une à une toutes les causes des révolutions; il en détermine le nombre, en se bornant aux généralités les plus vastes à la fois et les plus exactes. Puis, ces causes une fois énumérées, il montre comment chacune d'elles agit selon les principes divers des gouvernements; et de même qu'il avait considere gouvernements; et de même qu'il avait considere des gouvernements qu'il avait considere de gouvernement qu'il avait considere des gouvernements qu'il avait considere de gouvernement qu'il avait consi

déré les révolutions dans leur ensemble, il les étudie dans leurs détails les plus minutieux, apportant sans cesse à l'appui de ses théories l'autorité des faits historiques. La vue du philosophe a été si perçante et si sagace qu'aujourd'hui même, avec deux mille années d'expérience de plus, avec cette variété infinie de phénomènes nouveaux qu'elles ont fournis à l'histoire des sociétés humaines, il serait difficile de dire plus que n'en a dit Aristote. Il n'est pas une de ces grandes catastrophes politiques venues après lui, qui ne rentre dans les cadres qu'il a tracés à l'avance; et l'on n'a pas à presser beaucoup ses théories pour en faire sortir comme d'infaillibles prédictions. Sans doute on pourrait trouver encore des leçons très-profitables dans l'étude des révolutions modernes, et surtout dans cette grande révolution qui, à la fin du xviiic siècle, a renouvelé la société française. Mais les enseignements que le philosophe a tirés des révolutions antiques n'en sont pas moins certains; et jusqu'à présent, il est le seul dont la sagesse les ait recueillis. D'ailleurs, la théorie des révolutions n'en reste pas moins toujours un vaste et très-curieux sujet, qui quelque jour peut-être tentera le génie d'un second Aristote. En attendant, c'est à son école qu'il faut aller s'instruire; et malgré les travaux de détail qui depuis lors ont été faits, et

Int quelques-uns ont illustré leurs auteurs, l'école péripatéticienne est la seule où puisse étudier quiconque veut embrasser d'un regard général les causes et les remèdes des révolutions.

Une autre théorie fort importante encore, et qui appartient aussi tout entière au philosophe de Stagire, c'est celle des trois pouvoirs. Aristote distingue dans la puissance publique trois modes suivant lesquels elle s'exerce: pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Il traite séparément de chacun d'eux, comme pour indiquer combien il est nécessaire au bon ordre de la société que ces pouvoirs soient distincts, et ne soient jamais réunis dans les mêmes mains. Suivant lui, il n'est pas une seule question dont le lélégislateur, s'il est sage, doive s'occcuper avec plus de soin que de celle-là. Quand la division de ces pouvoirs est bien faite, l'État tout entier est bien organisé; et les États se distinguent surtout entre eux par la pondération différente de ces trois éléments.

Il va sans dire que, pour Aristote, le pouvoir législatif réside dans l'assemblée générale des citoyens, qui, dans toutes les petites cités de la Grèce, pouvaient se réunir si aisément. Il énumère les attributions de l'assemblée générale; et l'une des plus graves, après la confection même des lois

et l'élection des magistrats, c'est ¡l'apurement des comptes de l'État. On comprend sans peine que les attributions varient suivant les diverses espèces de gouvernements; et l'assemblée générale ellemême peut être composée de bien des manières différentes, suivant le nombre de ceux qui la forment, la quotité variable du cens qui en donne l'entrée, etc., dans les démocraties, dans les oligarchies, et même dans les aristocraties et les républiques.

Des questions non moins nombreuses, et non moins intéressantes, pourront être soulevées pour le pouvoir exécutif. Quelles sont les principales fonctions publiques? Quelle en doit être la durée? A qui seront-elles confiées? Comment y nommerat-on? Quelles fonctions peuvent être cumulées sans danger, ou même avec avantage? De plus, toutes les magistratures conviennent-elles à tous les gouvernements? N'y a-t-il pas certaines fonctions essentiellement propres à telle forme politique, et contraires à telle autre?

Enfin, après l'organisation de l'assemblée législative et des magistratures, Aristote traite de celle des tribunaux, et s'arrête à trois points particuliers: leur personnel, leur juridiction, et le mode de leur établissement, soit à l'élection, soit au sort. Il est à peine besoin de faire remarquer combien toutes ces théories méritent d'attention. La division des pouvoirs est encore pour nous et dans tous les gouvernements représentatifs une question capitale. Toutes les constitutions libres les séparent, comme le fait le philosophe; et quelles que soient les différences de temps et de circonstances Politiques, ici encore Aristote est un guide qu'on Peut suivre non pas seulement avec curiosité, mais toujours avec profit.

Au-dessous de ces grandes théories qui donnent tant de prix à son ouvrage, il en est plusieurs autres qu'il est bon dene pas omettre, quoique moins essentielles, et dont quelques-unes doivent particulièrement nous toucher. Aristote les présente, tantôt à l'occasion des opinions qu'il critique dans ses devanciers, tantôt à l'occasion de ses opinions personnelles. On se rappelle par exemple la réfutation qu'il a faite de la communauté en étudiant le système de Platon. En parlant de Phaléas de Chalcédoine, il examine cette autre question de l'égalité des biens, destinée, comme celle de la communauté, à renaître plus d'une fois, bien qu'elle ne soit pas plus pratique. En exposant les idées d'Hippodamus de Milet, il se demande avec lui jusqu'à quel point l'innovation en politique peut être utile ou fatale aux États, et dans quelle mesure il convient d'apporter des changements à la constitution; question fort grave qu'un législateur prudent saura se poser et résoudre longtemps à l'avance, afin de ne point en laisser la décision au hasard des révolutions.

Ailleurs, Aristote traite de l'ostracisme, expédient fort employé par la politique des républiques grecques, et que dans les gouvernements parlementaires le jeu régulier des majorités supplée avec grand avantage. Mais à la suite de cette question toute spéciale, le philosophe s'en pose une plus générale, et il se demande quelle doit être la place du génie dans la cité. Quand le ciel fait naître parmi les membres de l'association politique, qui tous doivent être égaux, un de ces personnages rares dont le mérite individuel l'emporte sur le mérite réuni de tous les autres, que doit-on en faire? Le réduire au niveau commun, n'est-ce pas lui faire injure? « Ces êtres supérieurs sont des dieux parmi les hommes; la loi n'est pas faite pour eux, parce qu'ils sont eux-mêmes la loi vivante. > Si l'on prétend les soumettre à la constitution, ils répondront ce que les lions répondirent au décret rendu par l'assemblée des lièvres sur l'égalité générale des animaux: « Il faudrait soutenir de telles préten-« tions avec des dents et des ongles comme les nô-« tres. » Bannir les grands hommes dans l'intérêt de

l'égalité commune, base nécessaire de la cité, a pu être utile quelquesois à l'État; Argo, le merveilleux navire de la mythologie, marcha plus rapidement après avoir déposé sur le rivage le trop pesant Hercule. Mais c'est là une violence qu'il faut laisser à la Fable et aux États corrompus.

Ce qu'on doit faire du grand homme, c'est de le fer i re chef de la cité, non pas pour lui, mais pour elle. Le pouvoir, quand il est remis à de telles na ins, est plus utile encore à l'État qu'à celui qui porte. On a prétendu reconnaître Alexandre dans ce roi naturel » qu'Aristote impose à la cité, et En faveur duquel il détruit le principe essentiel de Passociation civile. On a voulu voir dans cette allusion supposée une flatterie du précepteur à son royale élève. Il n'en est rien; et ce n'est là qu'une hypothèse spirituelle et fausse, puisque Aristote, quelques lignes plus bas, proscrit pour les fils des rois cette hérédité qui avait fait monter Alexandre sur le trône, et qu'il en montre toute l'injustice et tous les dangers. Aristote, en accordant au génie la possession exclusive du pouvoir, n'a pas fait acte de courtisan; il n'a été que prévoyant et sage. L'exemple de Périclès, maître à peu près souverain de la république pendant près de quarante ans, n'était pas loin de lui; et bien d'autres exemples sont venus plus tard justifier la sagacité du philosophe. César, Cromwell et, de nos jours, Napoléon en sont les preuves éclatantes. Le génie prend toujours la place suprème dans la cité; et le législateur aurait tort de le menacer d'un ostracisme fort inutile. Le génie est trop rare pour qu'il faille disposer législativement contre lui; et malgré ses écarts, en général, on espère trop qu'il sera bienfaisant pour que jamais les peuples commencent par le proscrire, au lieu de l'employer. L'humanité a été de l'avis d'Aristote; elle a légitimé l'usurpation, toutes les fois que le génie a usurpé, parce que l'intérèt personnel du génie se confond le plus souvent avec l'intérèt de tous. Les peuples se servent du grand homme à leur profit et au sien en le plaçant à leur tête.

Mais dans le cours ordinaire des choses, Aristote est si peu le partisan du pouvoir individuel qu'il s'est efforcé de toutes les manières de prouver le droit des majorités à la souveraineté politique. Il a institué sur ce point une discussion spéciale. Il a pesé les arguments que les prétendants peuvent faire valoir; il a écouté les réclamations de la richesse et de la pauvreté, qui a le nombre pour elle, celles de la vertu même et du mérite; après une longue et minutieuse enquête, il s'est déclaré pour la masse des citoyens aussi nettement que pourrait le faire un démocrate de nos jours. Sans doute, les

individus pris isolément dans la foule n'ont pas une très-grande valeur. Mais tous réunis ils en ont une immense. « C'est comme un repas à frais communs, qui est toujours plus splendide que le repas donné par un seul convive. > C'est comme la richesse de la multitude, qui est toujours plus grande que celle du plus riche citoyen, quoique la multitude soit composée de pauvres. C'est comme sa force, qui est irrésistible, et contre laquelle ne peut lutter le Plus fort des hommes. Le jugement de la foule est exquis dans les arts, bien que les individus qui le forment ne soient pas des artistes. S'il faut des architectes pour juger l'œuvre d'un architecte, celui qui habite la maison sait cependant bien mieux que celui qui pourrait la bâtir ce qu'elle a de bon ou d'incommode. On peut décider du mérite de l'œuvre sans connaître l'art. La foule aussi prononce d'une manière à peu près infaillible sur le mérite des magistrats qu'elle se donne, car c'est à elle que s'applique l'action du pouvoir; et c'est elle surtout qui peut en bien juger. D'ailleurs, dans la pensée d'Aristote, la souveraineté de la majorité n'est que relative. La souveraineté absolue n'appartient qu'aux lois fondées sur la raison, doctrine toute platonicienne, que nous avons vue renaître de nos jours, presque sous la même forme, et que les grands esprits de tous les temps ont adoptée, parce qu'elle

est la seule vraie, et, au fond, la seule pratique.

Reste une dernière théorie qui tient d'assez près à celle-là, et qui, dans l'état actuel de la société française, doit particulièrement nous intéresser: c'est celle de la classe moyenne. Platon avait placé dans la tempérance le bonheur de l'individu, l'ordre de l'État, et la stabilité du pouvoir. Aristote, transportant cette forte doctrine dans 'sa Morale, avait essayé de prouver que la vertu est en général un terme moyen entre deux excès contraires. Une suite de ces théories, c'était en politique de placer la véritable force de l'État dans la classe des citoyens dont la fortune est également éloignée et d'une excessive richesse et d'une extrême pauvreté. Ces citoyens-là sont les meilleurs de tous, parce qu'ils sont les plus sages. La misère ne les réduit pas à l'insurrection; et l'enivrement de la fortune ne les poussse pas aux tentatives, non moins coupables, d'une aveugle ambition. Ils assurent à la cité un équilibre puissant et calme qui fait sa tranquillité et son honneur. C'est dans Aristote qu'il faut lire ces pages empreintes du plus admirable bon sens (liv. VI, ch. 1x). Mais que dirait le philosophe, s'il pouvait aujourd'hui contempler cette grande idée, réalisée dans un pays qui est peuplé soixante ou quatre-vingts fois plus que ne le fut jamais l'Attique? Que dirait-il s'il voyait la toutes reposer sur cette large base? Il voulait, il y a deux mille ans, la donner à la cité, qui sans elle est toujours chancelante. La civilisation, après vingt-deux siècles, est restée de l'avis du philosophe; et c'est un de ses plus nobles triomphes de créer peu à peu et d'accroître sans cesse, dans tous les États qu'elle éclaire, cette classe moyenne qu'Aristote souhaitait vainement aux États de son temps.

A côté de tous ces mérites d'Aristote, il en est un qui les rehausse en les accompagnant toujours, et qu'il serait injuste de passer sous silence : c'est celui du style. Le style de Platon reste à jamais inimitable, non pas seulement par la grâce, la sim-Plicité et le goût exquis des détails, mais encore par la forme dramatique et vivante qu'il a revêtue. Chacun de ses dialogues est un chef-d'œuvre d'art même temps que de philosophie. Mais le dialosu en peut être la forme de la science; et si cette forme, qu'Aristote admirait autant que personne qu'il loue dans sa Politique, a été permise au di Sciple de Socrate, elle est inaccessible à toute in tation heureuse, parce que le personnage de Socrate ne se représentera jamais dans l'histoire de l'esprit humain. Aristote, qui a tant emprunté de son maître, tout en le critiquant souvent, s'est bien Sardé de chercher à lui emprunter son style, du

moins dans les ouvrages qui nous restent de lui; et s'il est une différence frappante entre les deux écrivains, c'est bien celle-là. Le style d'Aristote, toujours concis, grave, austère même, est cependant toujours d'accord avec les matières si diverses qu'il traite, depuis la Logique jusqu'à la Poétique et la Météorologie. Dans la Politique en particulier, il a toutes les qualités que réclame le sujet. Ici même, la sobriété, loin de nuire au mouvement et à la vie de la pensée, a quelque chose de spécialement convenable. Quoique Aristote ne parle pas avec la brièveté du commandement, on sent partout l'énergie impérieuse d'un homme qui pouvait être législateur; et, ce qui ne doit point échapper aux esprits délicats, le style de la Politique a gardé, par une réminiscence bien rare et sans doute involontaire, quelques reflets de l'éclat platonicien. Il y a peu de morceaux dans la littérature grecque qui surpassent en couleurs vigoureuses et sévères la discussion de l'esclavage, celle de la souveraineté, celle de l'ostracisme, et surtout ce tableau de la tyrannie, qui serait le plus beau de ce genre, si Platon n'avait eu déjà tracé le sien. On doit insister sur ces qualités du style d'Aristote. Tous les écrivains politiques n'ont pas été aussi heureux; et le style de Montesquieu, par exemple, tout brillant qu'il est, est bien loin d'avoir cette conveance accomplie. Le ton d'Aristote est celui que a science politique doit toujours prendre, de nême qu'elle doit en général se renfermer dans les imites qu'il lui a tracées.

On peut donc affirmer que, sauf la théorie de 'esclavage, Aristote n'a pas commis une erreur lans sa Politique. C'est là une louange bien haute. lais pourtant la politique platonicienne, malgré es énormes défauts de la communauté, reste fort upérieure, non pas seulement sous le repport de a spéculation, mais surtout sous le rapport de la ratique. Qui sait, comme Socrate et son disciple, nspirer la vertu et verser dans les cœurs cette noble flamme, fait beaucoup plus pour le bonheur des individus et des États que celui qui se borne à leur montrer la destinée qu'ils ont eue, et qui mesure leurs espérances à leur passé. L'idéal, c'est-à-dire la raison, ne tient pas assez de place dans la Politique d'Aristote, et l'histoire en tient beaucoup trop.

A deux mille ans de distance, les mêmes éloges à peu près et les mêmes critiques s'adressent à Montesquieu. La pensée qui se déroule dans l'Esprit des Lois est moins profonde que celle d'Aristote, et surtout que celle de Platon. Montesquieu ne veut pas comme eux étudier la société et l'État

dans leurs éléments essentiels et dans toutes leurs formes. Il recherche sculement ce qu'ont été les lois, chez les divers peuples, sur les matières essentielles, et comment le principe des gouvernements a modifié ces lois; sujet immense encore, qui pouvait embrasser indirectement toutes les questions de la politique, et qui s'étendait avec les événements eux-mêmes et avec les progrès de l'histoire universelle. Mais l'esprit qui anime Montesquieu est presque tout historique, et il a été d'autant moins complet qu'il a moins donné à la raison, dans une science où la raison doit fournir toutes les théories ou juger tous les faits. Ce n'est pas que Montesquieu ignore la vraie méthode ou qu'il la dédaigne. Il croit très-sincèrement être remonté « aux principes qu'il veut tirer, non de ses préjugés, mais de la nature des choses. » Il sait que l'homme, « cet être flexible, se pliant dans la société aux pensées et aux impressions des autres, est également capable de connaître sa propre nature lorsqu'on la lui montre, et d'en perdre jusqu'au sentiment quand on la lui dérobe. » Il voit donc très-clairement que c'est à la nature humaine bien étudiée qu'il faut demander le secret des lois qui doivent régir les sociétés, et même celui des lois qui les ont régies dans les conditions les plus dissemblables. C'est là la méthode platonicienne, et même,

ju squ'à certain point, celle d'Aristote. Mais Monte squieu qui aperçoit la lumière, ne la suit presque ja mais; et malgré toute sa sagacité, il n'a pu éviter, ne dis pas des chutes, mais des fautes nombreuses de détail, qui ont enlevé à son ouvrage une partie de sa grandeur et de son utilité. On a pu admirer à bon droit la définition gravée au frontispice du monument : « Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. » Mais pourtant, comme il s'agit ici non des lois de l'univers, ni de celles de Dieu, mais des lois positives, c'est celleslà uniquement qu'il convenait de définir. Les autres ne tiendront pas la moindre place dans un ouvrage où les seules lois dont il soit question, sont ces conventions variables que fonde ou renverse la libre volonté des hommes.

Ainsi Montesquieu débute par un défaut de méthode; et tout son premier livre qui traite des lois en Sénéral, est d'une métaphysique faible et obscure, comme le lui reprochent Voltaire, qui ne vent pas le suivre dans ce labyrinthe, et Helvétius, dont les critiques sont souvent beaucoup plus justes qu'on ne pouvait s'y attendre. Montesquieu est sans doute un esprit philosophique. Mais il n'avait point suffisamment assez cultivé la philosophie elle-même. Entraîné par les études que lui

inspirait son propre génie, et que lui avaient imposées longtemps ses fonctions de judicature, il n'a pas accordé le temps nécessaire à ces autres études plus profondes, qui devaient lui révéler les vrais principes; quand on place son œuvre auprès de celles de Platon et d'Aristote, on est frappé de tout ce qui lui manque, en même temps qu'on voit aussi d'où lui viennent tant de lacunes.

Il n'est personne qui n'ait remarqué le désordre de l'Esprit des Lois. La pensée générale est fort claire, mais l'exécution est loin de l'être autant. Les livres, fort nombreux, se suivent sans avoir entre eux des liens assez évidents, et quelquefois même sans que l'examen le plus attentifet le plus bienveillant puisse leur en découvrir aucun. On pourrait citer spécialement le XXVII<sup>e</sup> et le XXIX<sup>e</sup>. Toutefois, en terminant son ouvrage, Montesquieu croit enfin toucher au but qu'il a si laborieusement cherché, ou du moins au but de la dernière partie de l'Esprit des Lois; et comme les matelots qui, après une aventureuse traversée, aperçoivent enfin la terre et poussent des cris d'allégresse, lui aussi semble saluer le régime féodal, comme jadis les compagnons d'Énée saluaient l'Italie, et il s'applaudit « de finir le traité des Fiefs où la plupart des au-

« teurs l'ont commencé. »

Il faut avouer que, malgré toutes les lumières

que le lecteur a pu tirer de cette longue étude faite sous la conduite d'un tel esprit, il aime peut-être aussi à trouver enfin le port. Mais il est étonné qu'une si pénible course aboutisse à une terre si ingrate. Le monument a été commencé sous de magnifiques auspices; mais ces splendides avenues ne mènent point à un temple. Il est évident que l'ouvrage n'a point été conçu d'un seul jet, et que Montesquieu ne s'est pas rendu compte, dès son départ, de la route qu'il devait suivre. Il a travaillé vingt ans, comme il nous l'apprend lui-même. Ce n'est pastrop assurément pour une telle œuvre. Mais Plus elle est vaste, plus il était nécessaire d'y ap-Porter rigueur et méthode; et tout en se traçant à l'avance des limites assurées et profondes, l'auteur Pouvait conserver sans peine la vivacité de ses allures, et l'effet de ses saillies calculées.

Montesquieu doit beaucoup à ses devanciers, dont il fait parfois un bel éloge. Mais il est loin de savoir exactement tout ce qu'il leur doit; et son érudition, qu'on a trouvée si fréquemment en défaut, n'est pas en ceci non plus très-complète. Aristote avait largement emprunté à Platon, le plus souvent sans le dire; mais il était son disciple; et de plus, il ne faisait pas œuvre d'érudit. Montesquieu n'a pas moins emprunté de Platon et d'Aristote; et s'il ne les a pas toujours nommés, c'est

qu'il a ignoré plus d'une fois les sources où il puisait. Il faut même ajouter, pour être tout à fait juste, qu'il ne les a pas toujours entièrement comprises. Il y a vraiment quelque embarras à prononcer une sentence aussi sévère. Mais les droits de la vérité sont plus sacrés encore que ceux du génie; et Montesquieu lui-même devrait approuver cette franchise, qu'il nous pardonnera,

Que l'on prenne, par exemple, la théorie des trois gouvernements. Il n'en est point de plus importante, non pas sculement pour la science en général, mais pour l'ouvrage de Montesquieu, tel que l'auteur lui-même l'a conçu. Cette théorie est parfaitement claire dans Platon. Elle est plus développée et plus simple encore dans Aristote, qui en a fait comme la trame de son livre, et a transmis ce fécond exemple à ses successeurs. Il semble qu'il n'y ait pas à s'y tromper. Dans la souveraineté, un, plusieurs et tous, voilà les trois seuls termes possibles. Pourtant, que fait l'auteur de l'Esprit des Lois? Il distingue bien trois gouvernements, qu'il croit recevoir des mains de la tradition. Mais ce sont : le républicain, le monarchique et le despotique. Et Montesquieu ne voit en ceci ni les oublis ni les confusions qu'il commet. En principe, le gouvernement despotique se confond avec la monarchie. Montesquieu lui-même sera forcé de le reconLe monarque ne diffère du despote que par l'exercice seul du pouvoir. La tyrannie est une espèce de monarchie, corrompue et déviée, comme l'ont si bien dit les politiques grecs. Mais au fond ce ne sont pas deux gouvernements distincts; et de nombreux exemples nous attesteraient, sans sortir de notre propre histoire, que la monarchie absolue se change, toutes les fois qu'elle le veut, en tyrannic, et que rien ne la sépare du despotisme proprement dit que les mœurs et les lumières des peuples auxque ls elle s'applique.

Lelvétius, Voltaire et, après eux, M. Destutt de cy ont remarqué cette confusion singulière. Mais elle a eu des conséquences plus graves peut-être ils ne l'ont vu. Elle n'est pas uniquement une te contre la théorie; elle a de plus entraîné ntesquieu à donner au despotisme une importece exagérée. Les politiques grecs, vantés si stement par lui, s'étaient bien gardés d'en accorder une aussi grande à la tyrannie. Il faut la flétrir sans doute comme ils l'ont fait, comme l'a fait entesquieu. Mais si le despotisme est malheureusement le régime auquel est soumise une bonne partie de la terre, les peuples qu'il ecrase et qu'il egrade ne méritent pas l'attention du philosophe. Ce sont presque tous des barbares, sans annales,

sans histoire, et dont les destins, en admettant qu'ils nous fussent mieux connus, devraient nous faire horreur ou pitié, mais ne nous instruiraient pas. De là, dans Montesquieu, ces considérations si fréquentes et si peu exactes sur les despotes de l'Orient. De là, ces citations vagues et incertaines de témoignages qui sont au moins douteux, quand ils ne sont pas ridicules. Montesquieu aurait dû se rappeler l'excellente maxime d'Aristote dans sa Politique: «Il importe d'étudier la nature dévelop« pée suivant ses lois régulières, et non point dans des êtres dégradés. » Helvétius est plus sage et plus pratique que le grand esprit qu'il commente, quand il dédaigne et repousse l'étude d'un pareil gouvernement.

Montesquieu ne distingue pas sculement deux gouvernements de principe identique; il en oublie un de principe spécial; car la tradition qu'il accepte et qu'il ne prétend pas changer, ne parle que de trois gouvernements. Ce gouvernement oublié dans l'énumération générale, c'est l'aristocratie, celui des trois qui, tout au moins par le nom qu'il porte, doit attirer l'examen le plus sérieux. Mais comme l'aristocratie, bien qu'elle soit à peu près introuvable dans l'histoire des sociétés, y tient cependant une grande place sous la forme dégénérée de l'oligarchie, Montesquieu, après avoir fixé le nombre

des gouvernements à trois, est contraint pour être exact, si ce n'est conséquent, d'en ajouter un quatrième, et de faire intervenir cet élément nouveau dans toutes ses théories. C'est ainsi qu'il recherche pour l'aristocratie, tout aussi bien que pour la démocratie, la monarchie et le despotisme, ce que sont sa nature, son principe, ses lois et sa corruption. Sans doute, les cadres transmis à la science par la tradition ne sont pas immuables. Mais il ne faut les changer que pour les rendre plus complets.

L'aristocratie est si peu une espèce de la démocratie, que c'est à elle que se sont toujours adressées les haines les plus violentes des peuples, et que la Plupart des révolutions démocratiques sont nées des oligarchies excessives. C'est du reste une chose assez remarquable que Montesquieu n'ait pour ainsi dire jamais prononcé le nom de l'oligarchie; sans doute ce nom lui semblait odieux; mais pourtant il est essentiel à la science, parce que la puissance de l'Oligarchie est encore plus fréquente qu'elle n'est de plorable. Ne pas parler de l'oligarchie, c'est primer par une réticence peu louable une bonne Partie de l'histoire; et Platon non plus qu'Aristote n' point eu cette réserve, dont les mauvais gouvernements ne profitent pas, et qui ne fait tort qu'à la vérité.

Une théorie qui appartient à peu près en propre

à Montesquieu, c'est celle du principe des trois gouvernements. Il distingue entre la nature du gouvernement qui le fait être ce qu'il est, et le principe qui le fait agir, ressort qui le meut. Ainsi, le principe de la démocratie, c'est la vertu; celui de la monarchie, c'est l'honneur; celui du despotisme, c'est la crainte; de même que la nature de la démocratie, c'est d'être régic par le peuple en corps ou par une partie du peuple; la nature de la monarchie, d'avoir un chef unique dont le pouvoir est limité par des lois; et enfin la nature du despotisme, de n'avoir pour règle que la volonté du maître, quels qu'en soient les désordres et les caprices monstrueux.

Cette théorie du principe des gouvernements a soulevé les plus vives critiques, et Montesquieu se vit bientôt forcé d'expliquer sa pensée. Exclure la vertu de la monarchie, c'était porter, contre la forme de gouvernement sous laquelle il vivait, une accusation bien grave, qui n'était pas dans l'intention de l'auteur; et il déclara que par vertu il n'entendait que la vertu politique, c'est-à-dire l'amour de la patrie et de l'égalité. L'explication n'était guère satisfaisante; car refuser l'amour de la patrie aux États monarchiques, c'était leur faire une nouvelle injure. Le monarque apparemment prétend toujours qu'en le servant on sert l'État; et le mot de

Louis XIV: L'État c'est moi, tout orgueilleux qu'il était, est encore un hommage indirect à ce principe de patriotisme que Montequieu contestait à la monarchie.

On ne peut pas nier cependant que cette théorie n'ait quelque apparence de vérité. Il y avait longtemps que Platon et Aristote avaient fait remarquer que le tyran règne contre la volonté des sujets, tandis que le roi ne règne que par elle; et comme la violence, armée de la force, inspire nécessairement de la crainte, Montesquieu traduisait unc pensée vraie et fort ancienne, en faisant de la crainte le principe du despotisme. Sur ce point, la théorie était donc soutenable. Mais la peur contraint aussi très-souvent les actions des hommes dans les gouvernements démocratiques et monarchiques. En outre, la démocratie ne repousse pas l'honneur, et la monarchie ne repousse pas la vertu, même au sens restreint où Montesquieu la renferme. La théorie était donc vraie et fausse tout ensemble.

C'est que Montesquieu ne s'était pas aperçu qu'en croyant étudier la monarchie en général, il n'avait réellement étudié que celle de Louis XIV et

<sup>\*</sup> Montesquieu revient au vrai et se contredit lui-même en affirmant que la monarchie se corrompt, lorsqu'ou croit tout devoir au prince, et rien à la patrie, liv. VIII, chap. VII.

de Louis XV. L'honneur avait fait faire, il est vrai, beaucoup de choses sous ces deux rois; mais la vertu politique n'avait pas été tout à fait inconnue du temps qui produisait Vauban, Fabert, Catinat, Fénelon, Montausier et tant d'autres. L'honneur, avec ses délicatesses puissantes et puériles, mène parfois les cours, dont Montesquieu a fait un portrait si peu flatté; et les cours ne sont connues que dans les monarchies. Mais la monarchie française elle-même avait vécu près de mille ans, sans que ce principe s'y fût développé. Ce n'était donc qu'un accident qui n'exerçait point dans l'État, même quand il y avait passagèrement régné, l'influence décisive que Montesquieu lui prêtait; et la science ne doit s'attacher qu'à l'essentiel et à l'immuable.

Qu'eussent dit les politiques grecs, si on leur eût parlé de plusieurs principes dans l'État? Supposer qu'on puisse guider les hommes, les citoyens, par des moyens aussi bas ou aussi vains; supposer qu'on peut transporter de l'État à un individu tous les sentiments qui font la force et le bonheur de la cité; qu'on peut donner à un roi le dévouement qu'on ne doit qu'à la patrie, et éprouver devant un despote cette crainte salutaire qu'on ne doit ressentir que devant la justice et devant Dieu, c'étaient là des maximes qui auraient bien étonné

Aristote et Platon, et qu'ils n'eussent pas comprises sans quelque peine. Au fond, il n'y a qu'un principe dans l'État, tout aussi bien qu'il n'y en a qu'un seul dans l'individu : c'est celui du bien, de la justice, de la raison, auquel sont tenus de se soumettre les citoyens et les magistrats, les tyrans et les sujets, et auquel tous rendent au moins un hommage apparent. Que, d'ailleurs, il arrive trop souvent que ce noble et puissant ressort n'ait pas toute son action, et qu'il soit remplacé par d'indignes expédients, le fait n'est que trop réel. Mais il faut que le philosophe ne l'observe que pour le blàmer; et il doit craindre, en s'arrêtant trop complaisamment à l'examen de ces vices politiques, à la sois de se méprendre sur l'humanité et d'encourager ses erreurs.

De ces prétendus principes, il en est deux qui méritent si peu l'attention du sage, que ce sont eux précisément qui perdent les États, qu'ils devraient pourtant animer et faire vivre. L'honneur, tel que l'entend Montesquieu, a précipité la ruine de la monarchie française : « Le préjugé de chaque personne et de chaque condition » a contribué à relàcher tous les liens politiques, à fausser tous les vrais rapports du monarque et des sujets; et il s'est trouvé tout à coup qu'une royauté entourée de sa cour dévouée, mais impuissante, fut isolée

dans la nation, qui ne la connaissait pas, et qui ne tarda pas à l'anéantir. L'honneur, « avec ses préférences et ses distinctions, » avait fait un vide immense autour du monarque; et cette atmosphère factice, qui n'était point à l'usage du reste de l'État, étouffa bientôt ceux même qui croyaient y respirer. Si l'honneur perd les monarchies, la crainte n'est guère plus favorable au despote. Sans doute, il l'impose; mais il la ressent lui-même; et le plus souvent il succombe aux conspirations de ses peuples et même de ses favoris. Aristote ne se trompait point quand il proclamait, d'accord avec l'histoire, que le moins stable des gouvernements, c'est la tyrannie, malgré toutes ses précautions et toutes ses manœuvres. Reste enfin le principe de la vertu pour la démocratie. Celui-là est profondément vrai. Mais Montesquieu aurait dû voir qu'il ne s'appliquait pas seulement aux États démocratiques. La vertu politique, c'est à-dire, l'amour des citoyens pour le gouvernement qui les régit, est la condition nécessaire de durée pour tous les gouvernements sans exception. C'est là un axiome que les politiques grecs ont répété sous toutes les formes, que le bon sens de Voltaire a

<sup>\*</sup> Montesquieu dit, dans une lettre à l'abbé de Guasco, août 1752 : « Quant à Voltaire, il a trop d'esprit pour m'entendre. » Le mot est piquant ; mais il n'est pas très-juste ; les observations de Voltaire le prouvent.

blement, bien qu'à des degrés divers, et le despotisme, parce que nul ne peut aimer l'injustice, et l'honneur, parce que trop souvent ses maximes subtiles contredisent la raison, qui seule est digne d'être aimée par l'homme.

Mais cette théorie du principe des gouvernements, fausse en elle-même, devait en outre porter des conséquences qui ne le sont pas moins.

Platon et Aristote avaient donné à l'éducation une importance qui n'avait rien d'exagéré, quelque grande qu'elle fût. Montesquieu a consacré aussi tout un livre de son ouvrrge à cet objet essentiel. Mais, entraîné par son système, il pose d'abord en règle que les lois de l'éducation doivent être relatives au principe du gouvernement, et il conclut sans la moindre hésitation que « ces lois, dans les monarchies, doivent avoir pour objet l'honneur; dans les républiques, la vertu; et dans le despotisme, la crainte. » Montesquieu a dit certainement des choses pleines de finesse et de grâce sur l'éducation monarchique. Il a de plus rendu toute justice à la mâle éducation que des États de l'antiquité surent imposer à leurs enfants; parfois même, dans son admiration pour la Grèce et pour Rome, il n'a pas été fort équitable envers son temps, qui n'est guère fait, selon lui, que pour « les

petites âmes. Mais n'est-ce pas se méprendre profondément sur ce noble sujet de l'éducation, que d'ériger, en principes nécessaires et utiles, les aveugles abus qui la faussent et la dénaturent? Helvétius n'a-t-il pas mille fois raison quand il s'étonne que, dans l'Esprit des Lois, « on enseigne ce qu'il faut qu'on fasse pour maintenir ce qui est mal; » et qu'on puisse s'imaginer « qu'en matière de gouvernement et d'éducation, il y ait une autre question que de savoir ce qui est le plus propre à assurer le bonheur des hommes. > Une fois sur cette pente, Montesquieu ne peut s'y arrêter, et il en arrive à préconiser le gouvernement des Jésuites au Paraguay, les mettant, en compagnie de Guillaume Penn, sur la même ligne que Lycurgue. Il en arrive à recommander la communauté des biens proposée par Platon, la suppression du commerce et de tous rapports avec les étrangers. C'est vraiment obéir bien aveuglément à la logique; et les principes qui poussent un tel esprit à de pareilles conséquences sont bien faux, puisqu'ils l'ont tant égaré.

Une erreur non moins grave, qui sort des précédentes, remplit tout le livre suivant : c'est que les lois décrétées par le législateur sur toutes les matières doivent être, comme celles de l'éducation, relatives au principe du gouvernement. Les lois,

dur être bien faites, sont donc tenues, dans les Dubliques, d'inspirer la vertu, c'est-à-dire l'amour de l'égalité et de la frugalité; dans les monarchies, de se rapporter à l'honneur, « enfant et père de la noblesse; » enfin dans les États despotiques, où elles sont d'ailleurs fort peu nombreuses, de maintenir perpétuellement les sujets dans la terreur. Montesquieu attache à tout ceci tant d'importance que ses considérations sur le despotisme sont plus longues que celles qu'il consacre à la démocratie et à la monarchie; et comme dans un tel chemin on ne peut faire que de faux pas, c'est là qu'il se déclare pour la vénalité des charges. Afin de justifier ce déplorable abus, il en vient à préférer l'avis de Suidas et d'Anastase à celui de Platon. Mais Platon, ajoute-t-il, parle d'une république fondée sur la vertu, et nous parlons d'une monarchie. Or, dans une monarchie où, quand les charges ne se vendraient pas par un règlement public, l'indigence et l'avidité des courtisans les vendraient tout de même, le hasard donnera de meilleurs sujets que le choix du prince. » Et l'on sait de quelles charges Montesquieu entend parler. Ce n'est pas seulement des charges de finances; c'est encore des charges de judicature; et le préjugé est si fort en lui qu'il ne balance pas à sanctionner ce monstrueux trafic, qui en entraîne tant d'autres plus monstrueux encore.

En ceci, il faut en revenir aux principes qu'Aristote posait, en blâmant la vénalité des charges à Carthage: « Il est naturel que ceux qui ont acheté leurs charges cherchent à s'indemniser par elles, quand, à force d'argent, ils ont atteint le pouvoir. L'absurde est de supposer qu'un homme pauvre, mais honnête, veuille s'enrichir, et qu'un homme dépravé, qui a chèrement payé son emploi, ne le veuille pas. Des philosophes grecs en savaient sur ce point délicat beaucoup plus que le publiciste du xvin° siècle, bien qu'ils n'eussent pas sous les yeux tant d'abus et de hontes.

Autres égarements qui découlent de la même source. Montesquieu réclame, quoique assez timidement, contre la torture, et il n'ose pas aller au delà de cette déclaration : « qu'elle n'est pas nécessaire par sa nature, puisqu'une nation très-bien policée, la nation anglaise, a pu la rejeter sans inconvénient. » Mais comme la sévérité des peines convient évidemment au gouvernement despotique, dont le principe est la terreur, Montesquieu voudrait maintenir la torture dans ce gouvernement. Il l'y trouverait convenable. Il irait presque jusqu'à justifier les atrocités des Grecs et des Romains contre leurs esclaves; mais « il entend la voix de la

nature qui crie contre lui; » et il s'arrête dans cette triste route, où l'a poussé l'exigence d'un faux système, et où la voix des sages, avant celle de la nature, n'avait pu le retenir.

Par suite encore, Montesquieu, étudiant les causes qui corrompent les divers principes des gouvernements, serait forcé d'établir que le gouvernement despotique se corrompt en devenant meilleur.

Mais il recule devant cette insoutenable contradiction; et il se borne à remarquer, contradiction à peu près aussi choquante, que le principe du gouvernement despotique tend sans cesse à se corrompre. Pourtant il a déclaré que le principe d'un gouvernement est ce qui le fait agir, et voilà que le principe de ce gouvernement est précisément ce qui le tue!

Enfin Montesquieu, méconnaissant les témoignages de l'histoire, et spécialement ceux de l'histoire romaine, soutient que la république est faite pour les États de petite étendue, la monarchie pour les États d'étendue médiocre, et que le despotisme seul est capable de régir un grand empire. Il cite en preuve la Chine, que l'on connaissait fort peu de son temps, que nous connaissant fort peu de son temps, que nous connaissons encore fort mal même aujourd'hui; et il récuse l'exemple de la monarchie espagnole, où le despotisme a été certainement moins fatal que le fanatisme religieux, et que

« la superstition furieuse, » dont il l'accuse avec tant de raison.

Il serait possible de signaler encore dans Montesquieu d'autres erreurs, que lui a inspirées cette fausse théorie du principe des gouvernements. Mais ne vaut-il pas mieux s'attacher à ce qu'il y a d'admirable dans l'Esprit des Lois? Jamais ces graves matières que règle la législation chez tous les peuples, n'avaient été étudiées avec tant de largeur de vues, tant de clarté, et l'on peut ajouter, avec tant de charme. Après la théorie générale des gouvernements, la guerre défensive et offensive, la liberté constitutionnelle et civile, les impôts, le climat, l'esclavage civil, domestique et politique, le territoire, les mœurs, le commerce, la monnaie, la population, la religion, etc., Montesquieu passe tout en revue; et sur tous ces sujets, il répand d'éclatantes lumières. Il ne les emprunte pas, comme un autre aurait pu tâcher de le faire, à la seule raison; il les demande le plus souvent à l'histoire, interprétée par une sagacité supérieure. Les législateurs de tous les temps, les mœurs de tous les peuples, les témoignages de tous les historiens, les idées de tous les philosophes, sont mis à contribution, si ce n'est toujours avec une parfaite exactitude, du moins avec une ardeur et une vivacité d'esprit qui font beaucoup lire et beaucoup penser.

Montesquieu, qui, dans les Lettres Persanes, avait porté la critique et l'amour du paradoxe jusqu'à l'audace, est encore novateur dans son grand ouvrage; mais il l'est avec plus de réserve, en même temps qu'il l'est avec plus de gravité. Respectueux, quoique toujours indépendant envers la religion, il signale avec force les abus de l'Église; il veut limiter les richesses du clergé; il montre les dangers et l'inutilité du monachisme et des couvents. Son éloquence contre le tribunal atroce de l'inquisition et contre l'esclavage des nègres, ne perdrien de son énergie pour être railleuse. Il se fait l'apôtre de la raison et de l'humanité, à un moment du xvm° siècle où ces nobles questions n'étaient encore traitées que par quelques écrivains, et n'étaient point devenues en quelque sorte le mot d'ordre de la philosophie. Il révèle à la France l'importance de son droit féodal, trop peu compris et trop oublié. Il donne un attrait puissant à ce sujet, qui tient sans doute beaucoup trop de place dans l'Esprit des Lois, mais qui est rempli d'interet pour la nation. Il lui rendait un plus grand Ervice encore en lui expliquant le mécanisme d'un gouvernement voisin, et en offrant à tous ceux qui des lors entrevoyaient la réforme politique de la monarchie, un texte pour les plus sérieuses et les plus fécondes méditations.

L'analyse de la constitution anglaise, telle que la présente Montesquieu, peut nous sembler aujourd'hui insuffisante, et même peu exacte. Luimême contredisait ses propres théories; et l'un des trois pouvoirs dont l'accord était, suivant lui, la base même de la constitution d'Angleterre, n'y occupait en réalité aucune place : c'était le pouvoir judiciaire. Mais malgré ces défauts, cette analyse, alors si nouvelle, dut frapper bien vivement tous les esprits, en donnant une direction à peu près unanime à toutes les espérances. Le temps s'est rangé du côté de Montesquieu. La France n'a pas copié la constitution anglaise; mais, par la force même des choses, elle a dû essayer de fonder son gouvernement sur des principes analogues, bien qu'avec des éléments très-dissemblables. Ce qu'il y a d'admirable dans la constitution anglaise, c'est une certaine pondération du pouvoir, assez sage pour lui laisser toute son action, en lui ôtant presque tous ses excès, et assez équitable pour satisfaire suffisamment toutes les prétentions légitimes qui se disputent la gestion des intérêts sociaux. Seulement Montesquieu obéissait un peu trop à ce goût du paradoxe et de la singularité qui l'avait égaré plus d'une fois, en prétendant que « les Anglais ont tiré des Germains l'idée de leur gouvernement, et que ce beau système a été trouvé

dans les bois. > Cette étrange opinion a été réfutée; mais souvent aussi elle a été reproduite depuis Montesquieu, et sous l'égide de son grand nom. Elle n'en est pas moins fausse. L'Angleterre n'a dû qu'à la force de certaines circonstances le bonheur d'avoir la première une forme de constitution politique, où tous les éléments sociaux sont combinés; et ce juste équilibre des pouvoirs est si bien le résultat des lumières et de la civilisation, que, dès l'antiquité, la raison des sages, qui devance toujours de si loin celle des peuples, avait entrevu cette profonde solution du problème social. Si Montesquieu avait lu Platon plus attentivement, il aurait pu lui faire honneur de cette découverte avec plus de justice peut-être qu'aux sauvages compagnons d'Arminius.

Le style de l'Esprit des Lois a certainement contribué beaucoup à son succès. Cependant on peut y trouver plus d'un défaut. Voltaire, ardent admirateur de Montesquieu, tout en le critiquant, les a souvent signalés avec un goût infaillible, et ils ne sont que trop réels. Il est vrai que les qualités qui les rachètent sont éblouissantes, et que c'est grâce à elles surtout que ce sérieux sujet a été tant lu et tant médité. Le mot de madame du Deffand, pour être mordant, n'en reste pas moins juste; il n'est pas un lecteur intelligent qui ne

le répète, et que ne choquent ces saillies, qu'il fallait laisser dans la bouche d'Usbeck, et ces recherches de langage qui ne conviennent guère qu'au Temple de Gnide. On se rappelle que Montesquieu voulait placer son livre sous la protection des Muses, et que ce n'est pas sans peine que le bon sens d'un de ses amis lui fit retrancher l'invocation qui devait ouvrir le second volume de l'Esprit des Lois. L'auteur croyait que « cette singularité pouvait devenir une raison de succès pour un ouvrage où il faut, plus que dans tout autre, songer à délasser le lecteur, à cause de la longueur et de la pesanteur des matières. » Il est encore resté des traces de ce goût bizarre; et l'on peut lire, non sans quelque surprise, en tête du livre XXIII, sur la population, l'invocation de Lucrèce à Vénus. Sans doute Montesquieu avait raison de vouloir rendre, s'il le pouvait, attrayant et facile l'austère sujet qu'il traitait; mais qu'il est délicat de donner à ces graves matières l'ornement qui leur sied! Platon y a réussi. Mais Montesquieu ne faisait pas des dialogues. Le cadre qu'il s'était imposé ne comportait pas les libertés qu'il a prises, et que le bon goût ne peut pas toujours approuver. La première et la plus indispensable qualité du style, c'est d'être propre au sujet. Aristote en avait donné un modèle excellent; et l'on pouvait suivre ses traces,

tout en étant un peu moins sévère que lui. Helvétius, dont l'amitié exagérait les craintes, redoutait qu'aux yeux de la postérité « Montesquieu, dépouillé de son titre de sage et de législa-Leur, ne fût plus qu'homme de robe, gentilhomme et bel esprit; » et ce censeur trop rigide s'en afflieait pour Montesquieu et pour l'humanité, qu'il €ût pu mieux servir. Voltaire, plus impartial et plus vrai, déclarait que ce grand ouvrage « était elui d'un homme d'État, d'un philosophe, d'un. Del esprit et d'un citoyen. De nos jours, l'Esprit des Lois n'est peut-être pas lu autant qu'il mérite de l'être; et cependant la gloire de Montesquieu n'a rien perdu de son éclat. Sans doute son livre n'est plus « le code de la raison et de la liberté, » comme le proclamait le Patriarche de Ferney. Depuis 89, nous savons un peu mieux ce qu'exigent la liberté et la raison; et la Révolution nous en a plus appris sur nos droits que Montesquieu, et même que Voltaire n'avaient osé en dire, et peutêtre en penser.

Mais, en dépit de toutes nos conquêtes et de tous nos progrès, la place prise par l'Esprit des Lois, il y a précisément un siècle, est encore parmi nous occupée par lui seul. Pour trouver quelque chose de plus grand, il faut remonter aux temps d'Aristote et de Platon. Mais les sources antiques, quel-

que abondantes qu'elles soient, ne sont visitées que rarement, parce qu'il faut, pour les goûter, savoir accorder fort peu à la curiosité de l'esprit, et donner beaucoup à la raison, s'intéresser moins à ce qui a été qu'à ce qui doit être, et préférer la calme étude de la justice au spectacle tumultueux de l'histoire. Montesquieu a, pour nous éclairer et nous plaire, vingt-deux siècles d'expérience de plus, l'empire romain tout entier, le christianisme, l'invasion . des barbares et les annales de toutes les nations modernes. Il connaît et nous fait connaître plus de choses que Platon et Aristote. Les connaît-il plus profondément? C'est ce dont il est permis de douter; ou, pour mieux dire, quelque instruit qu'il soit, il pourrait encore s'instruire à l'école de ces maîtres, qu'il n'a point assez pratiquée, tout en la pratiquant beaucoup. Ce qui lui manque surtout, et ce qui sit la gloire et la grandeur de la politique platonicienne, c'est l'idée de la perfection. Il a trop souvent transigé avec les préjugés et les abus de son temps. « L'idée de la perfection, » comme le lui disait si bien Helvétius, dans un conseil sincère et sage, « ne fait à la vérité qu'amuser nos contemporains ; mais elle instruit la jeunesse et sert à la postérité. Il était digne de Montesquieu de pressentir un avenir qui était si prochain, et ce n'est pas trop demander à son génie que de croire qu'il pouvait, à quarante ans de distance, précéder la Constituante et la Déclaration des Droits.

Platon, Aristote, Montesquieu, voilà les trois écrivains immortels dont s'honore la science politique. Mais s'il n'en est point d'autres qu'on puisse mettre à leur niveau pour l'étendue et la profondeur, on doit cependant en citer quelques-uns encore qui peuvent paraître inférieurs, mais ne sont point sans importance. Ce sont des hommes d'État, des historiens, des philosophes de second ordre, qui ont accepté les théories des maîtres de la science, et les ont développées en les répétant. Dans l'antiquité, il faut s'arrèter surtout à Polybe et à Cicéron.

Polybe n'est pas précisément un écrivain politique. C'est un homme de guerre et un historien. Il vit un siècle et demi environ après Aristote; il assiste à la ruine de la Grèce, qu'il défend avec un patriotisme sage mais inutile. Il assiste surtout au prodigieux spectacle de la puissance romaine, qui, victorieuse de Carthage, s'avance à grands pas, et désormais sans danger, vers la domination universelle; et pour faire comprendre à son siècle et à la postérité le secret de ces événements inouïs, il se propose de raconter la suite des faits qui, dans l'espace de cinquante ans, de la seconde guerre

Punique à la chute du royaume de Macédoine, ont préparé au peuple romain l'empire du monde. Il réside de longues années à Rome, intimement lié avec les Scipions, dont il instruit les fils dans l'art de la guerre et de la politique. Il visite les contrées principales du monde civilisé, l'Égypte, l'Afrique, l'Espagne, la Gaule; et il connaît aussi bien le théâtre où la puissance romaine va dominer, que les ressorts puissants qui lui assurent son inévitable conquête. Lorsque Polybe écrit, il a pour s'éclairer l'expérience d'une vie consacrée aux affaires, et traversée par les plus rudes épreuves. Il a fait personnellement la guerre et l'a vue pendant longtemps, et le commerce continuel des plus illustres personnages a fortifié encore son esprit naturellement observateur et profond. Aussi ne se contentet-il pas de raconter les faits ; il veut en tirer d'utiles enseignements, et il déclare, en commençant son récit, que l'histoire est la véritable école de la politique. Voilà comment, parvenu au sixième livre, il interrompt sa narration pour remonter à la cause de ces merveilleux succès, et demander à la constitution de Rome le secret de tant de triomphes.

Il a décrit cette constitution en politique et en soldat, et cette analyse pleine de sagacité est remarquable par elle-même d'abord, et aussi parce

que c'est d'elle que se sont inspirés Machiavel, Bossuet et Montesquieu. On peut douter que, sans Polybe, témoin intelligent de tout ce qu'il décrivait, ces grands esprits eussent pu pénétrer aussi avant dans les, mystères de la grandeur romaine; c'est grâce à leur guide qu'ils les ont si bien compris, et qu'ils surent en faire sortir tant de lumières et tant d'inépuisables leçons.

Mais cette analyse de Polybe n'intéresse pas seulement l'histoire, la science politique doit y jeter aussi un regard. C'est à la science qu'appartiennent les principes qui ont éclairé l'historien, et ils marquent un progrès et un changement dignes de quelque attention. Polybe ne se borne pas à louer p la constitution de Rome; il la proclame la plus parfaite de toutes celles qui ont existé, parce que c'est elle qui a valu au peuple heureux qui la possède la plus vaste et la plus solide domination. Les Perses, les Lacédémoniens, les Macédoniens, malgré l'étendue de leur empire, leur héroïsme, leur courage, ne peuvent entrer en parallèle avec les Romains, qui ont subjugué l'univers. Mais à quoi tient cette excellence de la constitution romaine? A une seule cause : elle a réuni et sagement combiné tous les principes que les autres États n'ont développés qu'isolément. La monarchie, l'aristocratie, la démocratie y sont si habilement mélangées, qu'il serait

impossible de dire précisément si cet État est monarchique, aristocratique ou démocratique. Les consuls, le sénat, le peuple, ont chacun une juste part aux affaires, et l'exact équilibre de ces trois puissances a fait la stabilité et la grandeur de l'empire.

Du reste, ce n'est pas à Rome même que Polybe fait honneur de ce système si savant et si sûr. C'est à Lycurgue, qui, le premier, l'a découvert et appliqué. Ce grand homme établit une constitution mixte, convaincu, par sa sagesse et par l'expérience du passé, que « toute forme simple, qui s'appuie sur un seul principe, ne saurait durer, parce qu'elle tombe bientôt dans le défaut qui lui est propre. Dolybe se déclare donc le partisan des constitutions mixtes, comme jadis l'avait fait Platon, demandant ce principe essentiel plus encore à la morale qu'aux leçons de l'histoire ou à la république de Sparte. Ainsi, avant Polybe, Lycurgue, comme législateur, Platon et Aristote, comme moralistes et comme philosophes, appliquaient ou recommandaient cette sage pondération du pouvoir. Plus tard, Cicéron s'est fait l'écho de Polybe, de Platon, d'Aristote; Machiavel même n'a pas dédaigné de se ranger

<sup>\*</sup> Polybe, liv. VI. § 10, édition Firmin Didot, page 343.

à leur avis; et aujourd'hui, grâce à tant de conseils, grâce aussi à la pratique des gouvernements représentatifs, les constitutions simples sont reléguées parmi les utopies dangereuses et impraticables.

Mais en signalant à l'imitation des peuples et aux méditations des sages les savantes combinaisons la constitution romaine, Polybe croit qu'il adopte en politique la seule méthode qu'il con-Vienne de pratiquer. On dirait qu'il ne veut rien devoir à la raison, et qu'il demande toute la science à l'observation des faits extérieurs. S'il a com-Paré quelques instants l'empire des Perses et les royaumes de Sparte et de Macédoine à la république de Rome, c'est parce que ces États, bien que fort inférieurs, ont vécu comme elle d'une vie reelle et puissante. Mais il se reprocherait d'arreter un seul moment ses regards sur cette république idéale proposée par Platon. « L'expérience n en a pas démontré la véritable valeur. Établir parallèle entre cette République, telle qu'elle a Été jusqu'ici dans les livres, et celles de Rome, de Lacédémone ou de Carthage, serait l'erreur d'un artiste qui s'en irait comparer des statues à des hommes vivants, fussent-elles, sous le rapport de l'art, admirables de tout point. La comparaison d'un objet inanimé avec des êtres qui respirent ne saurait jamais être que défectueuse et déplacée .. »

Ainsi Polybe ne voit pas ce que la science politique doit à Platon. Choqué de quelques erreurs trop évidentes, il oublie toutes les vérités pratiques que Platon a découvertes ou démontrées; et il rejette du même coup la méthode rationnelle pour y substituer exclusivement la méthode historique, employée déjà par Aristote, mais avec i plus de réserve. Cet exemple sera dangereux; et, depuis Polybe, l'histoire usurpera trop souvent une place qui ne lui appartient point. La politique, ainsi conçue, devient une sorte d'empirisme, qui n'aura plus de règle que le succès et-la-vietoire. La morale aura disparu de ses théories, la justice ne sera plus qu'un vain mot, et Machiavel pourra quelque jour, en toute sûreté de conscience, et sous la dictée des faits, tracer le portrait monstrueux de son Prince. Cette nouvelle méthode est due à un homme d'action, à un historien qui n'en a pas aperçu d'abord toutes les conséquences, et qui les eût certainement repoussées, plus scrupuleux ou moins conséquent que ses imitateurs.

D'ailleurs Polybe est loin d'être aveugle dans son enthousiasme; il sait bien que « tout ici-bas

<sup>·</sup> Polybe, ibid., p. 366.

est sujet au changement et à la mort; » il connaît · la loi fatale qui régit les gouvernements comme les individus, et « le cercle où roulent les constitutions. » A l'en croire, la constitution romaine atteignait déjà sa perfection à l'époque même d'Annibal. Bientôt à la maturité doit succéder « la décadence, qui commencera par la passion de dominer et par la jalousie de ceux qui seront hors du pouvoir, Puis par le faste et l'orgueil des particuliers. (Polybe, ibid., p. 536.) Polybe n'ose pas appliquer directement ces infaillibles et sinistres prédictions à la ville des Scipions; il craindrait peut-être de blesser ses amis. Mais l'histoire, impitoyable dans ses enseignements, lui apprend qu'une démocratie corrompue engendre nécessairement la tyrannie; et e dirait-on pas d'un prophète, quand on entend Polybe exprimer ces tristes pressentiments: « Des lisues se forment; ce ne sont plus qu'animosités, Proscriptions et partages de terre, jusqu'à ce qu'au milieu de ses fureurs, la multitude trouve encore maitre qui la ramène à la monarchie? (Ibid., P- 495.) Polybe écrivait quarante ans environ avant Sylla, et soixante ans avant César; il ne s'est pas fait illusion sur la destinée prochaine de cette nstitution qu'il admirait si passionnément. Mais ne s'est pas dit, bien que Platon pût le lui ap-Prendre, que la guerre, source de tant de puissance

et de tant de corruption, n'est pas le but que l'État doit se proposer, et que ce funeste principe ferait bientôt expier aux Romains les triomphes et les richesses qu'il leur avait valus.

Ainsi, l'on peut trouver dans Polybe une excellente théorie, démontrée par un grand exemple, celle des constitutions mixtes, et une méthode périlleuse, qu'il n'a point inventée, mais dont il use déjà trop peu sobremement, sans la porter aux excès où d'autres la pousseront plus tard.

Par un concours assez singulier de circonstances, Cicéron a puêtre tout ensemble l'admirateur et le disciple de Polybe, d'Aristote et de Platon. Il leur emprunte à tous trois ses principes, ses théories, l'idée et le titre de ses ouvrages, et parfois des morceaux tout entiers. Mais il ne se cache pas de ses emprunts. Il ne les ignore pas non plus, comme il est arrivé à quelques écrivains politiques, et il cite souvent ses devanciers, avec des éloges qui justifient l'imitation qu'il en a faite. A Polybe, il a pris son admiration pour la constitution de Rome; et le consul, qu'anime le plus sincère patriotisme, se montre plus ardent encore dans son enthousiasme que le grave historien de Mégalopolis. Comme lui, Cicéron repousse la république imaginaire de Platon, dont il sent d'ailleurs

la beauté, et même l'utilité, beaucoup mieux que n'a vait pu le faire un homme de guerre; comme lui encore, il évite de rechercher la meilleure forme de gouvernement, et il donne la constitution romaine pour le modèle réel et parfait, auquel il convient mesurer toutes les autres. Il est également le partisan des constitutions mixtes; et selon lui, comme selon Polybe, si Rome a été puissante et prospère, c'est qu'elle a su pondérer les pouvoirs dans un juste équilibre, et faire une part équitable aux trois principes, en évitant le développement exclusif d'un seul, qui a perdu tant d'autres États. La monarchie, l'aristocratie, la démocratie, vivent ensemble dans la constitution romaine, assurant ensemble et l'égalité et la liberté des citoyens. Non-seulement Cicéron admire l'organisation politique de Rome, mais il n'admire pas moins ses lois, qu'il propose au respect et à l'imitation de tous les autres peuples. Il ne faut pas s'étonner que Cicéron suive d'aussi près les traces de Polybe. Le principal interlocuteur de sa République est Scipion, le second Africain, l'élève du général grec; et l'es-Prit historique de Polybe anime partout l'entretien que Lélius a provoqué de son illustre ami. Cependant Scipion peut croire ne parler qu'en Romain, parce qu'en effet le savant étranger dont il reproduit les théories, avait parlé de Rome aussi bien qu'eût pu le faire un des enfants les plus instruits de la ville éternelle.

Mais à côté de Polybe, Cicéron consulte encore un autre inspirateur plus puissant et plus profond: c'est Platon. A Platon d'abord, il a demandé le titre de ses deux principaux ouvrages politiques, la République et les Lois. Il lui en a mème demandé la forme; et ses dialogues ont montré, dans une langue peu philosophique, non pas un rival, mais parfois un heureux imitateur d'une grâce dont le disciple de Socrate a gardé le secret. Bien plus, il lui à demandé toutes ses théories essentielles sur la nature du pouvoir social, et sur le but que ce pouvoir doit se proposer. Cicéron a rendu au principe de la justice des hommages parfois dignes de Platon lui-même; et ces nobles études que la Grèce avait instituées, trois siècles auparavant, sur l'organisation et le destin des sociétés, furent alors pour la première fois connues de Rome et appréciées à toute leur valeur. Ce fut la gloire de Cicéron de les populariser en les revêtant de son style; et ce patronage leur servit à la fois dans le monde romain et dans le Moyen âge, qui, sans lui, auraient eu beaucoup plus de peine à les connaître et à les goûter.

D'ailleurs, Cicéron ne s'est pas donné pour un inventeur; sa modestie s'est bornée à se faire l'in-

terprète des pensées d'autrui; dans l'histoire de la science politique, il joue le rôle qu'il joue dans le reste de la philosophie, celui de traducteur intelligent et fidèle. Le génie romain n'a point en général été davantage; et quand on a devant soi Aristote et Platon, ce qu'on peut faire de mieux, c'est de les reproduire, quand on ne peut les surpasser. Les ouvrages de Cicéron manquent donc d'originalité; ils sont infiniment précieux pour l'histoire de la philosophie et celle du droit romain; ils sont loin de l'être autant sous le rapport de la science politique, qu'ils ont entretenue, mais qu'ils n'ont pas développée. L'idée principale de la République et des Lois est dans Polybe; le genre de la composition appartient à Platon, qui, avec Aristote et Polybe, a fourni presque tous les détails; le style seul est à Cicéron, avec les admirables qualités qui le distinguent, et qui en font un écrivain de la famille de Platon et de Voltaire tout ensemble.

De Cicéron à Machiavel, il faut franchir un espace de quinze siècles à peu près sans rencontrer un seul monument. Le Moyen âge étudiait peu les ouvrages politiques de Platon et d'Aristote, parce qu'il n'avait guère à les mettre à profit. On spéculait rarement, dans ces époques de désordre social, sur les lois essentielles des sociétés. Mais les théories, en très-petit nombre, qui se montrent alors, sont

toutes empruntées à la politique grecque, ou sont inspirées par elle. Le livre faussement attribué à saint Thomas, de Regimine principum, et les Questions de Buridan sur la Politique d'Aristote, voilà tout ce que l'on peut citer. On y trouve parfois des pensées audacieuses de liberté politique, que notre temps même ne dépasse point; ce sont des échos de la liberté grecque et romaine, et les pouvoirs les tolèrent, parce qu'elles ne tirent point à conséquence. Mais avec Machiavel, à la fin du xv° siècle et au début du xvr°, la science politique prend un développement original et nouveau. Il appartenait à l'Italie de le lui donner, parce que c'était la terre où avait vécu la tradition de la politique romaine, bien qu'elle y fût étrangement corrompue, et par les papes, et par les petits princes qui dominaient et désolaient depuis longtemps cette malheureuse contrée.

On a tout dit sur l'exécrable politique de Machiavel, et son nom seul est devenu une sorte d'opprobre pour les hommes d'État même les plus pervers. Ce ne sont pas uniquement les moralistes qui l'ont flétrie. Les rois, à l'usage desquels on prétendait qu'elle avait été faite, l'ont hautement répudiée; et le grand Frédéric s'est honoré en la réfutant avec plus d'énergie que personne. Cet anathème universel est mérité, et il est impossible de ne pas le sanctionner quand on a lu le Prince avec quelque attention. La pensée de l'auteur, bien qu'elle ait été diversement interprétée, est fort claire. Ce sont des conseils qu'il veut donner à Laurent de Médicis, et il lui offre les maximes du Prince comme le fruit le plus précieux qu'il ait pu recueillir de sa propre expérience, et de ses études sur l'histoire des personnages les plus célèbres. C'est Machiavel lui-même qui l'avance dans sa dédicace, et la postérité doit l'en croire. Ce n'est donc pas un jeu d'esprit, comme on l'a supposé quelquefois; c'est une étude sérieuse, profonde et pleine de la sagacité la plus rare, si l'immoralité en est flagrante.

Il semble que Machiavel a perdu tout discernement du bien et du mal; il conseille le crime sous toutes ses formes avec le plus calme sang-froid. Les personnages qu'il prend le plus ordinairement pour modèles sont ceux que l'horreur publique a signalés comme des monstres : c'est César Borgia; c'est son abominable père Alexandre VI; ce sont leurs instruments devenus leurs victimes, Ramiro, Oliverotto; c'est, dans l'antiquité, Agathocle: misérables tout couverts de sang, souillés d'atroces parjures ou de forfaits plus repoussants encore. Si par hasard Machiavel risque contre eux quelque blâme, ce n'est presque jamais aux crimes qu'il s'adresse; c'est aux fautes de conduite, à des pecca-

dilles, auxquelles vraiment ce grand esprit attache une importance presque ridicule. Il dit en propres termes, en parlant du duc de Valentinois: « Je ne saurais lui reprocher d'avoir manqué à rien; il mérite qu'on le propose, comme je l'ai fait, pour modèle à tous ceux qui, par fortune ou par les armes d'autrui, sont arrivés à la souveraineté avec de grandes vues et les plus grands projets. > Voilà donc tous les crimes de César Borgia jugés dignes d'une apothéose. Mais il a fait une faute dans sa vie, une seule! c'est d'avoir laissé Jules II monter sur le trône pontifical, et de ne lui avoir pas donné l'exclusion. Ce n'est pas Machiavel qui a trouvé cette affreuse maxime, inventée plus tard: « C'est plus qu'un crime, c'est une faute; » mais on le voit, si la formule n'est pas chez lui aussi précise, la pensée n'en est pas moins la niême, et cette pensée est hideuse. Après avoir traité des principautés diverses et des milices, Machiavel trace le tableau des vertus que le prince doit posséder, et il mesure avec une exactitude parfaitement ingénieuse ce que doivent être la libéralité et la parcimonie, la cruauté et la clémence, la bonne foi et la ruse. Il approuve sans la moindre hésitation le mensonge, le parjure, le poison, l'assassinat, toutes les fois que ces moyens atroces peuvent être utiles. Le scul point, c'est de se maintenir dans son autorité, peu importe à quel prix, et le succès absout les attentats. Si Machiavel proscrit la flatterie, c'est qu'elle est dangereuse en dissimulant le véritable état des affaires; ce n'est pas parce qu'elle ment, c'est parce qu'elle aveugle et qu'elle peut perdre. Pour peindre d'un mot toute cette politique, c'est le génie appliqué à la scélératesse.

Deux choses doivent surprendre dans Machiavel: c'est qu'il ait pu consacrer à des théories aussi repoussantes d'aussi rares facultés, et ensuite qu'un esprit qui se croyait positif ait pu se repaître de si vaines chimères. On dirait vraiment que l'histoire ne lui a rien appris, non plus que la conscience. L'exemple de tous ces brigands, un instant heureux et bientôt écrasés des plus justes châtiments, ne l'a point détrompé. Il ne voit pas que la fortune fondée sur le crime est la plus instable de toutes, et que le succès, auquel il prétend tout immoler, humanité, vertu, religion, ne s'achète pas à ce prix. Cette politique est donc aussi absurde qu'elle est effroyable, et l'on pourrait croire que Machiavel, en la préconisant, partage ce vertige et cette ivresse dont le crime est toujours atteint. On ne voit pas d'ailleurs à qui peut servir un tel enseignement. Les scélérats n'ont que faire qu'on les instruise; leurs passions forcenées et les occasions sont d'incomparables maîtres, et ce n'est pas Machiavel apparemment qui a formé le Valentinois. Rousseau, dans un de ses accès de paradoxe,
a dit, en reproduisant une idée de Bacon, que le
Prince devait être le livre des républicains (Contrat
social, liv. III, ch. vi). Les amis de la liberté n'ont
pas attendu ce manuel pour exécrer et châtier les
tyrans, et le Prince n'a pas contribué à la délivrance
de l'Italie, malgré le vœu patriotique qui le termine. Les seuls hommes auxquels ce livre puisse
plaire et s'adresser, ce sont les scélérats qu'il peint,
et qui ne se seraient pas crus dignes de tant d'étude
et de tant d'admiration.

Ce n'est pas à dire que le Prince ne contienne que cet affreux venin. Loin de là; un esprit sage et ferme peut y profiter beaucoup; il y peut apprendre tout ce que les affaires exigent de vigilance, d'activité, de résolution, et tout ce que la volonté de l'homme peut opposer de ressources à la fortune. Il ne faut parfois que changer le but : à la place du succès mettez le bien, et bon nombre des conseils de Machiavel deviendront aussi utiles qu'ils sont judicieux. Il avait lui-même une pratique consommée des affaires; et comme il n'avait point été prince, il avait personnellement moins cultivé le crime que les qualités qui font le véritable homme d'État.

En passant du Prince aux Discours sur les

Décades de Tite-Live, on respire plus à l'aise; on quitte la politique des assassins et des parjures pour celle du plus grand des peuples; et bien que la manière de Machiavel ne change pas, bien que les principes restent à peu près les mèmes, l'effet général de l'ouvrage est très-différent. On le comprend sans peine : quand il s'agit de sauver Rome, la ville éternelle, les maximes du sénat peuvent être quelque fois presque impunément celles des petits souverains dont Machiavel nous a donné, dans le Prince, les hideux portraits. La grandeur et la majesté du but ont dû couvrir jusqu'à un certain point l'immoralité des moyens, aux yeux même de ceux qui les employaient. On peut dire avec les consuls et les dictateurs : Salus populi suprema lex esto; on ne peut pas le dire avec César Borgia. Sans doute, il n'est pas permis, fût-ce pour le salut d'une nation, de violer les lois de la morale; et il est préférable de laisser périr les colonies plutôt qu'un principe. Mais le patriotisme excuse bien des erreurs et bien des crimes pour les juges vulgaires. Au contraire, l'égoïsme et l'intérêt d'un individu ne sont jamais que des motifs misérables; car il n'est pas possible, malgré ce qu'en a pensé Machiavel, d'avoir de grands projets quand on n'a que soi-même en vue.

Machiavel a deux mérites considérables dans les

Discours. D'abord il y donne sur toutes les matières de gouvernement, et selon que les faits se présentent, les résultats les plus exquis de son expérience personnelle et les vues de son génie sur le maniement des affaires. Comme les résolutions du sénat et du peuple Romains sont la plupart du temps inspirées par les sentiments les plus magnanimes, et que les événements sont immenses, Machiavel se met sans peine à la hauteur de tant d'héroïsme, de vertu, de sagesse; il ne laisse paraître que de loin à loin ce fonds déplorable qu'il avait puisé à la politique de son temps. En second lieu, il explique les ressorts de la puissance Romaine et le véritable sens des faits historiques avec une incomparable sagacité. Il la doit sans doute en bonne partie à Polybe, qui le premier avait su jeter des regards assurés dans les détours de ce prodigieux édifice. Mais Polybe, s'il est l'inventeur de cette méthode, ne l'avait pas appliquée dans toute son étendue; les destins de Rome n'étaient pas encore accomplis quand Polybe écrivait; et bien qu'il prévît la décadence prochaine, il n'avait que le spectacle du triomphe, et ne pouvait avoir celui de la chute qu'il pressentait. Machiavel a eu l'enseignement complet, et il en a tiré les plus précieuses leçons. L'histoire, comprise comme il la comprend, serait une école de politique à peu près infaillible, si la

pureté morale de l'intelligence qui l'étudie était égale à la pénétration du coup d'œil qui la scrute. Montesquieu n'avait donc que bien peu de chose à faire après ses deux prédécesseurs. Les Considérations sur la grandeuret la décadence des Romains sont à la fois un résumé et un développement de Polybe et de Machiavel. Polybe a ouvert la voie; Machiavel l'a beaucoup agrandie en prenant les Décades de Tite Live pour canevas; Montesquieu n'avait plus qu'à les suivre l'un et l'autre, en appliquant avec plus de méthode et de régularité, à l'histoire tout entière de Rome, les idées que celuici avait dû borner à la seconde guerre contre Carthage; et celui-là, sur les pas de Tite Live, aux Premiers siècles de la République.

C'est sans doute en s'inspirant des maximes du sé nat Romain que Machiavel s'est montré si indépendant envers la religion : il la traite uniquement en homme politique, et il soumet sans hésiter le pouvoir spirituel au pouvoir temporel. Cette question, si grave dans les temps modernes, n'en était par une heureusement pour les philosophes de l'antiquité. Jamais l'antagonisme des deux puisses ne les avait occupés, parce qu'il n'avait jamais existé dans l'État. Il était réservé au Moyen à e de voir cette division désastreuse, qui tenait d'ailleurs aux causes les plus profondes. Mais à la

fin du xv° siècle, il était rare que les esprits fussent sur ce problème aussi décidés que Machiavel; il est un des premiers qui se soient rangés du côté du pouvoir politique, et qui aient soutenu la vraie solution. L'Église ne s'y est pas trompée, et l'historien de Florence a été un des ennemis qu'elle a le plus craints et le plus haïs. En outre, Machiavel attribuait à la papauté la désunion fatale de l'Italie. C'était la papauté, suivant lui, qui livrait la patrie commune à l'invasion de l'étranger; les reproches du patriote étaient amers et justes; l'indépendance du publiciste paraissait une hérésie et une insulte. De là, les calomnies dont l'Église n'a pas cessé de poursuivre la mémoire de celui qui l'avait si bien jugée, et qui la blâmait avec une liberté redoutable.

Ce qu'on peut admirer sans réserve dans Machiavel, c'est son style. Les Discours sur les Décades ne sont pas, il est vrai, un ouvrage très-bien composé; ils présentent souvent peu d'ordre et de méthode. Le Prince même, quoique plus régulier, n'est pas à l'abri de toute critique. Mais si l'ensemble n'est pas irréprochable, les détails sont parfaits. Platon, Aristote, Montesquieu, Polybe, Cicéron, ont tous leur manière et leur grandeur. Mais le style de chacun d'eux a ses défauts : celui de Platon, tout incomparable qu'il est, ne peut

etre la forme de la science; celui d'Aristote est un peu trop didactique; celui de Montesquieu est trop brillant, et n'est pas toujours assez grave; Polybe a souvent la sécheresse du commandement, sans exclure la prolixité du pédantisme; Cicéron est trop élégant et trop littéraire. Machiavel seul a le vrai style des affaires et de la politique: simplicité, justesse, vigueur, concision, mouvement. Il est plus occupé des choses que des mots, et l'homme d'État ne saurait prendre pour écrire un meilleur modèle; les principes ne valent rien, mais la forme qui les revêt est accomplie.

Ce qui manque surtout à Machiavel, ce sont les idées générales; il les proscrit non-seulement dans la théorie, dont il s'occupe fort peu, mais surtout dans la pratique; il veut que l'homme d'État vraiment intelligent s'inspire des circonstances; et comme il voit souvent dans l'histoire les mêmes résultats obtenus par des moyens très-différents, il repousse comme dangereuses toutes les maximes inflexibles. L'une et l'autre conduite lui semblent également bonnes, et il prouve, par l'exemple frappant de Scipion et d'Annibal, que les qualités les plus contraires peuvent amener des effets absolument identiques.

Quels que soient les mérites de Machiavel, sa politique n'en reste pas moins justement flétrie et son

nom déshonoré. Comment un tel esprit a-t-il pu tomber dans ces déplorables égarements? Comment des yeux aussi sagaces ont-ils à ce point méconnu la vraie lumière? On en peut fournir deux raisons. D'abord, la perversité du cœur, qu'aura développée l'habitude des affaires, et dont tout lui donnait l'irrésistible exemple autour de lui; puis ensuite, sa méthode, qu'il n'a point inventée, mais qu'il a poussée à l'extrême. La méthode historique discrètement employée par Platon avait déjà produit quelques conséquences peu louables dans Aristote. Ces conséquences sont plus fâcheuses encore dans Polybe, qui croit trouver la perfection dans la constitution Romaine. Cicéron tempère, grâce à son enthousiasme platonicien, ces tendances périlleuses, tout en imitant Polybe. Montesquieu, en s'y laissant aller, fait plus d'un faux pas. Machiavel, dans cette voie, n'a plus de frein. Il ne veut interroger que l'histoire; il ne se sie qu'à elle; et comme il l'interprète avec un merveilleux talent, il veut en faire l'unique et la suprême école. Or l'histoire offre des exemples bien divers; si la conscience n'y apporte pas son discernement, on est exposé aux plus graves méprises. On admire un César Borgia, comme le reste des hommes admire un Socrate ou un Marc-Aurèle; on adore le crime parce qu'il triomphe, et l'on dédaigne la

comme le genre humain emploie le mensonge, comme le genre humain emploie la vérité; on joue avec les parjures, avec les forfaits, parce que l'histoire du passé rappelle bien des succès achetés à ce prix indigne. Alexandre VI est un personnage historique tout aussi bien que Régulus ou César; et puisqu'il a réussi, il est plus grand qu'eux. Voilà le dernier terme où aboutit la méthode historique; et si Platon, qui a presque tout donné à la raison, est le plus honnête des écrivains politiques, Machiavel, qui a tout donné à l'histoire, en est le plus immoral et le plus dépravé; redoutable exemple que personne n'a essayé de suivre, et qui restera certainement unique, et toujours détesté.

Dans le xvi° siècle, la science politique ne compte pas un seul ouvrage éminent. Celui de Bodin, qui cut de son temps une grande réputation, n'est qu'un écho très-affaibli des théories antiques, et son succès tint surtout à ce qu'il était écrit en langue vulgaire. Dans le siècle suivant, on ne trouve parmi les philosophes que Hobbes et Spinosa qui se soient occupés de politique. Bacon, homme d'État pendant de longues années, a craint d'aborder un sujet qui lui était familier. Mais les hontes de sa carrière publique font assez comprendre quels devaient être ses principes, et la postérité n'a pas à regretter beaucoup son silence.

Quant à Descartes, il s'est toujours défendu de traiter de la politique. Ce n'est pas qu'il manque de courage, même sous le règne de Richelieu; ce n'est pas qu'il méconnaisse l'importance de ces matières; ce n'est pas non plus que sur la terre étrangère son cœur de citoyen se soit refroidi; mais il blâme « ces humeurs inquiètes et brouillonnes qui, n'étant appelées ni par leur naissance ni par leur fortune au maniement des affaires publiques, ne laissent pas toujours d'y faire en idée quelque nouvelle réformation; et plutôt que d'être soupçonné de cette folie, Descartes préférerait ne pas publier sa méthode et ses ouvrages. > S'il entreprenait d'écrire « les maximes qu'on doit observer en la vie civile, il ne se croirait pas moins impertinent que ce philosophe qui voulait enseigner le devoir d'un capitaine en la présence d'Annibal. » Il croit d'ailleurs qu'en politique, il vaut mieux se régler sur l'expérience que sur la raison, « parce qu'on a rarement à traiter avec des personnes parfaitement raisonnables, et que souvent les meilleurs conseils ne sont pas les plus heureux. » N'en déplaise à Descartes, et malgré le respect et l'admiration que mérite son noble génie, ce sont là des principes assez peu dignes de sa grande âme. Platon, Aristote, et plus tard Montesquieu, n'ont point été des hommes d'État, et cependant

ils sont les maîtres de la science. Machiavel a tiré de la pratique des affaires les abominables théories qui flétrissent sa mémoire. Il n'est donc pas nécessaire d'être au gouvernement pour bien parler de politique; et souvent il a été fort dangereux d'y avoir passé. Polybe et Cicéron, en s'y conservant honnêtes et purs, n'y ont pas beaucoup appris.

La politique de Hobbes est assez connue. C'est une théorie et une justification du despotisme. Hobbes part des principes les plus faux sur la nature humaine, qu'il n'a pas très-bien observée; et il en tire une société monstrueuse où la liberté, qu'il a méconnue et mal interprétée dans l'homme, ne se trouve plus, et où l'empire absolu d'un seul existe sans contrôle et sans limites. Il blâme vi-Vement Aristote d'avoir soutenu que l'homme est un être sociable; l'état naturel des hommes entre eux est, si l'on en croit la misanthropie du Philosophe anglais, un état de guerre. C'est la peur qui a formé la société; ce n'est aussi que la peur qui peut la maintenir. C'est parce que les hommes se redoutaient mutuellement qu'ils se sont unis; et comme ils sont portés sans cesse à se déchirer, même dans la vie sociale, le pouvoir qui leur impose l'ordre et la loi ne saurait être trop fort.

On dirait, à entendre ces incroyables maximes, que le monarque est chargé de garder et de cou-

duire des bêtes féroces. Le cœur de Hobbes est bien à plaindre si c'est là tout ce qu'il a tiré de son expérience et de ses méditations. Le spectacle même des guerres civiles qui désolaient alors son pays ne l'excuse pas. Il est d'un philosophe de s'élever au-dessus des faits et de ne point se laisser épouvanter par eux; son devoir est de les juger, et c'est chose singulière que Hobbes ait si peu compris les affaires de son temps qu'il n'ait pas vu que c'était le despotisme seul, tant préconisé par lui, qui causait tous les maux de la patrie, et qui devait coûter la vie à Charles Ier. L'Angleterre était à cette époque le pays le plus libre de l'Europe, bien qu'il en fût le plus agité. Plus d'un symptôme annonçait dès lors la constitution qui devait bientôt ramener la paix et la force dans la société anglaise, et Hobbes mourait dix ans à peine avant la révolution de 1688, qu'il n'avait en rien pressentie.

On a fait honneur à l'indépendance de Hobbes d'avoir établi nettement la suprématie du pouvoir civil sur le pouvoir religieux. La remarque est vraie; mais le mérite de Hobbes n'en est guère accru. Cette question était nouvelle au temps de Machiavel; elle l'était beaucoup moins à la fin du xvu siècle, après la victoire de la Réforme, après l'exemple de Louis XIV et celui de tant d'autres princes. Il appartenait du reste à l'Angleterre plus qu'à tout

autre pays de formuler précisément cette théorie, puisque c'était en Angleterre, et un siècle avant Hobbes, que Henri VIII avait, le premier parmi les souverains, réuni les deux puissances et s'était fait le pape de son royaume.

On a parfaitement montré d'où viennent toutes les erreurs de Hobbes \*. Sa politique et sa morale sont fausses, parce qu'elles s'appuient sur une métaphysique et une psychologie fausses comme elles. La méthode de Hobbes est toute rationnelle, et l'histoire n'apparaît en rien dans son système. Mais il interroge fort mal la raison; il ne sait pas étudier l'ame humaine avec une attention suffisante et une sincère exactitude. Il a recueilli dans la philosophie de Bacon des germes fatals, qu'il développe à peu près comme le firent plus tard les disciples de Locke et de Condillac. Un siècle avant eux, il a tiré de la doctrine de la sensation toutes les conséquences sociales qu'elle contient; et l'on a pu, sans anachronisme, prendre sa politique pour le complément de l'école sensualiste d'Helvétius et de Saint-Lambert. Il faut bien que cette école le sache : le système de Hobbes, une fois ses principes admis, est d'une rigueur irréfutable, et Hobbes est un ennemi déclaré de la liberté. Le sensualisme est

<sup>\*</sup> M. Cousin. Voir ses œuvres, première série, t. III, p. 245 et suiv.

donc dans cette alternative en politique, ou de renier ses principes; ou, s'il veut être conséquent, d'aboutir nécessairement au despotisme, sans échapper à aucun de ses excès. Avec Platon, la méthode rationnelle arrivait à fonder la liberté sur les bases inébranlables de la justice, et à donner au pouvoir d'infranchissables limites. Avec Hobbes, elle arrive à des résultats tout opposés. Mais Platon avait observé, sans erreur, les faits de l'esprit humain; Hobbes les a méconnus, tout aussi bien que Bacon, son maître; et sa politique, qui ne sort ni de l'histoire qu'il dédaigne, ni de la psychologie qu'il néglige, est l'échafaudage d'une logique qui outrage scandaleusement la nature humaine, et qui n'a pour elle ni la vérité ni même la grandeur.

On peut adresser des reproches identiques à Spinosa. Sa doctrine sur la société reproduit fidèlement celle de Hobbes, bien qu'elle parte de principes métaphysiques absolument différents. Spinosa, qui nie la liberté en psychologie, ne pouvait point la retrouver dans l'État; et le pouvoir qu'il imagine et qu'il transfère à la communauté, au lieu de le laisser au monarque, comme l'avait fait Hobbes, est également un despotisme effréné. L'état de nature est selon lui aussi un état de guerre; et le portrait qu'il fait de l'homme à ce premier et misérable degré est hideux, bien que ce soit un por-

trait de pure fantaisie. Spinosa observe moins encore que Hobbes les faits psychologiques, s'il est possible. Son homme naturel est une sorte de monstre, qui n'a aucun discernement du bien et du mal, sans raison, sans moralité. Bien plus, en s'élevant à la vie civile, l'homme de Spinosa n'en reste pas moins dégradé; sa conscience est morte dans la société, aussi bien que dans l'état de nature. La puissance publique décide pour lui ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et prononce souverainement sur le juste et l'injuste, que la raison imbécile du citoyen ne peut discerner par elle seule. Sous prétexte que l'individu est impuissant contre la communauté, Spinosa le sacrisie sans réserve et sans pitié au pouvoir, qui n'agit sur les sujets que par l'espérance et la crainte.

Vernements. Il comptait dans son Traité politique, qu'il n'a pu achever, faire la théorie de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie. Il n'a rempli que les deux premières parties de sa tâche. La monarchie, telle qu'il l'imagine, est fort étrange. Elle dispose de tout dans l'État; tout lui appartient, y compris même les maisons des citoyens, qu'elle loue à bons deniers comptants. De plus, le roi est assisté d'un conseil, qu'il renouvelle tous les ans, et « qui est comme le sens externe de la cité,

dont le monarque est l'âme. » A côté de ce conseil qui administre, il en est un autre qui juge, et dont les membres sont payés de leurs hautes et importantes fonctions sur les biens des condamnés. L'armée n'a pas de solde en temps de paix; et en temps de guerre, elle vit du butin fait sur l'ennemi. Les autres institutions de la monarchie que rêve Spinisa sont au niveau de celles-là. Il serait fort inutile de les citer. Mais ce qui est plus singulier peutêtre, c'est que Spinosa trouve qu'elles sont trèspratiques. Sa monarchie est la meilleure de toutes celles qui ont existé; elle est fort supérieure aux utopies imaginées par les philosophes. Il admire son œuvre; et, malgré sa modestie habituelle, il consacre tout un chapitre à démontrer l'excellence incomparable de ses théories. Il est vrai que parfois il s'arrête, craignant de provoquer le sourire de ses lecteurs. Mais cette circonspection même n'est pas assez prudente; elle ne saurait conjurer le danger que craint le philosophe; et Spinosa, qui dédaigne la spéculation en politique, et qui ne veut s'en remettre qu'à l'expérience, ne voit pas qu'il ne poursuit que des chimères extravagantes, très-peu dignes de son génie.

Ainsi donc, au xvn<sup>e</sup> siècle, Hobbes et Spinosa, c'est-à-dire l'école de Bacon et celle de Descartes, n'ont pas fait avancer la science politique d'un seul

pas; loin de là, elles lui ont nui, en la rendant tantôt odieuse et tantôt ridicule. Bossuet même ne la
releva pas de cette déchéance. La Politique tirée
de l'Écriture Sainte, que Voltaire a condamnée avec
tant de raison, n'est qu'une théorie de la monarchie
absolue. Bossuet ne s'est peut-être pas aperçu
qu'il n'étudiait la Bible que pour en tirer le portrait beaucoup trop flatté de son maître, et une
apologie assez peu équitable du despotisme.

Dans le xvmº siècle, et quinze ans à peine après l'Esprit des Lois, le Contrat social vint donner tout à coup une face nouvelle à la science politique. Jusqu'à Rousseau elle n'avait été qu'une spéculation; il en fit une arme et un instrument de révolution. Le Contrat social fut un pamphlet. Extrait d'un plus grand ouvrage, les Institutions politiques, il ne développait d'un vaste système qu'une seule idée. Mais cette idée était fondamentale, bien qu'elle ne fût pas toute neuve. C'était celle de la souveraineté. Aristote l'avait résolue deux mille ans avant le citoyen de Genève, et dans le même sens que lui. Locke venait de la traiter dans un Ouvrage parfaitement clair, et traduit vingt ans avant que parût celui de Rousseau, qui lui em-Prunta ses principes.

Au sein des démocraties antiques, cette question était fort simple, et pouvait à peine être discutée.

Le peuple en corps exerçait une souveraineté incontestable et permanente; il s'en montrait si jaloux, que non-seulement il frappait les tyrans, mais que de plus il prévenait par l'ostracisme tous les dangers lointains qui pouvaient menacer sa puissance. Le tyran pouvait bien usurper par la force et la surprise; mais il n'était jamais légitime. Quant au pouvoir des rois, dans les États qui les avaient conservés, ce n'était qu'une simple délégation. Le roi était le monarque dont l'autorité, librement consentie par les sujets, pouvait toujours lui être retirée par eux. La retenir contre leur gré, c'était renoncer à la royauté, c'était se changer en tyran et s'exposer à un châtiment qui se faisait rarement attendre. Dans les temps modernes, il en fut tout autrement; et, par suite de causes nombreuses et profondes, l'idée véritable de la souveraineté avait complétement disparu. Le monarque ne tenait plus son pouvoir que de Dieu seul; il n'en devait compte à qui que ce soit sur la terre. Cette théorie, bien que démentie plus d'une fois par des révolutions, bien que combattue par quelques philosophes, la Boëtie par exemple, était généralement admise; Montesquieu n'avait pas osé la discuter, loin de penser à la combattre. Rousseau retrouvait en partie la cité antique dans la petite république de Genève : il y voyait régner le peuple;

il pouvait lui-même se vanter d'être « membre du souverain; » et, grâce à cet enseignement, grâce à ses propres réflexions, et peut-être aussi à son amour du paradoxe, il soutint une doctrine qui, dans ce temps, avait quelque chose d'inouï, tout ancienne et toute vraie qu'elle était. De là toute l'importance du Contrat social, malgré l'erreur essentielle sur laquelle il repose, et qu'on a trop souvent réfutée pour qu'il soit utile d'y insister de nouveau. Je me borne à la théorie de la souveraineté, et je laisse de côté celle du contrat primitif, que Rousseau a si vainement cherché.

Proclamer et démontrer la souveraineté nationale au xvm siècle, sous le règne de Louis XV, ving toinq ans avant les États généraux, c'était à la fois une hardiesse et une prophétie. On ne vit pas d'abord la portée de cette théorie; ces grands principes parurent alors plus chimériques que dans creux, plus coupables que funestes. Ils ne firent pas école; et bien qu'ils dussent être une sorte de révélation et d'avertissement pour le pouvoir et pour le peuple, ils restèrent à peu près inféconds. Ils ne soulevèrent même pas de discussion sérieuse. Le pouvoir, appuyé sur un passé de quatorze siècles, ne sentit pas qu'on venait de dévoiler le secret de sa faiblesse. Le peuple, qui ne comptait guère que Rousseau de défenseur, ne sut

pas qu'on venait de retrouver les titres de sa puissance. Le Contrat social n'ajouta pas beaucoup à la gloire du citoyen Jean-Jacques. Seulement ses partisans l'en admirèrent davantage; ses adversaires l'attaquèrent un peu plus vivement. Amis ou ennemis, personne ne se doutait que le principe de la Révolution venait d'être posé, et que les conséquences en étaient imminentes. Mais quand la Constituante vint ressaisir solennellement la souveraineté nationale usurpée depuis trois races de rois; quand elle institua sur le droit social ses immortelles discussions; quand la Convention essaya de fonder le nouvel édifice politique, Rousseau, oublié depuis sa fin obscure et déplorable, reprit plus d'influence et de gloire qu'il n'en avait jamais eu de son vivant. Avec Montesquieu, il partagea les hommes politiques. Les plus violents et les plus logiques allèrent au Contrat social; les plus sages, si ce n'est les plus clairvoyants, allèrent à l'Esprit des Lois. Ce furent ces derniers cependant qui semblèrent d'abord avoir résolu le problème. La Constituante, bien qu'infidèle à Montesquieu, voulut s'inspirer surtout de ses théories; mais son œuvre, qui devait plus tard reparaître sous une autre forme, ne put vivre qu'une année à peine. Au contraire, la République avec la Convention ne mit en pratique que les théories radicales de JeanJacques. Il est vrai qu'elle ne dura guère plus que la Constituante. La souveraineté nationale, compromise moins encore par ses excès que par les circonstances, dut abdiquer, après une courte et terrible carrière, entre les mains d'un jeune héros, qui du moins reconnaissait tout tenir d'elle. Mais cette abdication, suivie d'une défaite et d'un mécompte de trente années, qui parurent donner raison à Montesquieu, fut, après un demi-siècle d'erreur et de lutte, rachetée par un second triomphe qui n'empruntait rien qu'au principe de Rousseau.

On peut donc dire que Rousseau a été le précurseur de la Révolution, et qu'il a eu la gloire de développer le principe qui devait la rendre légitime, puissante et durable. Si le principe de la souveraineté nationale n'est pas encore organisé complétement parmi nous, il est désormais incontestable; et la démocratie de nos jours doit savoir gré à Jean-Jacques de l'avoir devinée près d'un siècle à l'avance, quoiqu'il ne l'ait pas toujours bien comprise.

D'ailleurs, il professe pour la démocratie la plus haute admiration: « S'il y avait, dit-il, un peuple de Dieux, il se gouvernerait démocratiquement. » Cet enthousiasme est fort raisonnable; et pour un philosophe qui sait ce que c'est que la dignité de l'homme et sa divine nature, la démocratie doit

être, en théorie du moins, le seul gouvernement légitime, si elle n'est pas toujours un gouvernement applicable. Mais cette apothéose ne tire pas à conséquence dans la pratique pour Rousseau, et il se hâte de déclarer, peut-être par un reste de sa misanthropie ordinaire, « qu'un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes \*. > Voilà déjà une restriction qui limite singulièrement dans la réalité le principe de la souveraineté nationale; et il eût peut-être été sage à ce compte de retrancher complétement de la science politique, qui ne doit pas s'occuper de chimères, la théorie de la démocratie. Il est vrai que Platon n'avait pas négligé d'étudier le gouvernement aristocratique, bien que ce gouvernement de la vertu, comme il l'entend, fût moins possible encore que la démocratie de Jean-Jacques. Mais c'est que, tout en croyant la démocratie digne d'un peuple de Dieux, Rousseau n'en désespère pas tout à fait parmi les hommes. Il y met seulement une condition assez facile à remplir. Il faut, à l'en croire, que l'État démocratique soit très-petit pour que le peuple puisse aisément s'y rassembler, et pour que chaque citoyen y puisse connaître les autres. Ainsi, l'idéal de Rousseau ne sort pas de l'enceinte de Genève, plus

<sup>\*</sup> Contrat social, liv. III, chap. IV, p. 197.

étroite, malgré sa prétendue liberté, que les limites mêmes de la cité antique. Rousseau se laisse évidemment entraîner par l'amour de sa ville natale, on ne peut pas dire de sa patrie, et par les souvenirs de ses premières lectures. Genève, qu'il admire pour l'opposer surtout à Paris, Spartê et Athènes, qu'il ne connaît que par Plutarque, telles sont les démocraties qu'il a toujours en vue; et c'est à cette mesure insuffisante et restreinte qu'il veut peu sagement rapporter toutes les autres.

Il va même si loin dans cette voie, où l'ont suivi bien d'autres publicistes égarés sur ses pas, qu'il en vient à regretter l'esclavage, base et condition indispensable de la société chez les anciens; et, tout monstrueux que lui paraisse à lui-même ce paradoxe, il incline à penser que la liberté, inconnue aux peuples modernes malgré leurs prétentions, « ne se maintient peut-être qu'à l'appui de la servitude \*. »

Une autre conséquence non moins fausse que Rousseau tire sans hésiter de ses principes, ou plutôt de ses préjugés, c'est d'interdire à la souveraineté nationale toute espèce de représentation:

A l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre, il n'est plus... Les députés

Contrat social, liv. III, chap. xv, p. 236.

du peuple ne sont ni ne peuvent être ses représentants; ils ne sont que ses commissaires, ils ne peuvent rien conclure définitivement \*. • Ceci a été vrai dans Athènes, à Sparte et ailleurs, en ce sens que le peuple n'a jamais pensé à déléguer sa souveraineté pour toutes les affaires où il pouvait l'exercer directement. Mais même dans ces républiques, qui ne consistaient guère qu'en une seule cité, le peuple ne pouvait pas tout faire; et les magistrats qu'il se choisissait le représentaient dans une foule de cas, quoi qu'en puisse dire Rousseau.

Mais si ce principe, posé dans toute son étendue, était en partie inexact relativement aux démocraties antiques, si jamais elles n'avaient pu l'appliquer dans toute sa rigueur, il devenait surtout complétement faux pour les démocraties que le génie de Rousseau pouvait prévoir, et que son cœur républicain devait souhaiter à d'autres peuples que le peuple de Genève. La France en particulier, à qui le citoyen de Genève devait sa gloire et l'hospitalité, était-elle donc condamnée éternellement à la monarchie? Et si elle devait dans un jour prochain briser le joug, comme l'y invitait Jean-Jacques, à quelle forme de gouvernement

<sup>\*</sup> Contrat social, liv. III, chap. xv. p. 236.

pouvait-elle s'adresser si ce n'est à la démocratie? C'est ce qu'aurait dû pressentir Rousseau. Il aurait pu se dire que son prétendu principe, qui repoussait toute représentation de la souveraineté, n'était qu'une erreur. Pensait-il par hasard à diviser la France en petites républiques fédératives? Pensait-il à rompre l'unité nationale en fractions dont aucune n'aurait été plus grande que le canton de Genève, l'Attique ou la Laconie? Je ne voudrais pas l'accuser d'une telle rêverie; mais il s'était beaucoup occupé de l'étude des fédérations, sujet tout neuf, à ce qu'il disait, et où sans doute son aventureux génie ne se serait pas épargné les innovations même les plus contestables.

Il est donc évident que tout en prêchant le dogme de la souveraineté nationale, Rousseau n'y a point cru comme doivent y croire les nations modernes. Il n'a pas vu comment ce dogme pouvait se réaliser bientôt. La représentation n'est certainement pas sans inconvénient; elle n'est pas toujours, même dans les moments les plus solennels de la vie des peuples, l'expression parfaitement fidèle des volontés qui l'ont déléguée. Mais la représentation est nécessaire; l'état actuel de la politique n'est pas le seul motif qui la justifie; et tant que la nature

<sup>\*</sup> Voir la note de Rousseau, à la fin du liv. III, chap. xv. du Contrat social, et celle du comte d'Antraigues.

des choses n'aura pas changé, les mandataires seront indispensables, et même ils vaudront mieux en
général que ceux qui se confient à eux. La souveraineté d'ailleurs, ainsi que l'a pensé Rousseau, ne
se délègue pas, en ce sens qu'elle est inaliénable
comme la liberté même, et que les révolutions sont
toujours là pour prouver à qui ne le comprendrait
pas que les peuples n'abdiquent point. Mais proscrire aujourd'hui le système représentatif, c'est à
la fois nier les faits les plus évidents, et se jeter
sous prétexte d'une équité impossible, dans les
rêves les plus extravagants et les utopies les plus
dangereuses.

Une distinction très-juste et très-utile qu'a faite Rousseau, mieux que personne avant lui et même après lui, c'est celle du souverain et du gouvernement, qu'il appelle aussi le Prince. Cette distinction est capitale, et elle découle très-naturellement de sa théorie de la souveraineté. Dans les républiques antiques, il était à peu près impossible de la faire: le peuple, qui était le souverain, gouvernant pau lui-même, et ne reconnaissant tout au plus que des magistratures amovibles et de très-courte durée, le gouvernement et la souveraineté se trouvaient confondus, et personne ne les distinguait. Plator n'en parle même pas; et Aristote, tout sagace qu'il est, ne se pose la question que pour la résoudre

mal. Bien qu'il connaisse la véritable souveraineté, bien qu'il la place théoriquement dans la raison et pratiquement dans la majorité, il n'hésite point cependant à dire que le gouvernement est le souverain de l'État \*. Montesquieu commet la même erreur; et rien n'indique dans son grand ouvrage que pour lui le monarque qui gouverne ne soit pas le légitime souverain de la nation. Rousseau voit seul la vérité, et il sait la dire avec une netteté qui ne peut plus laisser place à l'équivoque. Le Prince, le gouvernement, quelle qu'en soit la forme, et parfois même la toute-puissance, n'est jamais qu'un délégué du peuple, révocable par lui, et responsable devant sa justice, qui est souveraine, si elle n'est pas infaillible. « Le gouvernement, dit formellement Rousseau, a été confondu mal à propos avec le souverain, dont il n'est que le ministre. » Ces théories pouvaient n'être pas fort goûtées du temps de Louis XV; mais elles étaient profondément vraies; et vingt-cinq ans ne s'étaient pas écoulés que la Constituante, les mettant en pratique, faisait redescendre la monarchie, qui s'était crue souveraine, à une place toute subalterne, qui désormais ne pouvait plus être changée. Aujourd'hui, croire que le gouvernement est le souverain

<sup>\*</sup> Voir notamment liv. III, chap. IV, § I.

est une méprise qui n'est plus possible, même pour les esprits les plus aveuglés. Que Rousseau garde la gloire d'avoir le premier dissipé toute obscurité sur ce point essentiel.

Un dernier mérite qu'il ne faut pas oublier dans le Contrat social, bien que parfois on l'ait fort exagéré, c'est celui du style. Rousseau n'a jamais écrit, il est vrai, avec plus devigueur et de sobriété. Mais il n'a pu se défaire, même en un sujet politique, de ce ton déclamatoire qu'il portait jusque dans ses romans. Malgré la justesse générale des idées, on sent le rhéteur bien plus encore que l'homme d'État; et, quand on vient de lire Machiavel, on voit trop que Rousseau n'a jamais manié les affaires, et que, s'il manque de simplicité, c'est surtout parce qu'il manque d'expérience. Le livre d'ailleurs est beaucoup mieux composé dans son ensemble que le Prince ou les Discours sur les Décades; mais, en dépit de cette ordonnance régulière et systématique, il y règne une sorte d'hésitation et d'incertitude, qui perce sous ces dehors austères, et qu'il est bien difficile de ne pas avoir quand on n'a point touché soi-même les réalités dont on parle.

Depuis le Contrat social, la science politique n'a pas produit de grand monument, bien qu'elle ait produit des œuvres estimables et même des œuvres illustres. La démocratie, dont Rousseau a pro-

clamé le principe, attend encore d'un homme de génie une théorie complète. Mais peut-être faut-il qu'elle se développe pendant bien des siècles, et qu'elle passe par bien des épreuves et des progrès, avant que la philosophie, pour la bien comprendre, puisse recevoir de l'histoire de suffisants matériaux.

Avec le Contrat social et la vraie théorie de la souveraineté, nous sommes arrivés à l'extrême limite des temps et de la science. Aller au delà, c'est risquer des prophéties que l'avenir pourrait bien ne pas justifier. Mais, sans hasarder d'utopies, on peut se demander ce que la science politique, après un passé si glorieux, doit faire encore, et quels services elle peut rendre aux sociétés dans l'état actuel des lumières et de la civilisation. Ces services sont toujours considérables; et, si l'on pouvait en douter, il suffirait de rappeler la juste influence qu'ont exercée sur les destins de notre pays l'Esprit des Lois et le Contrat social, sans parler de cette autre influence indirecte qu'ils ont eue sur les destins de l'Europe, éclairée ou vaincue par le génie démocratique de la France. Dans l'Antiquité, jamais la science politique ne fut aussi féconde et aussi bienfaisante, bien qu'elle ait été plus grande. De nos jours, elle n'a point à ralentir ses travaux,

que seconde le progrès des sciences économiques, ni surtout à douter de leur efficacité.

D'abord, elle est désormais parfaitement sûre de la méthode qu'elle doit adopter. Morale par-dessus tout avec Platon et Cicéron, historique avec Aristote et Montesquieu, pratique avec Polybe et Machiavel, toute logique avec Hobbes, Spinosa et Rousseau, elle voit très-clairement les chemins qu'elle doit suivre pour atteindre le vrai, et ceux qu'elle doit éviter pour se préserver de l'erreur. L'étude de l'âme humaine est la première des études qu'elle doit faire, et la plus importante de toutes. C'est par la psychologie qu'elle découvrira les principes cachés à l'aide desquels elle pourra comprendre et régir tout le reste. La psychologie, régulière, étendue, certaine comme elle doit l'être après les enseignements de Platon, après ceux de Descartes et de l'École écossaise, sans parler de ceux du Christianisme, peut donner maintenant des résultats infaillibles. Sur les pas de tels maîtres, et avec le secours d'une observation attentive, il est impossible de se tromper; et si une nature heureuse vient unir ses dons à ceux du travail, et joindre le génie à la docilité, on peut espérer sans trop de présomption des découvertes et des progrès nouveaux. Connaître l'âme de l'homme dans toute sa grandeur, dans tous ses besoins légitimes, dans ses Levoirs, dans ses droits, sacrés et imprescriptibles.
Lelle est la première et suprême condition que doit
memplir le vrai politique. Quand celle-là lui manque,
Loutes les autres lui servent de peu, si même elles
me l'égarent dans les détours tortueux où s'est perdu le génie d'un Machiavel. Sans la psychologie, pas
de politique profonde; sans elle, dangers d'erreurs
monstrueuses et irrémédiables.

Mais il ne suffit pas de connaître l'homme en luimême, dans toute la dignité de sa noble nature.
L'homme de la psychologie ne vit pas, ou du moins
il n'agit point; et l'action et la vie sont soumises à
des nécessités fatales qui font trop souvent déchoir
l'âme humaine, quelque belle, quelque vertueuse
qu'elle soit. Je ne veux point parler des crimes et
des attentats dont retentit l'histoire. Mais, sans
sortir de nous-mêmes, et sans recourir à d'autre
exemple que celui que chacun de nous peut retrouver en soi, combien il est difficile de mettre d'accord
les actes de notre conduite avec les conseils de notre
raison, et de conformer notre vie aux inspirations
de notre conscience!

Ce désaccord, qui trouble si souvent l'individu, se reproduit plus violent et plus durable dans les peuples, dans l'humanité; et le philosophe qui croirait pouvoir réaliser sans peine dans le monde du dehors tout ce qu'il a trouvé dans le monde se-

rein et pur de son âme, commettrait une erreur honorable peut-être, mais bien grave. C'est l'étude de l'histoire qui l'en garantira, s'il sait comprendre l'histoire comme il a compris son propre cœur, et y recueillir d'instructifs échos, comme il a recueilli la voix secrète et infaillible qui parle en lui. L'étude de l'histoire servira donc à contrôler, à limiter la psychologie: l'une apprend au sage ce que l'homme doit être; l'autre lui dira presque aussi sûrement ce qu'il a été, et ce qu'on peut espérer de lui, selon les temps et selon les lieux. Il ne s'agit pas de rèver pour l'homme une perfection impossible, un inaccessible bonheur; il s'agit de le conduire simplement à un but qu'il peut atteindre, et par des voies où ses faibles pieds peuvent le soutenir. La tâche ainsi restreinte est encore assez vaste pour que les plus puissants génies suffisent à peine à la remplir; elle est assez belle pour séduire les plus généreux cœurs.

Il faut donc que la science politique s'appuie à la fois sur la psychologie et sur l'histoire, empruntant à celle-là ses principes, et à celle-ci ses exemples, les unissant toutes deux dans la mesure exacte qui doit leur laisser à chacune toute leur puissance et toute leur utilité, empruntant à l'une et à l'autre ce qu'elles ont de profitable, l'idéal et le possible, évitant ce qu'elles ont de dangereux, l'u-

topie et l'empirisme, en un mot les tempérant dans une savante et féconde harmonie. C'est beaucoup demander sans doute au philosophe politique; et c'est là peut-être une utopie d'un autre genre. Mais pourtant, quand on connaît tout ce qu'ont pu faire dans des temps moins favorisés Platon et Aristote, Machiavel même et Montesquieu, on aurait tort de désespérer de l'esprit humain. Il n'est pas impossible qu'un jour quelque mortel heureux réunisse en lui seul, et grâce à ses prédécesseurs, toutes les qualités éparses qui les ont signalés à l'estime ou à l'admiration des hommes. Celui-là, quel qu'il soit, sera marqué pour la gloire qui tente les sages; une place jusqu'à présent inoccupée l'attend dans l'histoire de la philosophie et dans la reconnaissance des peuples.

Si, parmi les nations modernes, il en est une qui puisse justement prétendre à cueillir cette palme, c'est la nôtre. Elle en a pour gage son passé; et l'on ne voit pas jusqu'à présent ce que le reste de l'Europe peut mettre à côté de Montesquieu et de Rousseau. La terre qui les a portés l'un et l'autre n'est pas apparemment devenue stérile, et l'on peut en attendre des fruits non moins beaux. Un motif plus grave encore d'espérance, c'est l'état même de la société dans notre pays. Nulle part, l'organisation sociale n'est moins im-

parfaite; nulle part, les droits de la nature humaine ne sont mieux définis et plus respectés; nulle part les problèmes essentiels n'ont été mieux résolus Nos révolutions, quelque douloureuses qu'elles aient été, furent souvent de bienfaisants progrès pour nous et pour le monde. Les destins des sociétés civilisées tiennent en grande partie aux nôtres, et les conquêtes que fait chez nous la science politique sont des conquêtes universelles. A moins que notre pays ne s'arrête dans sa carrière, à moins qu'il ne manque à la mission que la Providence même semble lui avoir assignée, il est impossible que le spectacle de cette admirable société n'émeuve pas et n'instruise encore quelque grand esprit qui voudra la comprendre et l'expliquer.

C'est là d'ailleurs, qu'on le sache bien, une des sources où s'inspire la pensée du philosophe. La démocratie athénienne a, malgré ses vices, beaucoup éclairé Platon, qui la censurait; si Machiavel a connu profondément les ressources pratiques de la politique, tout en les pervertissant, c'est qu'il avait pour enseignement l'exemple des Républiques italiennes; si la France au xvm' siècle a produit Montesquieu et Rousseau, c'est que la société française était encore la meilleure et la plus avancée de toutes, quoiqu'elle appelât tant de réformes. C'est un avantage précieux qu'elle n'a

point perdu et que Dieu ne lui ôtera pas. Nous sommes arrivés, après bien des traverses et bien des douleurs, à ce résultat inouï que tous les membres de la société, sans aucune exception, sans aucune limite, jouissent des droits de la cité, qui avaient été jusqu'alors le privilége de quelquesuns. Le suffrage universel, qui apparaît de loin en loin dans les annales de l'histoire, ne s'est jamais produit dans une nation aussi nombreuse; et les conséquences qu'il doit porter sont à peu près aussi incalculables que les forces mêmes de l'esprit humain.

Les sociétés antiques avaient dans leur sein l'esclavage à guérir; et la liberté, pour elles, était l'exception. Au moyen âge, les serfs formaient la plus grande partie du corps social. Aujourd'hui même, les hommes libres, jouissant de droits politiques, sont la minorité dans la plupart des États européens. En France, il n'y a plus que des citoyens, et ce titre peut être pour tous aussi réel qu'il est beau. Les distinctions politiques, source de tant de haines sociales, bien qu'elles aient pu être longtemps la condition de l'ordre, ont disparu parmi nous; elles sont tombées sous la réprobation de la raison, avant de tomber sous le coup des lois; et notre sainte devise n'est point un mensonge. La liberté, l'égalité, la fraternité n'ont fait

chez aucun peuple de plus sincères et de plus solides progrès. C'est beaucoup pour la France de n'avoir plus à combattre que l'ignorance et la misère. Ce sont deux ennemis qu'il est plus facile de vaincre, quelque redoutables qu'ils soient, que les préjugés et les passions des hommes.

Ainsi, la France par son passé, et aussi par son présent, provoquera sans nul doute quelque grand monument de science politique qui lui fera autant d'honneur qu'il fera de bien à l'humanité. Les essais même de toute sorte tentés de nos jours, ne doivent point nous faire désespérer d'un meilleur succès. La plupart, on doit l'avouer, ont été ou insensés ou dangereux; ceux qui ont fait le plus de bruit ont été les plus informes et les plus funestes. Mais pour qui connaît les vraies conditions de la science, ce sont là des jeux d'imagination; ce ne sont point des œuvres sérieuses. Il a manqué à tous ces prétendus réformateurs, si orgueilleux et parfois si ridicules, deux qualités sans lesquelles on ne peut rien dans cette difficile carrière : une conscience éclairée et de suffisantes études. Ils ont pour la plupart outragé la nature humaine, parce qu'ils ne se sont pas donné la peine de l'observer. Ils ont voulu refaire la société de fond en comble, parce qu'ils ne savaient pas tout ce qu'elle renferme d'excellent. Mais ces théories, quelque indigestes et déraisonnables qu'elles soient, témoignent d'une louable ardeur qu'excite encore la proximité même du but qu'on prétend atteindre. Le jour n'est pas loin parmi nous où tous les hommes seront libres, non pas seulement par les droits qui leur sont garantis, mais encore par les lumières et par le bien-être. Encore un pas, et nous touchons à cette terre promise; les troubles civils, quelque déplorables qu'ils soient, ne nous la raviront pas; et le siècle qui suivra le nôtre ne se passera pas sans que notre heureuse nation y entre et s'y repose.

Mais je dois prendre garde d'imiter les novateurs que je critique, et de faire des prédictions qui ne seraient peut-être pas plus justes que les leurs. Au lieu de prophétiser au nom de la science ce qui sera dans un temps plus ou moins éloigné, il vaut mieux, sous sa sévère discipline, étudier ce qui est, et demander à la psychologie et à l'histoire bien comprises les résultats utiles et durables que seules elles peuvent nous donner. La science, appuyée sur la vérité, est plus belle encore que l'espérance.

10 août 1848.

Post-Scriptum. — Mes espérances ne se sont pas réalisées; et les vingt-cinq années qui viennent de s'écouler n'ont pas produit chez nous l'ouvrage politique que je dois encore souhaiter aujourd'hui comme je le souhaitais en 1848. Dans cet intervalle, la France a été, tantôt opprimée par un pouvoir dictatorial qui étouffait toute grande pensée, tantôt bouleversée par les événements les plus considérables et les plus tristes. Notre pays n'a donc pas joui du calme qui est indispensable pour l'enfantement de ces travaux. Peut-être l'avenir sera-t-il meilleur et plus fécond; peutêtre, après tant d'épreuves, trouverons-nous enfin le vrai et durable repos dans la République, si nous savons la maintenir par notre fermeté et par notre sagesse. La science politique pourrait y gagner autant que la société.

25 décembre 1873.

## APPENDICE

DE L'ORDRE DES LIVRES DE LA POLITIQUE D'ARISTOTE.

L'ordre actuel des huit livres de la Politique d'Aristote est-il régulier?

Et s'il ne l'est pas, quel autre ordre conviendrait-il d'y substituer?

Il est à peine nécessaire de faire remarquer l'importance de Cette recherche. Les questions d'ordre et d'arrangement, dans les ouvrages que le passé nous a légués, sont les plus importantes sans contredit que la philologie puisse soulever, parce Qu'elles tendent à modifier les textes d'une manière beaucoup Plus étendue et beaucoup plus complète que toutes les autres Questions du même genre. Selon qu'elles sont bien ou mal ré-colues, elles peuvent rétablir ou bouleverser la logique d'une Pensée; elles peuvent refaire ou détruire un système d'idées tout entier.

Pour mieux comprendre la discussion qui va suivre, il conient de se rappeler exactement le sujet des huit livres de la Politique, en observant l'ordre dans lequel ils sont placés habituellement.

Dans le premier, l'auteur examine et décrit les éléments Constitutifs de l'État : les personnes et les choses. C'est là que se trouve cette théorie de l'esclavage naturel, la seule que l'antiquité nous ait laissée sur ce grave sujet; et cette autre théorie de l'acquisition et de la richesse, qui est un des

premiers essais d'économie politique que la science puisse citer.

Ces éléments de l'État une fois reconnus et décrits, l'auteur, dont le but principal est de trouver, parmi les diverses formes de gouvernement, celle que l'homme doit préférer, analyse d'abord les systèmes politiques proposés ou appliqués avant lui. De là, cette réfutation célèbre de la République et des Lois de Platon; de là ces examens si profonds des gouvernements de Sparte, de Crète, de Carthage, etc.

C'est seulement dans le troisième livre qu'Aristote aborde directement son sujet. Après une discussion préliminaire sur les caractères distinctifs et spéciaux du citoyen et sur la vertu politique, il pose en principe qu'il n'existe et ne peut exister que trois grandes espèces de gouvernement : le gouvernement d'un seul, le gouvernement de plusieurs, et enfin le gouvernement de tous : monarchie, aristocratie et république. Aristote déclare qu'il traitera successivement de ces trois systèmes politiques, et il donne d'abord la théorie générale de la monarchie, en s'appuyant surtout sur les faits et l'observation; puis il annonce qu'il va passer à l'aristocratie, au gouvernement parfait, le second des grands systèmes politiques qu'il a énumérés; mais ici finit le troisième livre, dont la dernière phrase est inachevée, aussi bien que la discussion sur l'aristocratie.

Le quatrième livre débute par quelques digressions sur l'étendue et les devoirs de la science politique, sur la classe moyenne, sur les ruses, et l'on pourrait dire les fraudes politiques de ce temps. Mais Aristote s'y occupe surtout des trois espèces secondaires de gouvernement, qui, selon son système, sont des dégénérations des trois premières espèces : la tyrannie pour la monarchie, l'oligarchie pour l'aristocratie, la démagogie pour la république. Ici commence un nouveau sujet fort distinct de ceux que renferme ce quatrième livre : c'est la théorie des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire.

Le cinquième livre est consacré tout entier à la théorie des révolutions, et à la réfutation du système de Socrate exposé Politique. C'est là que se trouve ce politique du tyran, qui est sans contredit le morce de style le plus brillant et le plus remarquable de la Politique.

Dans le sixième livre, Aristote revient aux discussions antérieures sur l'oligarchie et la démocratie, et détermine l'organisation spéciale du pouvoir dans l'un et l'autre de ces deux systèmes.

Le septième est rempli presque entièrement par l'étude du gouvernement parfait; puis, il est terminé par quelques considérations très-remarquables sur l'union des sexes et sur l'éducation des enfants.

Le huitième enfin renferme quelques principes sur les objets divers que l'éducation, publique ou privée, doit embrasser, et particulièrement sur la gymnastique et sur la musique.

Telle est l'analyse fort succincte, mais fort exacte, des huit livres de la Politique. Toute brève qu'elle est, elle suffit pour mettre deux choses en parfaite évidence :

- le Que l'ouvrage du philosophe, dans l'ordre où il est actuellement disposé, ne procède pas logiquement;
- Que le sujet interrompu au troisième livre recommence et continue dans le septième et dans le huitième; et que le sujet incomplétement traité dans le quatrième est achevé dans le sixième.

Ces deux conclusions fort importantes sont immédiatement do mées par le plus simple examen; et peut-être, que si les édit eurs antérieurs eussent analysé de cette façon le sujet special de chaque livre, tous eussent été conduits à constater deux résultats.

Quoi qu'il en puisse être, la question de l'ordre des livres de la Politique est restée jusqu'aujourd'hui obscure et incertaine. La plupart des éditeurs l'ont totalement omise ou l'ont de laignée. Pour ne parler que des philologues les plus récents, Schneider a négligé de la traiter à fond; il l'aborde plusieurs fois dans ses notes, mais il ne cherche point à l'éclaircir; il ne donne point de solution nouvelle; et sans discuter celles

qu'on avait proposées avant lui, il les rejette avec hauteur et les déclare non recevables. Coraï, qui a suivi presque toujours les traces de Schneider, et qui ne s'éloigne de son devancier que pour le surpasser encore dans ses aventureuses corrections, Coraï a gardé le silence sur cette question, toute grave qu'elle est, et il se borne à remarquer que l'injure du temps a profondément altéré le magnifique ouvrage du philosophe grec. Enfin M. Gœttling, malgré son exactitude ordinaire, ne paraît point avoir montré sur cet objet délicat toute l'application qu'on pouvait attendre de lui. Pour maintenir l'ordre actuel des livres, il s'appuie sur un seul passage, fort peu concluant, et il en laisse de côté huit ou dix autres sur lesquels se fonde l'opinion contraire, et qui tous sont également inexplicables dans le système que paraît adopter M. Gœttling.

Deux seuls philologues, jusqu'à ce jour, se sont occupés sérieusement de l'ordre des livres de la Politique : c'est Scaino da Salo, à la fin du xviº siècle, et le fameux Conring d'Helmstadt, soixante ans environ après le révérend père Scaino, dont au reste il ignorait les recherches.

En 1559, Segni, gentilhomme et membre de l'Académie de Florence, remarqua dans sa traduction italienne, dédiée à Cosme de Médicis, que les septième et huitième livres semblaient être la suite du troisième, puisque le sujet annoncé à la fin de ce dernier n'était réellement traité que dans les deux autres. Le vieux traducteur français sous Charles V. Nicolas Oresme, avait déjà fait une remarque analogue; mais son ouvrage, bien qu'imprimé à Paris en 1489, était sans doute peu connu soixante ans plus tard, au temps de Bernardo Segni, et fort peu lu à Florence. Quoi qu'il en soit, la conjecture du gentilhomme florentin fut généralement admise, en ce sens que tous les philologues de l'époque reconnurent que la discussion du gouvernement modèle, annoncée formellement par Aristote à la fin du troisième livre, ne se trouvait cependant que dans le septième et le huitième.

De là, il n'y avait qu'un pas à faire pour conclure que les septième et huitième livres devaient logiquement être placés après le troisième et avant le quatrième. En 1577, Scaino da

Salo, qui avait déjà publié quelques travaux sur les ouvrages d'Aristote, tira formellement cette conclusion, dans un petit Ouvrage latin qui parut à Rome, chez Vincent Accoltus, sous ce titre: In octo Aristotelis libros qui extant de Republica quæstiones. Parmi ces questions, au nombre de cinq, celle de l'ordre des livres tient le premier rang. Se fondant sur divers passages, tous très-formels, Scaïno affirme que les septième et huitième livres doivent trouver place après le troisième; et telle était à cet égard sa conviction personnelle, que, dans la paraphrase qu'il donna l'année suivante, en italien, il n'hésita point à suivre l'ordre nouveau, exemple qu'a imité Gillies dans sa traduction anglaise, Londres, 1797, in-4°. La discussion e Scaino est remplie de bon sens et de clarté. Cependant son traité fut peu répandu, et les philologues le connurent à peine. Lieinslus, dans son édition de 1621, avoue qu'il n'a pu se le procurer, et, de nos jours, Schneider ne l'a jamais eu; mais Schneider est moins excusable que Heinsius, parce que, s'il "avait le livre de Scaino, il avait du moins ceux de Conring, t qu'il n'a pas tenu plus de compte des objections de son saant compatriote que de celles du moine romain.

En 1637, Conring, qui avait fait de très-longues études sur la Politique, et qui était un ardent péripatéticien, soutint, lans sa préface à la traduction de Gifanius, que les septième et huitième livres devaient venir avant le quatrième; mais ce ne fut que dans son édition de 1656 qu'il développa ce système, et l'appuya sur toutes les citations du contexte qui le rendent évident. C'était la méthode et la conclusion de Scaïno; mais ici l'opinion de Conring doit avoir d'autant plus de poids, qu'il ne connaissait le travail du prêtre italien que d'après une indication fort légère, jetée dans une note par Heinsius, sur la foi d'un de ses amis, philologue. Ainsi, le suffrage de Conring est complétemeni indépendant de celui de Scaïno.

De Conring jusqu'à nous, c'est-à-dire dans l'espace de deux siècles à peu près, personne n'a traité de nouveau la question d'une manière spéciale et complète.

Maintenant voici les textes, c'est-à-dire les pièces mêmes du procès; qu'on le juge:

Le troisième livre se termine par cette phrase inachevée: « Ceci posé, nous tâcherons de traiter du gouvernement parfait, de sa nature, et de la possibilité de l'établir. Quand on veut l'étudier avec tout le soin qu'il mérite, il faut.... > Les éditeurs qui tenaient à l'ordre actuel des livres, et qui par conséquent ne voulaient pas reconnaître de lacune dans ce. passage, ont cherché à résoudre de deux manières la difficulté qu'il présente. Quelques-uns ont supprimé, en s'appuyant sur deux ou trois manuscrits, les mots « quand on veut, » qui dans le texte suspendent la phrase; mais Pierre Vettorio, un des philologues qui se sont le plus utilement occupés de la Politique, et qui avait admis ce changement dans sa première édition de 1552, se repentit de cette modification fort hasardée, et dans son édition de 1576, il rétablit soigneusement le texte tel que le donnaient la plupart des manuscrits. Depuis lors. le texte n'a guère changé, et il n'est pas possible de rejeter les deux mots qui sont ici en litige, pour peu qu'on se donne la peine de recourir aux sources. D'autres éditeurs, et particulièrement M. Gœttling, ont prétendu, tout en gardant les mots, pouvoir expliquer grammaticalement la phrase en sousentendant un membre de phrase antérieur qui la complétat. On peut s'assurer, en lisant tout ce passage, que la supposition est forcée et très-peu grammaticale. En admettant même qu'elle fût parsaitement naturelle et régulière, il en résulterait simplement que la grammaire serait satisfaite; mais la logique le serait-elle également? Et que fait-on alors de cette pensée, interrompue au troisième livre, qui se continue et se poursuit dans le septième?

Mais voici bien plus: cette phrase inachevée de la fin du troisième livre se retrouve avec une identité presque complète dans les mots, avec une identité complète dans la pensée, au début du septième livre, qui commence ainsi : « Quand on veut étudier le gouvernement parfait avec tout le soin qu'il mérite, il faut d'abord déterminer avec précision le but essentiel de la vie humaine. » On le voit, les changements matériels que l'expression a subis du troisième au septième livre sont exigés par le déplacement même. Au lieu d'un pronom.

c'est le nom lui-même, dont le pronom ne pouvait tenir lieu qu'en le suivant de près, mais qui devait reprendre la place du pronom, en admettant que trois livres entiers s'étaient interposés entre l'un et l'autre. Quant à la pensée des deux phrases, elle est évidemment identique. Seulement, dans le premier cas, elle est incomplète et en suspens; dans le second, elle est achevée et parfaitement assise.

Pour mettre ce premier point dans tout son jour, et découvrir pour ainsi dire la suture du troisième livre et du septième, il faut se rappeler comment celui-ci débute et comment l'autre se termine. Voici la fin du troisième livre:

- Nous bornerons ici l'étude de la monarchie, après en avoir proprés les formes diverses, les avantages et les dangers, lon ses modifications propres et selon les peuples auxquels elle s'applique.
- ◄ Parmi les trois constitutions que nous avons reconnues Pour bonnes, la meilleure nécessairement doit être celle qui les meilleurs chefs. Tel est l'État où se rencontre par bonheur une grande supériorité de vertu, que d'ailleurs elle appartienne soit à un seul individu, soit à une race entière, soit même à la multitude, et où les uns savent aussi bien obéir que les autres savent commander, dans l'intérêt du but le Plus noble. Il a été démontré précédemment que, dans le gouvernement parfait, la vertu privée était identiquement la me po que la vertu politique; il n'est pas moins évident qu'avec les moyens, avec les vertus qui font l'homme de bien, on Peut constituer aussi un État tout entier, aristocratique ou monarchique; d'où il suit que l'éducation et les mœurs, font l'homme vertueux, sont à peu près les mêmes que celles qui font le citoyen d'une répulique ou le chef d'une royauté.
  - Ceci posé, nous essayerons de traiter du gouvernement parfait, de sa nature et des moyens de l'établir. Quand on veut l'étudier avec tout le soin qu'il mérite, il faut.... » Il finit le troisième livre.

Voici maintenant le début du septième.

· Quand on veut étudier le gouvernement parsait avec

tout le soin qu'il mérite, il faut déterminer d'abord avec précision le but essentiel de la vie humaine. Si l'on ignore ce but, on doit nécessairement ignorer aussi quel est le gouvernement par excellence; car il est naturel que ce gouvernement assure à ses membres, dans le cours ordinaire des choses, la jouissance du bonheur le plus complet que comporte leur condition. Ainsi convenons d'abord du but suprême de la vie, et nous verrons ensuite si ce but est le même pour la masse et pour l'individu. »

On le voit donc, les troisième et septième livres sont liés entre eux, d'abord par la connexion intime du sujet, et de plus par l'irrécusable témoignage de cette phrase, qui, mutilée à la fin de l'un, se complète et s'achève au début de l'autre; en un mot, ils sont liés entre eux intellectuellement et matériellement.

Il faut aborder maintenant un autre ordre de preuves plus concluantes encore, et qui toutes seront tirées du contexte.

Aristote, qui aime à suivre la marche de sa pensée comme il aime à la prédire et à la résumer, indiquera lui-même la déduction logique de son ouvrage et l'enchaînement systématique de ses idées. On vient de voir comment tout d'abord on pourrait, par la simple inspection du sujet et de l'état du texte des troisième et septième livres, conclure leur liaison nécessaire; ne sera-t-elle pas prouvée si, dans le quatrième livre, ou pour mieux dire dans celui que l'on place actuellement à ce rang, l'auteur rappelle, dans ses résumés rétrospectifs, des sujets qui ne sont traités que dans le septième? N'y aura-t-il pas alors nécessité, non plus pour satisfaire seulement à la logique et à la grammaire, mais pour satisfaire à la volonté même de l'auteur, volonté souveraine et indépendante, n'y aura-t-il pas nécessité de classer son ouvrage dans l'ordre indiqué par lui?

Or ici les preuves abondent, et s'il y avait quelque embarras, ce ne serait que l'embarras de les choisir.

Chapitre II. § 1, livre IV, placé le sixième dans cette édition. Aristote, récapitulant les questions jusque-là traitées par lui, ajoute : « Nous avons déjà parlé de l'aristocratie et de la royauté; car traiter du gouvernement parfait, c'était aussi traiter de ces deux formes. » Or, où Aristote a-t-il traité du gouvernement parfait, si ce n'est dans le septième livre? Et comment peut-il donc en parler au quatrième comme d'une question antérieurement discutée, si le quatrième doit réellement être placé avant le septième?

Chapitre III, § 2, livre IV (VI° de cette édition), l'auteur a une réminiscence toute pareille : « Et tel autre élément pareil de l'État que nous avons énuméré dans nos considérations sur l'aristocratie; car nous avons expliqué en cet endroit quels sont les éléments indispensables de tout État. » En effet, Aristote a traité cette question tout au long dans le septième livre, c'est-à-dire dans ses considérations sur l'aristocratie, sur le gouvernement parfait, chapitre vii, § 3, livre VII, placé le quatrième dans cette édition : « Voyons donc, y dit-il en commençant cette discussion, voyons quels sont les éléments sans lesquels l'État ne saurait subsister; car ce qui formera les parties constitutives de l'État sera précisément la condition indispensable de son existence, etc. » Comment l'auteur peut-il rappeler au quatrième livre ce qu'il n'a point encore dit, ce qu'il ne dira qu'au septième?

Même remarque pour cet autre passage du quatrième livre (VI de cette édition), chapitre III, § 10, où Aristote rappelle de nouveau quels sont les éléments constitutifs de l'État.

Livre IV (VIe de cette édition), chapitre IV, § 13, l'auteur Pose en principe que les gouvernements sont d'autant meileurs ou d'autant moins bons qu'ils se rapprochent ou s'éloiment davantage du gouvernement parfait, « dont il a, dit-il, éterminé précisément la nature »; or, il n'a parlé du gouvernement parfait qu'au septième livre.

Même remarque pour le passage du chapitre x, § 11 du livre IV (VIe de cette édition), où l'auteur, dans une nouvelle récapitulation, répète qu'il a parlé antérieurement du meilleur des gouvernements.

Il scrait inutile de pousser plus loin ces citations. Celles qui précèdent sont les plus importantes de toutes, et elles suflisent pour démontrer que, dans la pensée d'Aristote lui-même,

la discussion sur l'aristocratie, c'est-à-dire l'ancien septième livre, venait avant l'ancien quatrième, où souvent il la cite et la rappelle.

Au lieu de discuter tous ces passages, comme il semblait nécessaire de le faire, M. Gœttling s'est borné à citer une seule phrase de l'ancien septième livre, chapitre vm, § 1, où Aristote paraît indiquer un sujet traité dans l'ancien quatrième, ce qui placerait nécessairement celui-ci au rang qu'il occupe ordinairement. Voici cette phrase : « On peut, comme nous l'avons déjà dit, supposer diverses combinaisons; on peut admettre tous les citoyens à tous les emplois; on peut ne pas les admettre tous, et conférer certaines fonctions par privilége. » Selon M. Gœttling, ce passage se rapporte à la fin de l'ancien quatrième livre, qui viendrait alors avant l'ancien septième. On doit convenir avec le savant professeur d'Iéna que cette réminiscence peut s'adapter en effet à l'endroit qu'il indique dans l'ancien quatrième livre; mais on ne peut lui accorder qu'elle s'y adapte d'une manière spéciale, de telle sorte qu'on ne puisse la rapporter à aucun autre passage. On peut, au contraire, en citer deux ou trois autres auxquels elle convient également, et qui appartiennent tous, non pas au quatrième livre, mais au deuxième et au troisième. Tels sont les passages suivants, livre III, chapitre 1, § 8: « On peut étendre à toutes les classes de citoyens, ou limiter à quelquesunes, le droit de délibérer sur les affaires de l'État et celui de juger; ce droit même peut s'appliquer à tous les objets ou être restreint à quelques-uns. » Autre passage, livre II, chapitre 1, § 2, où Aristote se sert d'expressions à peu près identiques à celles de l'ancien quatrième livre : « Nécessairement la communauté politique doit ou embrasser tout, ou ne rien embrasser, ou s'étendre à certains objets, à l'exclusion de certains autres. » Enfin, cet unique passage cité par M. Gættling pourrait être encore le résumé de la longue discussion du troisième livre sur le droit de souveraineté.

On se croit donc en droit de maintenir, malgré cette objection incomplète, la conclusion avancée précédemment sur la place que doivent occuper les septième et huitième livres, et

d'affirmer positivement qu'ils doivent prendre rang après le troisième.

Je passe actuellement à l'ancien sixième livre. Aucun philologue ne s'est occupé jusqu'à présent de savoir si l'on ne pouvait pas légitimement élever à l'égard de ce livre les mêmes doutes qu'à l'égard des deux autres. Le sujet de ce sixième livre est évidemment connexe avec celui de l'ancien quatrième. Après avoir traité à la fin de celui-ci de la division des pouvoirs et de leur organisation générale dans les divers systèmes de gouvernement, Aristote passe, par une conséquence toute naturelle, aux principes d'organisation spéciale dans chacun de ces systèmes; or, cette dernière partie de la discussion ne se trouvait dans l'ordre ancien qu'au sixième livre, séparé du quatrième par le cinquième, qui traite d'un objet tout à fait différent, c'est-à-dire des révolutions. Il suffit d'une simple lecture pour se convaincre de la liaison logique du sujet de l'ancien quatrième livre et de celui de l'ancien sixième.

A cette première preuve on peut en joindre une autre analogue à celle qui indiquait plus haut la connexion matérielle des troisième et septième livres.

Le sixième livre, placé le septième dans cette édition, se termine par cette phrase : Περί μέν οὖν τῶν ἄλλων ὧν προειλόμεθα σχέδον είρηται περί πάντων. Μέν, ainsi placé, se trouve privé de son corrélatif obligé dé; car le livre finit ici. Il est vrai que quelques éditeurs ont, avec l'autorité de deux manuscrits, commencé le livre suivant, c'est-à-dire l'ancien septième, par περί δὲ πολιτείας, au lieu de περί πολιτείας. C'est ce que conseille M. Gættling, et il semble même regretter de n'avoir point adopté cette leçon dans son texte. A son sens, le sixième livre se lie de cette manière parsaitement au septième, optime cohœret; et δέ répond à μέν, comme il le doit toujours, grammaticalement parlant. Mais on le demande de nouveau, qu'importe que la grammaire soit ainsi satisfaite? Le sujet du sixième livre et celui du septième n'ont pas le moindre rapport. Les lier l'un à l'autre arbitrairement par ces conjonctions est peine inutile; la chaîne n'est qu'apparente; elle n'existe point en réalité. puisqu'elle n'existe pas logiquement.

D'autre part, c'est établir entre deux livres qu'on sépare cependant une connexion beaucoup trop étroite. Il faudrait alors supposer que, dans la pensée de l'auteur, les anciens sixième et septième livres n'en faisaient qu'un; et l'on se crée par là une difficulté nouvelle, encore plus insoluble que la première, et toute gratuite, non plus sur l'ordre, mais sur la division même des livres.

De cette fin de l'ancien sixième livre, qu'on rapproche le début du cinquième, placé le huitième dans cette édition, et l'on sera frappé de leur ressemblance, on pourrait presque dire de leur identité. Le cinquième (VIIIe de cette édition) commence ainsi: Περὶ μὰν οὖν τῶν ἀρχῶν ὡς τύπιμ σχέδον εἴρηται περὶ πασῶν. C'est la même idée, et ce sont à peu près les mêmes mots qu'à la fin de l'autre livre. En joignant cette preuve toute matérielle à la preuve logique indiquée plus haut, on peut en conclure que l'ancien sixième livre vient avant le cinquième, et que la fin de l'un aura été commandée par le début de l'autre, de même que la fin du troisième avait été suspendue par le déplacement de l'ancien septième livre.

On peut opposer à cette opinion sur la fin du sixième livre plusieurs passages qu'il renferme, et où le cinquième se trouve formellement rappelé: livre VII (VI° des éditions ordinaires), chap. 1, §§, 1, 2, 4, 5, 9; chap. 11, §§ 1, 9; chap. 111, §§ 1; chapitre v, § 1. On verra plus loin ce qu'il convient de penser de tous ces passages.

Quelle est la conséquence générale qui ressort des discussions antérieures sur la place des anciens septième et huitième livres et sur celle du sixième? La voici :

L'ordre actuel des huit livres de la Politique n'est pas bon; l'ordre qu'il convient d'y substituer est celui-ci : premier livre, deuxième, troisième, septième, huitième, quatrième, sixième, cinquième.

Que sera-ce maintenant, si l'on prouve que cet ordre donné par la logique, donné par le contexte, est aussi l'ordre indiqué par Aristote lui-même, l'ordre qu'il annonce formellement. l'ordre qu'il impose à sa propre pensée? Or, voici comment Aristote s'exprime, livre VI (IVe), chap. 11, § 5:

• Ensuite j'expliquerai comment il faut constituer ces formes de gouvernement, je veux dire la démocratie et l'oligarchie, dans toutes les nuances. Et enfin, après avoir passé tous ces objets en revue avec la concision convenable, je tacherai de dire les causes ordinaires de la chute et de la conservation des États, en général et en particulier. » Le passage est décisif, et si on le rapproche de ceux qu'on a dejà cités plus haut du même livre, et qui contiennent les réminiscences de l'auteur sur le sujet de l'ancien septième, il ne peut plus rester, ce semble, le plus léger doute sur la marche générale de l'ouvrage. La théorie des révolutions vient en dernier lieu, « ET ENFIN »; c'est, dans la pensée de l'auteur, aussi bien qu'en réalité, la fin du système. L'ancien sixième livre, qui traite de l'organisation du pouvoir dans les démocraties et les oligarchies, passe de toute nécessité avant l'ancien cinquième, qui traite des révolutions, et l'ouvrage se termine avec celui-là, complet, entier, satisfaisant à toutes les exigences de la logique.

Dans cette disposition nouvelle, l'ouvrage du Stagirite apparait avec une clarté, un esprit de méthode, et l'on peut ajouter avec une vérité incontestables. Aucun doute ne s'élève sur l'ordre des trois premiers livres. Dans le troisième, Aristote annonce qu'il reconnaît trois formes fondamentales de gouvernement : la monarchie, l'aristocratie et la république. Il traite de la monarchie sous forme de royauté à la fin du troisième livre. Dans le septième et le huitième, qui viennent ensuite, selon le nouvel ordre, il traite de l'aristocratie, qui, pour lui, et comme il a soin de le dire, est la même chose que la constitution modèle, le gouvernement parfait, identité qui se retrouve jusque dans les mots: ή ἀριστοκρατία, ή ἀρίστη molitica. Dans les quatrième et sixième livres, il traite de la république et des formes dégénérées des trois gouvernements purs: la tyrannie, l'oligarchie et la démagogie; et, comme les gouvernements oligarchiques et démocratiques sont les plus communs de tous, il s'y arrête plus longuement et en donne les principes spéciaux. Enfin, vient le cinquième livre; et, après avoir considéré tous les gouvernements en euxmêmes, dans leur nature, dans leurs conditions particulières, Aristote les étudie dans leur durée, et fait voir comment chacun d'eux peut se conserver, et comment chacun d'eux court risque de périr.

En gardant au contraire l'ordre actuel des livres, voyez comme cette pensée d'Aristote, ordinairement si conséquente, devient incohérente et incomplète, comme le système de ses idées est rompu, brisé, bouleversé de fond en comble. A la fin du troisième livre, après avoir traité le premier des trois grands objets de discussion qu'il se propose, et annoncé le second, il quitte tout à coup ce second objet, qu'il n'a pas encore étudié, pour passer au troisième; puis, il abandonne ce troisième pour passer à un objet totalement différent; puis, il reprend sa troisième thèse et la complète; puis enfin, il revient au second objet de son examen, qu'il avait d'abord si formellement annoncé, et qu'il avait ensuite oublié pendant trois livres entiers. Quel désordre!

Reste toujours, on doit le remarquer, quel que soit d'ailleurs le système qu'on adopte, cette phrase inachevée du troisième livre, qui ne trouve son complément qu'au début du septième. Tous les éditeurs ont affirmé qu'il existait ici une lacune; et, d'après la discussion antérieure, on se croit fondé à affirmer simplement qu'il y a ici une négligence de copiste, chose bizarre et peu compréhensible pour la sollicitude philologique des modernes, mais dont l'antiquité nous offre malheureusement trop d'exemples pour que nous puissions encore nous en étonner.

Je n'hésite pas à déclarer, en m'appuyant de toutes les preuves que j'ai citées plus haut, que cette marche nouvelle de l'ouvrage d'Aristote est la seule raisonnable, la seule vraie. Aristote n'a pu en adopter une autre, et la légèreté seule des copistes est l'unique cause du désordre ; mais elle n'a point tellement obscurci l'arrangement réel de sa pensée qu'on ne puisse encore le retrouver et le suivre.

Or, ces changements que l'on vient d'indiquer doivent paraître d'autant plus vraisemblables qu'on sait, à n'en pouvoir douter, quel a été le destin matériel, sinon de tous, du moins

de quelques-uns des écrits d'Aristote, et par quelles vicissitudes ils ont dû passer pour arriver jusqu'à nous. Il n'est plus permis de croire aujourd'hui, comme on l'a vu plus haut, que tous les ouvrages du Stagirite, sans exception, soient restés inconnus au monde durant près de deux siècles après sa mort, dans le fameux caveau des héritiers de Nélée. D'un autre côté, mes recherches m'ont conduit à avancer que la Politique était un des derniers ouvrages d'Aristote, et qu'il avait dû le composer de cinquante-trois ans à soixante. Il est donc possible de penser que la Politique fut un des ouvrages dont l'ignorance ou la cupidité des gens de Scepsis retarda la publication.

Mais on sait d'une manière formelle, par le témoignage contemporain de Cicéron et de Strabon, et par le témoignage postérieur de Plutarque, que l'édition et la révision des œuvres du Stagirite, au temps d'Apellicon et d'Andronicus, furent faites d'une manière fort insuffisante, et que les copies qui circulaient alors étaient entachées de fautes grossières. En étudiant le contexte de la Politique, et en comparant les divers Passages indiqués dans cette discussion, il est de toute évidence que l'arrangement actuel est contraire à la logique et aux idées de l'auteur. Cet arrangement doit remonter probablement au temps d'Andronicus de Rhodes; il existe déjà sans Coute dans le catalogue de Diogène de Laërte, au début du In siècle après J.-C.; et à la fin du ve siècle, David, philosophe Erménien, cite positivement, au début de son commentaire sur les Catégories, le deuxième livre de la Politique (voir le Ins. de la Bibliothèque Royale, nº 1939, fol. 128, recto). Pourquoi n'admettrait-on pas qu'ici la main d'Andronicus de Rhodes, ou de quelque arrangeur, a été aussi malheureuse Que pour tant d'autres ouvrages? Pourquoi attribuer légèrement un défaut de méthode au philosophe le plus systématique et le plus régulièrement logique de tous les philosophes, surtout quand il s'en défend lui-même, et quand il proteste

<sup>&#</sup>x27;Voir un excellent mémoire de M. Brandis: Rheinisches Musæum, 1827, 3° cahier, page 237; les Aristotelia de M. Stahr, et le premier volume de l'ouvrage de M. Ravaisson, De la Métaphysique d'Aristote, page 6 et suiv.

dans tout le cours de son œuvre contre la disposition illogique qu'on prétend lui imposer? Bien plus, d'autres traités d'Aristote portent des traces non moins certaines de bouleversements analogues. On sait quel est le désordre de la Métaphysique; Duval a dû en changer la disposition; Heinsius a dû changer celle des chapitres de la Poétique; Gaza, avant eux, en 1471, avait déplacé, dans l'Histoire des Animaux, le septième livre, qui occupait d'abord le dernier rang; et tous les éditeurs subséquents ont dû admettre cette modification avouée par le bon sens.

Que faire donc maintenant de ces quatre passages de l'ancien sixième livre notés plus haut, et qui rappellent formellement l'ancien cinquième? Je ne balance point à le dire, après toutes les preuves qui précèdent, il faut les déclarer interpolés. On se convaincra facilement, en lisant le contexte, qu'ils n'y tiennent pas essentiellement, et qu'ils peuvent en être détachés sans rompre en rien le fil de la pensée. Or, il a été prouvé plus haut que c'était manquer à toutes les lois de la logique que de placer le cinquième livre avant le sixième, ainsi qu'il est placé dans l'ordre actuel.

S'il restait quelques doutes sur la réalité de ces interpolations, une dernière considération semble devoir les lever: c'est que l'arrangeur des huit livres, quel qu'il soit, a laissé dans son texte des traces évidentes de sa maladresse et de sa légèreté. Livre VII (VIe), chap. 1, § 5, on lit : « Les fondateurs d'États cherchent à grouper autour de leur principe général tous les principes secondaires qui en dépendent; mais ils se trompent dans l'application, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer en traitant de la ruine et du salut des Etats. » Non sans doute, Aristote n'a pas parlé dans sa Théorie des Révolutions de ces erreurs politiques; il a seulement rappelé, au début du huitième (Ve) livre, qu'il avait précèdemment discuté ce sujet. Et où l'a-t-il réellement discuté avcc toute l'étendue qu'il comporte? Ce n'est pas dans l'ancien cinquième livre, c'est dans le troisième livre, chapitre v. § 8 et suiv. Ainsi l'interpolateur s'est trompé; et certainement, si Aristote avait eu le dessein de rappeler sa discussion, il ne se serait pas arrêté à ce qui n'en est que la réminiscence fort légère, au lieu de l'indiquer elle-même formellement et précisément.

11 conviendrait de placer ici une question qui se lie à toutes 1es questions antérieures sur l'ordre des huit livres, et qui pourrait, à elle seule, les résoudre et les embrasser toutes.

La division de la Politique en huit livres appartient-elle à Yauteur lui-même? Est-ce Aristote qui a partagé son ouvrage de cette façon?

Plusieurs éditeurs ont pensé, et à mon sens ils ont parfaitement raison, que cette division ne venait pas d'Aristote; ils l'ont attribuée à Andronicus de Rhodes, et la conjecture est infiniment probable, d'après le passage de Plutarque, dans la Vie de Sylla. Quel que soit l'ordre dans lequel on place les cinquième, sixième, septième et huitième livres, on peut voir qu'ils commencent tous quatre par des conjonctions, et, qui plus est, par des conclusions de raisonnements. Ajoutez, d'après les considérations précédentes, que la fin du troisième et le début de l'ancien septième sont essentiellement liés l'un à l'antre par cette phrase suspendue du premier au second, et qu'il en est à peu près de même à l'égard de l'ancien sixième et du cinquième.

Qu'on se représente par la pensée ce que serait en français une pareille division de livres, où le raisonnement commencé à la fin de l'un ne se terminerait qu'au début de l'autre. La chose semble même si bizarre, qu'un traducteur, malgré toute sa fidélité, doit supprimer en français ces conjonctions étranges pour ne pas choquer ses lecteurs, sauf à les en avertir.

Rien du reste dans le contexte ne montre positivement quelle a pu être, dans la pensée même de l'auteur, la division de son ouvrage. Aristote dit bien en plusieurs endroits: « dans nos premières recherches, dans notre première étude, dans l'étude qui précède celle-ci »; mais rien n'est assez formel pour qu'on puisse déduire de ces vagues indications quelque conclusion légitime. Scaïno s'est efforcé de retrouver, d'après ces traces fugitives, la division d'Aristote, et il prétend que les cinq premiers livres, c'est-à-dire les anciens premier,

deuxième, troisième, septième et huitième livres, ne devaient former qu'une seule partie, une seule méthode, un seul livre. Cette conjecture est peu probable; et, tout considéré, l'on ne s'arrêtera point à cette question, parce qu'on n'a pas trouvé dans le texte les éléments suffisants pour la résoudre. Les seuls points de fait qu'on puisse ici rappeler, c'est que cette division en huit livres, déjà donnée par Diogène de Laërte, et qui est confirmée par David l'Arménien, trois siècles plus tard, se retrouve dans les manuscrits grecs, et que deux manuscrits latins cités par Jourdain, p. 195, donnent les anciens septième et huitième livres en un seul, ce qui peut paraître tout à fait rationnel, vu leur intime et nécessaire connexion.

De cette opinion émise ici comme une certitude sur l'ordre des livres de la Politique, on peut tirer cette conséquence fort importante : que l'ouvrage d'Aristote, que jusqu'à ce jour on a cru mutilé, est complet; qu'il ne présente pas de lacunes réelles, mais seulement du désordre; et qu'il ne manque rien au système politique du Stagirite. Il suffirait presque pour s'en convaincre de lire les huit livres dans l'ordre nouveau que l'on a indiqué ci-dessus.

Conring affirme que la Politique comprenait primitivement plus de huit livres, et d'après une conjecture fort hasardée de Heinsius sur le catalogue de Diogène de Laërte, il en porte le nombre à douze. Quatre-vingts ans avant Conring, un noble florentin, Kyriace Strozza, avait, comme on l'a dit plus haut, écrit en grec, et d'un style fort élégant, deux livres supplémentaires à la Politique d'Aristote, et les avait lui-même plus tard traduits en latin, à l'usage du vulgaire. Probablement Strozza et Conring se fussent épargné tant d'efforts de composition et d'imagination par un examen un peu plus approfondi de l'ouvrage qu'ils prétendaient compléter.

Une seconde conséquence de tout ce qui précède, c'est que le passage qui termine la Morale à Nicomaque, et où l'ordre actuel des livres est à peu près retracé, semble être également interpolé, ou tout au moins avoir été modifié suivant l'ordre peu justifiable qu'on assignait aux livres de la Politique. Il est vrai que ce passage peut n'être aussi qu'un résumé, qui, tout en

rappelant les idées générales, n'a pas pour but de les classer très-exactement; et l'on pourrait croire, par une hypothèse inverse, que c'est ce résumé assez peu fidèle qui a servi de guide à l'éditeur antique. Les livres de la Politique auraient été arrangés par lui d'après cette indication imparfaite.

On a prouvé jusqu'à présent que l'ordre actuel des huit livres était illégitime, selon les exigences de la logique et selon la pensée même de l'auteur; on a indiqué l'ordre régulier des livres tel que le contexte, la logique et la volonté de l'auteur exigent qu'ils soient placés. Maintenant, on le demande, serait-il convenable à un éditeur de substituer l'ordre nouveau, quel-que meilleur, quelque certain qu'il soit, à l'ordre ancien, quel-que défectueux qu'il puisse être? Je me suis décidé pour l'affirmative, non sans hésitation; mais les conseils des juges les plus compétents et ma conviction parfaitement arrêtée ne m'ont pas permis de prendre un autre parti que celui-là, quel-que grave qu'il soit.

Je résume donc toute la discussion antérieure en établissant les points suivants :

le L'ordre actuel de la Politique d'Aristote est illogique; et, en le conservant, l'ouvrage semble incomplet et mutilé. Ce sont là deux points de fait hors de toute discussion, parce qu'ils sont de toute évidence.

2º En déplaçant trois livres, l'ouvrage procède d'une manière tout à sait logique et devient parsaitement complet. Ces déplacements sont indiqués et autorisés de la manière la plus sormelle par des preuves nombreuses, et l'on peut dire irrécu-sables, tirées du contexte; ils sont tous sanctionnés par la logique la plus sévère et par l'autorité de l'auteur lui-même.

3º On sait de la manière la plus certaine que les ouvrages d'Aristote, peu connus par un motif ou par un autre jusqu'au temps de Pompée, furent de nouveau publiés à cette époque et arrangés par des mains peu habiles. Divers autres ouvrages d'Aristote ofirent des traces de désordre non moins évidentes que celles qu'on trouve dans la Politique.

4° Tout porte à croire que la division en huit livres, existant déjà au temps de Diogène de Laërte, à la fin du 11° siècle après J.-C., n'appartient pas à Aristote, mais qu'elle est d'Andronicus de Rhodes, son éditeur.

5º Enfin l'ordre réel est celui-ci : premier, deuxième, troisième, septième, huitième, quatrième, sixième et cinquième livres.

Qu'il me soit permis, en terminant cette discussion, de rapporter les paroles par lesquelles Scaïno met fin à la sienne:

« Que si l'on m'objecte que je ne suis pas un personnage de tel poids que je puisse de mon autorité privée faire ces changements, j'avoue qu'on ne peut m'accorder cette licence, à moi, homme sans nom et d'un savoir plus que médiocre. Toutefois, que chacun pèse dans cette controverse ce que l'on doit au bon sens et à la raison, qu'on examine et qu'on juge. Pour moi, je ne me tairai pas de ce qui m'est venu à l'esprit. »

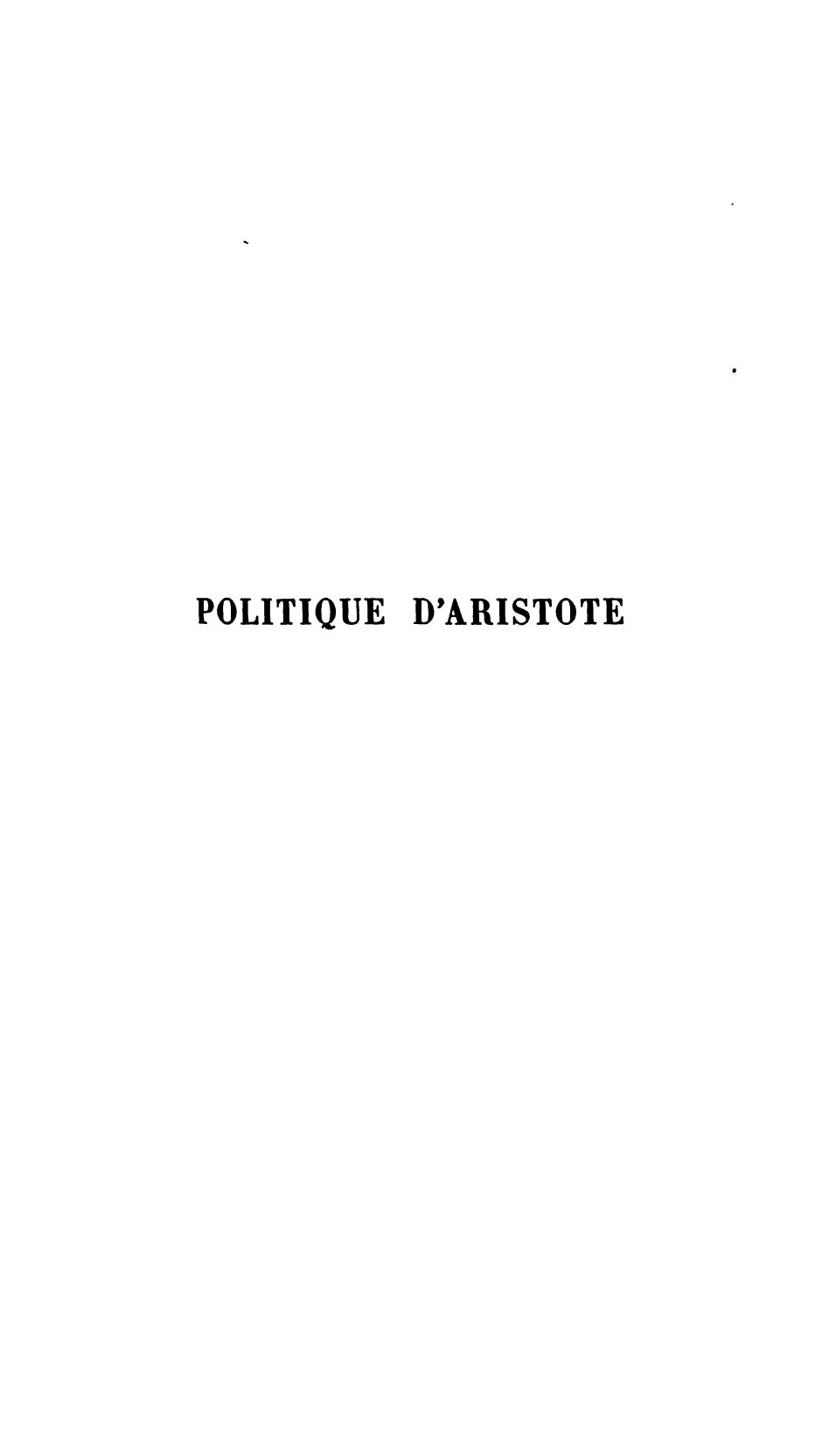

|   |   | •        |  |
|---|---|----------|--|
|   | • |          |  |
|   |   | <u>-</u> |  |
|   |   |          |  |
|   |   |          |  |
|   | • |          |  |
|   | - |          |  |
|   |   |          |  |
|   |   |          |  |
|   |   |          |  |
|   |   |          |  |
|   |   |          |  |
|   |   |          |  |
| • |   |          |  |

# POLITIQUE D'ARISTOTE.



### LIVRE I.

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE. — DE L'ESCLAVAGE. — DE LA PROPRIÉTÉ. — DU POUVOIR DOMESTIQUE.

#### CHAPITRE PREMIER\*.

De l'État; origine de la société; elle est un fait de nature. — Éléments de la famille; le mari et la femme, le maître et l'esclave. — Le village est formé de l'association des familles. — L'État est formé de l'association des villages; il est la fin de toutes les autres associations; l'homme est un être essentie l'ement sociable. — Supériorité de l'État sur les individus; nécessité de la justice sociale.

## § 1. Tout État est évidemment une association; et toute association ne se forme qu'en vue de quelque

chapitres adoptée par les trois derniers éditeurs, Schneider, Coraï et Gættling, sans l'approuver toutefois complétement. Les paragraphes sont, en général, ceux de Schneider, Coraï et Thurot.

§ 1. Tout État. Le but véritable de l'association politique est ici fort nettement exposé. Il serait impossible de le placer plus haut. D'un principe aussi élevé, on peut déduire sans peine toutes les conditions vraies et essentielles des

bien, puisque les hommes, quels qu'ils soient, ne font jamais rien qu'en vue de ce qui leur paraît être bon. Évidemment toutes les associations visent à un bien d'une certaine espèce, et le plus important de tous les biens doit être l'objet de la plus importante des associations, de celle qui renferme toutes les autres; et celle-là, on la nomme précisément État et association politique.

§ 2. Des auteurs n'ont donc pas raison d'avancer que les caractères de roi, de magistrat, de père de famille, et de maître, se confondent. C'est supposer

est déjà dans Platon; voir la République, II, p. 88, trad. de M. Cousin. Rousseau l'a reproduite dans le Contrat social, liv. I, ch. vi. « Cette personne publique, qui se forme par l'union de toutes les autres, se nommait autrefois Cité.» -Etat, ou mot à mot : cité. Il saut rappeler que la plupart des États grecs ne se composaient que d'une seule ville, entourée d'une étroite banlieue. — En vue de quelque bien. Voir le développement de ce principe, plus loin, liv. III, chap. vII, § 1. C'est une sorte de dogme la rhétorique. Ce principe s'applique également aux choses humaines et aux choses de la nature.

§ 2. Des auteurs. Aristote veut désigner Platon, qui soutient cette opinion dans le Politique, p. 334, trad. de M. Cousin. Hobbes était

sociétés humaines et des gouver- de l'avis de Platon : regnum parnements. Cette théorie, du reste, vum familia est (Imper., cap. vII, § 1). La théorie des gouvernements paternels n'a pas d'autre base. Rousseau a eu tort de dire (Économie politique, au début) qu'Aristote avait confondu quelquefois la famille et la cité; il les a toujours soigneusement séparées, comme il le fait ici. Il est probable que c'est cette critique de Platon au début de la politique d'Aristote qui a fait dire à Montesquieu (Esprit des Lois, liv. IV, ch. vii) que le disciple ne semble avoir fait son ouvrage que pour opposer ses sentiments à ceux de qu'Aristote a défendu et qui l'a son maître. De plus, Aristote terguidé dans tous ses ouvrages. On mine son ouvrage par une autre peut s'en convaincre par la lec- critique des théories de Platon ture d'une foule de passages dans sur les révolutions. Voir plus la morale, dans la physique, dans loin, liv. VIII, ch. x. Aristote, empruntant beaucoup à son maître, a dù souvent le critiquer; mais il l'a toujours fait sans la moindre malveillance et par le seul amour de la vérité. Voir la Morale à Nicomaque, liv. I, ch. 111, § 1, p. 16 de ma traduction.

qu'entre chacun d'eux toute la différence est du plus moins, sans être spécifique; qu'ainsi un petit nom-Dre d'administrés constitueraient le maître; un nombre plus grand, le père de famille; un plus grand encore, le magistrat ou le roi; c'est supposer qu'une grande famille est absolument un petit État. Ces auteurs ajoutent, en ce qui concerne le magistrat et le roi, que le pouvoir de l'un est personnel et indépendant; et que L'autre, pour me servir des définitions mêmes de leur Prétendue science, est en partie chef et en partie sujet.

§ 3. Toute cette théorie est fausse; il suffira, pour s'en convaincre, d'adopter dans cette étude notre éthode habituelle. Ici, comme partout ailleurs, il convient de réduire le composé à ses éléments indécomposables, c'est-à-dire, aux parties les plus petites e l'ensemble. En cherchant ainsi quels sont les éléments constitutifs de l'État, nous reconnaîtrons mieux en quoi diffèrent ces éléments; et nous verrons si l'on Peut établir quelques principes scientifiques dans les Questions dont nous venons de parler. Ici, comme partout ailleurs, remonter à l'origine des choses et en Suivre avec soin le développement, est la voie la plus sure pour bien observer.

§ 4. D'abord, il y a nécessité dans le rapproche-Prent de deux êtres qui ne peuvent rien l'un sans L'autre: je veux parler de l'union des sexes pour la

\$3. Habituelle. Voyez la même crate emploie souvent cette ex-\*\*\*Inssion, même livre, chap. III, pression pour dire : « précédent, 🛸 1. Aristote veut parler de la antérieurement adopté. » Voir unelhole qu'il a précédemment Maladies des femmes, édit. Kühn, suivie, de la méthode analytique, t. II, p. 634, 636. — Origine des comme il l'explique lui-même choses. Voir Cicéron. De la Rep.,

quelques lignes plus bas. Hippo- 1, 24.

reproduction. Et là rien d'arbitraire; car chez l'homme, aussi bien que chez les autres animaux et dans les plantes, c'est un désir naturel que de vouloir laisser après soi un être fait à son image.

C'est la nature qui, par des vues de conservation, a créé certains êtres pour commander, et d'autres pour obéir. C'est elle qui a voulu que l'être doué de raison et de prévoyance commandât en maître; de même encore que la nature a voulu que l'être capable par ses facultés corporelles d'exécuter des ordres, obéît en esclave; et c'est par là que l'intérêt du maître et celui de l'esclave s'identifient.

§ 5. La nature a donc déterminé la condition spéciale de la femme et de l'esclave. C'est que la nature n'est pas mesquine comme nos ouvriers. Elle ne fait rien qui ressemble à leurs couteaux de Delphes. Chez

ce qu'Aristote prête ce désir aux plantes, qu'il connaissait la diffétaux; ce n'est pas impossible.

tling citant un passage de Favocommentateurs avaient sert semble plutôt signifier que la partie antérieure de ces couteaux, le tranchant, était en ser, et que le dos de la lame était en bois. Je ait ici bien saisi la pensée d'Aris-

§ 4. Les plantes. Quelques com- tote. Il résulte évidemment du mentateurs ont voulu conclure, de texte que l'auteur entend parler d'instruments à plusieurs fins. Oresme, le vieux traducteur, a rence des sexes dans les végé- fort bien expliqué ce passage, fo 2: « Et près du temple (de Delphes) § 5. Couteaux de Delphes. M. Gœt-len faisoit ou vendoit une manière de couteaux desquels len pouvoit rin (page 465, ligne 23) que les coupper, et limer, et partir, et faire laissé plusieurs besoignes, et estoient échapper, prétend que la poignée pour les povres qui ne povoient de ces couteaux était de bois et la pas achater couteaux, et limes, et lame de fer. Je ne pense pas que marteaux, et tant d'instruments. » ce soit là précisément le sens de Schneider et Coraï ont cru que le Favorin. L'expression dont il se couteau de Delphes était la même chose que le couteau-épée de Théopompe (Pollux, VII, 158; X, 118, 145). Ott. Müller (die Dorier, t. I, p. 359) prétend que le couteau de ne crois pas non plus que Favorin Delphes était un couteau destiné aux sacrifices et superbement tra-

elle, un être n'a qu'une destination, parce que les instruments sont d'autant plus parfaits, qu'ils servent non à plusieurs usages, mais à un seul. Chez les Barbares, la femme et l'esclave sont des êtres de même ordre. La raison en est simple : la nature, parmi eux, n'a point fait d'être pour commander. Entre eux, il n'y a réellement union que d'un esclave et d'une esclave; et les poëtes ne se trompent pas en disant:

Oui, le Grec au Barbare a droit de commander,

Puisque la nature a voulu que Barbare et esclave ce fût tout un.

§ 6. Ces deux premières associations, du maître et de l'esclave, de l'époux et de la femme, sont les bases de la famille; et Hésiode l'a fort bien dit dans ce vers :

La maison, puis la femme, et le bœuf laboureur.

Car le pauvre n'a pas d'autre esclave que le bœuf. Ainsi donc l'association naturelle de tous les instants, c'est la famille; Charondas a pu dire, en parlant de ses membres, « qu'ils mangeaient à la même table»; et Épiménide de Crète, «qu'ils se chauffaient au même foyer».

§ 6. Hésiode. Ce vers est tiré d'He siode, les Œuvres et les Jours, v. Alkidans les éditions ordinaires, et 376 dans celle de Brunck. gislateur de Thurium vers la tote attache au village.

vaillé. Il cite à l'appui de cette xxixe olympiade, 664 avant J.-C. Opinion ce passage d'Aristote, qui Il en est parlé de nouveau, liv. II, semble dire tout le contraire. — chap. 1x, §§ 5 et 8. — Épiménide Mesquine. Voir M. Gœttling, p. 384. de Crête avait fait un ouvrage sur - Oui, le Grec au Barbare. Ce vers la république de Crète. C'est de là est tiré de l'Iphigénie d'Euripide, probablement qu'est tiré le mot v. 1400. Voir aussi le Politique de cité par Aristote. Voir Diog. Laërce Platon, p. 346, trad. de M. Cousin. in Epimenide. Il vint à Athènes dans la xLve olympiade, 600 ans avant J.-C. — C'est le village, nous dirions la Commune, à laquelle nous attachons la même définition Charondas de Catane en Sicile, lé- et la même importance qu'Aris-

§ 7. L'association première de plusieurs familles, mais formée en vue de rapports qui ne sont plus quotidiens, c'est le village, qu'on pourrait bien justement nommer une colonie naturelle de la famille; car les individus qui composent le village ont, comme s'expriment d'autres auteurs, « sucé le lait de la famille » ; ce sont ses enfants et « les enfants de ses enfants ». Si les premiers États ont été soumis à des rois, et si les grandes nations le sont encore aujourd'hui, c'est que ces États s'étaient formés d'éléments habitués à l'autorité royale, puisque dans la famille le plus âgé est un véritable roi; et les colonies de la famille ont filialement suivi l'exemple qui leur était donné. Homère a donc pu dire:

> Chacun à part gouverne en maître Ses femmes et ses fils.

Dans l'origine, en effet, toutes les familles isolées se gouvernaient ainsi. De là encore cette opinion commune qui soumet les dieux à un roi; car tous les peuples ont eux-mêmes jadis reconnu ou reconnaissent encore l'autorité royale, et les hommes n'ont jamais manqué de donner leurs habitudes aux dieux, de même qu'ils les représentent à leur image.

§ 7. Une colonie naturelle de la Voir liv. II, chap. 1, § 5. — Hone m'a pas permis un rapprochechap. Iv. - Les grandes nations. Platon a inspiré son disciple.

famille. Il y a dans le texte une mère, Odyssée, IX, 114, 115. Arissorte de jeu de mots entre « colo- tote rappelle encore ce vers dans nie » et « famille, » deux mots la Morale, liv. X, ch. x, § 13, page qui, en grec, viennent l'un et l'au- 472 de ma traduction, et l'applique tre du même radical. Notre langue aux Cyclopes. Platon cite aussi ce vers et ceux qui précèdent dans ment analogue. Cicéron a imite les Lois, liv. III, page 141, trad. de ou copié ceci, Des Lois, liv. III, M. Cousin; tout ce passage de

§ 8. L'association de plusieurs villages forme un \ État complet, arrivé, l'on peut dire, à ce point de se suffire absolument à lui-même, né d'abord des besoins de la vie, et subsistant parce qu'il les satisfait tous.

Ainsi l'État vient toujours de la nature, aussi bien que les premières associations, dont il est la fin dernière; car la nature de chaque chose est précisément sa fin; et ce qu'est chacun des êtres quand il est parvenu à son entier développement, on dit que c'est là sa nature propre, qu'il s'agisse d'un homme, d'un cheval, ou d'une famille. On peut ajouter que cette destination et cette fin des êtres est pour eux le premier des biens; et se suffire à soi-même est à la fois un but et un bonheur. § 9. De là cette conclusion évidente, que l'État est un fait de nature, que naturellement l'homme est un être sociable, et que celui qui reste sauvage par organisation, et non par l'effet du hasard, est certainement, ou un être dégradé, ou un être supérieur à l'espèce humaine. C'est bien à lui qu'on pourrait adresser ce reproche d'Homère:

Sans famille, sans lois, sans foyer....

L'homme qui serait par nature tel que celui du poëte ne respirerait que la guerre; car il serait alors incapable de toute union, comme les oiseaux de proie.

§ 10. Si l'homme est infiniment plus sociable que les abeilles et tous les autres animaux qui vivent en troupe,

cité». Voir plus haut, § 1.

<sup>§ 9.</sup> Un être sociable. Hobbes (Li- Homère, Iliade, chant IX, vers 63. bertas, cap. 1, § 2) blâme cette expression d'Aristote, et cherche à

<sup>§ 8.</sup> Un État, littéralement « une établir son grand principe que la peur est l'origine de la société. —

<sup>§ 10.</sup> Les abeilles. Hobbes s'est donné beaucoup de peine pour

c'est évidemment, comme je l'ai dit souvent, que la nature ne fait rien en vain. Or, elle accorde la parole à l'homme exclusivement. La voix peut bien exprimer la joie et la douleur; aussi ne manque-t-elle pas aux autres animaux, parce que leur organisation va jusqu'à ressentir ces deux affections et à se les communiquer. Mais la parole est faite pour exprimer le bien et le mal, et, par suite aussi, le juste et l'injuste; et l'homme a ceci de spécial, parmi tous les animaux, que seul il conçoit le bien et le mal, le juste et l'injuste, et tous les sentiments de même ordre, qui en s'associant con-🕆 stituent précisément la famille et l'État.

§ 11. On ne peut douter que l'État ne soit naturellement au-dessus de la famille et de chaque individu; car Le tout l'emporte nécessairement sur la partie, puisque, le tout une fois détruit, il n'y a plus de parties, plus de pieds, plus de mains, si ce n'est par une pure analogie de mots, comme on dit une main de pierre; car la main, séparée du corps, est tout aussi peu une main réelle. Les choses se définissent en général par les actes qu'elles accomplissent et ceux qu'elles peuvent accomplir; dès que leur aptitude antérieure vient à cesser, on ne peut plus dire qu'elles sont les mêmes; elles sont seulement comprises sous un même nom. § 12. Ce qui prouve bien la né-

montrer contre Aristote (Imper., Aristote a toujours fait un grand vivement à Ce'se (liv. IV, p. 418) 322 de ma traduction. principe des causes finales dont ch. xxII.

cap. v, § 5) toutes les différences vsage. Voir le Traité de l'Ame, de la société des abeilles et de liv. III, ch. 1x, § 6, page 328 de celle des hommes. Hobbes se ren- ma traduction, et le Traité de contre avec Origène, qui reproche la Jeunesse, ch. IV, § 1, page d'avoir assimilé aux hommes les ques commentateurs ont préfourmis et les abeilles. - La na- tendu à tort que Cicéron avait ture ne fait rien en vain. C'est le imité ce passage, Des Lois, liv. I. c'est que, si on ne l'admet pas, l'individu peut alors se suffire à lui-même dans l'isolement du tout, ainsi que du reste des parties; or, celui qui ne peut vivre en société, et dont l'indépendance n'a pas de besoins, celui-là ne saurait jamais être membre de l'État. C'est une brute ou un dieu.

§ 13. La nature pousse donc instinctivement tous les hommes à l'association politique. Le premier qui l'institua rendit un immense service; car, si l'homme, parvenu à toute sa perfection, est le premier des animaux, il en est bien aussi le dernier quand il vit sans lois et sans justice. Il n'est rien de plus monstrueux, en effet, que l'injustice armée. Mais l'homme a reçu de la nature les armes de la sagesse et de la vertu, qu'il doit surtout employer contre ses passions mauvaises. Sans la vertu, c'est l'être le plus pervers et le plus féroce; il n'a que les emportements brutaux de l'amour et de la faim. La justice est une nécessité sociale; car le droit est la règle de l'association politique, et la décision du juste est ce qui constitue le droit.

#### CHAPITRE II.

Théorie de l'esclavage naturel. — Opinions diverses pour ou contre l'esclavage; opinion personnelle d'Aristote; nécessité des instruments sociaux; nécessité et utilité du pouvoir et de l'obéissance. — La supériorité et l'infériorité naturelles font les maîtres et les esclaves; l'esclavage naturel est nécessaire, juste et utile; le droit de la guerre ne peut fonder l'esclavage. — Science du maître; science de l'esclave.

§ 1. Maintenant que nous connaissons positivement les parties diverses dont l'État s'est formé, il faut nous occuper tout d'abord de l'économie qui régit les familles, puisque l'État est toujours composé de familles. Les éléments de l'économie domestique sont précisément ceux de la famille elle-même, qui, pour être complète, doit comprendre des esclaves et des individus libres. Mais comme, pour se rendre compte des choses, il faut soumettre d'abord à l'examen les parties les plus simples, et que les parties primitives et simples de la famille sont le maître et l'esclave, l'époux et la femme, le père et les enfants, il faudrait étudier séparément ces trois ordres d'individus, et voir ce qu'est chacun d'eux et ce qu'il doit être. § 2. On a donc à considérer, d'une part, l'autorité du maître, puis, l'autorité conjugale; car la langue grecque n'a pas de mot particulier pour exprimer ce rapport de l'homme et de

<sup>§ 2.</sup> La langue grecque n'a pas de pas en grec d'adjectif qui lui cormot particulier. En effet, le mot responde, non plus que le mot dont Aristote vient de se servir « père » ; un adjectif répond au pour rendre l'idée « d'époux » n'a contraire spécialement au mot de

la femme, et enfin, la génération des enfants, notion à laquelle ne répond pas non plus un mot spécial. A ces trois éléments que nous venons d'énumérer, on pourrait bien en ajouter un quatrième, que certains auteurs confondent avec l'administration domestique, et qui, selon d'autres, en est au moins une branche fort importante; nous l'étudierons aussi : c'est ce qu'on appelle l'acquisition des biens.

Occupons-nous d'abord du maître et de l'esclave, afin de connaître à fond les rapports nécessaires qui les unissent, et afin de voir en même temps si nous ne pourrions pas trouver sur ce sujet des idées plus satisfaisantes que celles qui sont reçues aujourd'hui.

§ 3. On soutient d'une part qu'il y a une science propre au maître et qu'elle se confond avec celle de père de famille, de magistrat et de roi, ainsi que nous l'avons dit en débutant. D'autres, au contraire, prétendent que le pouvoir du maître est contre nature; que la loi seule fait des hommes libres et des esclaves,

« maître. » Cependant Aristote se cite Athénée, liv. VI, p. 263, le contredit lui-même en nommant temps où il n'y avait pas d'esclala puissance paternelle d'un ad- ves. Dans les fragments que nous jectif dérivé du mot « père. » a transmis Stobée (serm. CLXXIV, Voir plus bas, même livre, ch. v. p. 600), Philémon, le poëte, et Mé-**§ 1.** 

a pas conservé le nom des philosophes qui soutinrent ces doctrines philanthropiques. Phérécrate, poëte comique contemporain de Périclès, regrette dans un vers que

trodore, le philosophe, tous deux § 3. En débutant, voir plus haut, vivant au temps d'Aristote, semch. 1, § 2. Il s'agit probablement blent avoir été adversaires de l'esde Platon. — Au contraire. Il y clavage. Le premier rappelle au avait donc des protestations con-maître que son esclave, malgré sa tre l'esclavage du temps même position malheureuse, ne cesse pas d'Aristote; mais l'antiquiténe nous d'être homme. L'autre, en reconnaissant que l'esclave est une propriété indispensable, ajoute que cette propriété est fort peu commode. Timée de Taurominium, autre contemporain d'Aristote, as-

mais que la nature ne met aucune différence entre eux; et même, par suite, que l'esclavage est inique, puisque la violence l'a produit.

§ 4. D'un autre côté, la propriété est une partie intégrante de la famille; et la science de la possession fait aussi partie de la science domestique, puisque, sans les choses de première nécessité, les hommes ne sauraient vivre, ni vivre heureux. Il s'ensuit que, comme les autres arts, chacun dans sa sphère, ont besoin, pour accomplir leur œuvre, d'instruments spéciaux, la science domestique doit avoir également les siens. Or, parmi les instruments, les uns sont inanimés, les autres vivants; par exemple, pour le patron du navire, le gouvernail est un instrument sans vie, et le matelot qui veille à la proue, un instrument vi-

sure que chez les Locriens et les Phocéens, l'esclavage, longtemps défendu par la loi, n'avait éte autorisé que depuis peu. Voir Athénée, liv. VI, p. 263. Athénée remarque aussi que, chez aucun peuple de la Grèce, les esclaves n'ont porté leur nom véritable d'« esclaves ». Ici on les appelait « pénestes », là « hilotes », ailleurs, « clarotes, bénéficiaires periæciens», c'est-à-dire habitants des environs de la maison, etc. Callistrate, un des plus anciens commentateurs d'Aristophane, assure adopté pour adoucir, dans les mots du moins, le triste sort de ces malheureux. C'était bien aussi une sorte de protestation contre l'esclavage. Théopompe, historien contemporain d'Aristote, rapporte

(Athénée, liv. VI, p. 265) que les Chiotes introduisirent les premiers parmi les Grecs l'usage d'acheter des esclaves, et que l'oracle de Delphes, instruit de ce forfait, déclara que les Chiotes s'étaient attiré la colère des dieux. Ici ce serait une espèce de protestation divine contre cet abus de la force; mais il ne paraît pas que les Grecs l'aient connue ou en aient tenu compte. Il résulte de tout ceci que le principe de l'esclavage au Ive siècle avant J.-C., n'était pas admis sans contestation; c'est qu'en effet, la que cet euphémisme avait été liberté est plus vieille que la servitude. Aristote lui-même eut bien soin à sa mort d'assurer par testament la liberté de ses esclaves. Voir Diogene de Laërte, liv. V, p. 169 et 170. Voir aussi Platon, Lois, liv. VI, p. 360, trad. de M. Cousin.

vant, l'ouvrier, dans les arts, étant considéré comme un véritable instrument. D'après le même principe, on peut dire que la propriété n'est qu'un instrument de l'existence, la richesse une multiplicité d'instruments, et l'esclave une propriété vivante; seulement, en tant qu'instrument, l'ouvrier est le premier de tous. § 5. Si chaque instrument, en effet, pouvait, sur un ordre reçu, ou même deviné, travailler de lui-même, comme les statues de Dédale, ou les trépieds de Vulcain, « qui se rendaient seuls, dit le poëte, aux réunions des dieux »; si les navettes tissaient toutes seules; si l'archet jouait tout seul de la cithare, les entrepreneurs se passeraient d'ouvriers, et les maîtres, d'esclaves. Les instruments, proprement dits, sont donc des instruments de production; la propriété au contraire est simplement d'usage. Ainsi, la navette produit quelque chose de plus que l'usage qu'on en fait; mais un vêtement, un lit, ne donnent que cet usage même. § 6. En outre, comme la production et l'usage différent spécifiquement, et que ces deux choses ont des instruments qui leur sont propres, il faut bien que les instruments dont elles se servent aient entre eux

corps, etc. Ce fut un immense progrès sur la statuaire égyptienne. Voir Diodore, livre IV, p. 276. — Platon parle de ce talent de Dedale, Euthyphron, trad. de M. Cousin, tome I, p. 37, et Ménon, t. VI, p. 223. Voir aussi Aristote, Mou-

§ 5. Les statues de Dédale. Le vement des Anim., ch. vii, § 6, n. grand mérite de Dédale fut d'avoir — Vulcain. Iliade, XVIII, 376. tenté d'exprimer le mouvement Instruments de production... simclans ses statues, de leur avoir ou- plement d'usage. On peut voir sur vert les jambes, décollé les bras du cette distinction divers passages d'Aristote, Mor. à Nicom., liv. VI, 3, 1, p. 201 de ma traduction. — Grande Mor. liv. I, ch. III, § 3, p. 20 de ma trad. — Traité du mouvement des Animaux, ch. vn, § 5, n., page 261 de ma traduc-

une différence analogue. La vie est l'usage, et non la production des choses; et l'esclave ne sert qu'à faciliter tous ces actes d'usage. Propriété est un mot qu'il faut entendre comme on entend le mot partie : la partie fait non-seulement partie d'un tout, mais encore elle appartient d'une manière absolue à une chose autre qu'elle-même. Et pareillement pour la propriété: le maître est simplement le maître de l'esclave, mais il ne tient pas essentiellement à lui; l'esclave, au contraire, est non-seulement l'esclave du maître, mais encore il en relève absolument. § 7. Ceci montre nettement ce que l'esclave est en soi et ce qu'il peut être. Celui qui, par une loi de nature, ne s'appartient pas à lui-même, mais qui, tout en étant homme, appartient à un autre, celui-là est naturellement esclave. Il est l'homme d'un autre, celui qui en tant qu'homme devient une propriété; et la propriété est un instrument d'usage et tout individuel.

§ 8. Il faut voir maintenant s'il est des hommes ainsi faits par la nature, ou bien s'il n'en existe point; si, pour qui que ce soit, il est juste et utile d'être esclave, ou bien si tout esclavage est un fait contre nature. La raison et les faits peuvent résoudre aisément ces questions. L'autorité et l'obéissance ne sont pas seulement choses nécessaires; elles sont encore choses éminemment utiles. Quelques êtres, du moment même

<sup>§ 7.</sup> Naturellement esclare. Cicé- « quum ii sunt alterius qui sui ron, dans le IIIe livre de la Répu- « possunt esse ». — Devient une blique, cité par Nonnius au mot propriété. L'esclave était si bien une famulantur, admet implicitement chose, une propriété, qu'il pouvait le même principe: « Est enim, in- servir d'hypothèque. Voir Borckh. « quit, genus injusta servitutis Econ. pol. des Athén., t. I, p. 122.

chez qui l'emploi des forces corporelles est le seul et le meilleur parti à tirer de leur être, on est esclave par nature. Pour ces hommes-là, ainsi que pour les autres êtres dont nous venons de parler, le mieux est de se soumettre à l'autorité du maître; car il est esclave par nature, celui qui peut se donner à un autre; et ce qui précisément le donne à un autre, c'est qu'il ne peut aller qu'au point de comprendre la raison quand un autre la lui montre; mais il ne la possède pas par luimême. Les autres animaux ne peuvent pas même comprendre la raison, et ils obéissent aveuglément à leurs impressions. § 14. Au reste, l'utilité des animaux privés et celle des esclaves sont à peu près les mêmes : les uns comme les autres nous aident, par le secours de leurs forces corporelles, à satisfaire les besoins de l'existence. La nature même le veut, puisqu'elle fait les

§ 14. Celle des esclares. Ces principes de l'antiquité sur l'esclavage étaient encore vivants, il y a quelques années, dans nos colonies et dans une portion des États-Unis. le noir n'y était précisément qu'une bête de somme à forme humaine.

Grégoire (de la Domest., p. 24) prétend qu'Aristote s'éloigne ici des maximes de son maître. Mais je ne vois pas que Platon ait jamais formellement proscrit l'esgnis de Mégare, antérieur à Aristote de 250 ans, exprime la même pensée dans deux vers de ses Maximes, v. 547. La nature a du reste beaucoup mieux servi les maîtres modernes que les anciens. La couleur de la peau est un signe

auquel nul ne peut se méprendre, et qui donne dans la meilleure partie du nouveau monde le criterium infaillible qu'Aristote semble regretter. Plusieurs auteurs modernes dui ont reproché ces étranges principes; mais ce qui est étrange, ce n'est pas qu'Aristote les défende; c'est que nos gouvernements, à l'exception d'un seul, les aient appliqués et maintenus si longtemps. Il est évident du reste que le philosophe grec est fort loin clavage. — La nature même. Théo- d'être un partisan exclusif de l'esclavage; il ne trouve pas que ceux qui l'attaquent aient complétement tort. On peut voir d'ailleurs pour la justification d'Aristote un passoge assez formel du livre IV (7), ch. 1x, § 9, où il veut qu'on affranchisse souvent les esclaves.

corps des hommes libres différents de ceux des esclaves, donnant à ceux-ci la vigueur nécessaire dans les gros ouvrages de la société, rendant au contraire ceux-là incapables de courber leur droite stature à ces rudes labeurs, et les destinant seulement aux fonctions de la vie civile, qui se partage pour eux entre les occupations de la guerre et celles de la paix.

§ 15. Souvent, j'en conviens, il arrive tout le contraire; les uns n'ont d'hommes libres que le corps, comme les autres n'en ont que l'âme. Mais il est certain que, si les hommes étaient toujours entre eux aussi différents par leur apparence corporelle qu'ils le sont des images des dieux, on conviendrait unanimement que les moins beaux doivent être les esclaves des autres; et si cela est vrai en parlant du corps, à plus forte raison le serait-ce en parlant de l'âme; mais la beauté de l'âme est moins facile à reconnaître que la beauté corporelle.

Quoi qu'il en puisse être, il est évident que les uns sont naturellement libres et les autres naturellement esclaves, et que, pour ces derniers, l'esclavage est utile autant qu'il est juste.

§ 16. Du reste, ont nierait difficilement que l'opinion contraire renferme aussi quelque vérité. L'idée d'esclavage et d'esclave peut s'entendre de deux fa-

tique de Platon, p. 455, trad. de M. Cousin. — Naturellement esclares. Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XV, ch. vII, ne trouve pas qu'Aristote ait bien prouvé les principes qu'il adopte sur l'escla-

§ 15. Les esclaves des autres. Voir vage. Ceux que Montesquieu luiune pensée analogue dans le Poli- même établit sont-ils satisfaisants? Rousseau, Contrat Social, liv. I, ch. 11, n'a pas bien compris ce passage d'Aristote. Il croit, mais à tort, qu'Aristote veut dire seulement que certains hommes naissent dans l'esclavage.

çons: on peut être réduit en esclavage et y demeurer par la loi, cette loi étant une convention par laquelle celui qui est vaincu à la guerre se reconnaît la propriété du vainqueur. Mais bien des légistes accusent ce droit d'illégalité, comme on en accuse souvent les orateurs politiques, parce qu'il est horrible, selon eux, que le plus fort, par cela seul qu'il peut employer la violence, fasse de sa victime son sujet et son esclave.

§ 17. Ces deux opinions opposées sont soutenues également par des sages. La cause de ce dissentiment et des motifs allégués de part et d'autre, c'est que la vertu a droit, quand elle en a le moyen, d'user, jusqu'à un certain point, même de la violence, et que la victoire suppose toujours une supériorité, louable à certains égards. Il est donc possible de croire que la force n'est

grande différence. Le premier siguifie l'homme qui, de droit, par infériorité naturelle, doit être esclave, selon lui; le second désigne l'esclave de fait, celui qui soit ou non destiné à l'être par son organisation. — Une convention. Athénée (liv. VI, p. 253) cite, d'aconvention pareille entre une co-Hobbes (Imperium, capp. vii et ix) d'importance. fonde l'esclavage sur la guerre. au vainqueur le droit de vie et de s'appuie.

§ 16. Réduit en esclavage... y de- mort sur le vaincu. Dans l'antimeurer. Les deux mots dont se sert quité et surtout au temps d'Aris-Aristote ont entre eux une assez tote, cette maxime inhumaine était reçue sans contestation et appliquée dans toute sa rigueur. On pourrait en citer dans la guerre du Péloponèse plus de cent exemples. Après le combat on égorge reellement est en esclavage, qu'il toujours des prisonniers. Voir Thucydide, liv. I, ch. xxx; liv. II, ch. v, etc., etc., etc. Thucydide, témoin et peut-être acteur de ces près l'historien Archémaque, une atrocités, les rapporte aussi froidement qu'il décrit une manœuvre lonie de Béotiens et de Thessaliens. militaire, et sans y attacher plus

§ 17. Des sages. M. Gœttling Grotius avait également admis ce pense qu'Aristote a ici en vue principe, que presque tous les pu- Platon et Pindare; je ne sais si blicistes jusqu'à Montesquieu ont cette conjecture est bien plausible, professé, parce qu'ils accordaient ni sur quoi précisément elle

jamais dénuée de mérite, et qu'ici toute la contestatio ne porte réellement que sur la notion du droit, plac pour les uns dans la bienveillance et l'humanité, et pou les autres dans la domination du plus fort. Mais cha cune de ces deux argumentations contraires est en se également faible et fausse; car elles feraient croir toutes deux, prises séparément, que le droit de com mander en maître n'appartient pas à la supériorité d mérite.

§ 18. Il y a quelques gens qui, frappés de ce qu'il croient un droit, et une loi a bien toujours quelque ar parence de droit, avancent que l'esclavage est just quand il résulte du fait de la guerre. Mais c'est se con tredire; car le principe de la guerre elle-même peu être injuste, et l'on n'appellera jamais esclave celui qu ne mérite pas de l'être; autrement, les hommes qu semblent les mieux nés pourraient devenir esclaves et même par le fait d'autres esclaves, parce qu'ils at raient été vendus comme prisonniers de guerre. Aussi les partisans de cette opinion ont-ils soin d'applique ce nom d'esclave seulement aux Barbares et de le ré

tinguer entre « bien né ou noble » et libre. « Bien né, noble », désigne l'homme né de parents libres, et naissance de l'affranchi. Voir plu qui a droit de l'être comme eux; « libre » ne désigne que l'homme sans decette opinion. Je pense qu'A qui est libre de fait, quelle que fût ristote veut désigner Platon, qu d'ailleurs la condition de ses pa- conseille aux Grecs de ne plus fair rents. Hésychius explique le mot d'esclaves parmi eux, mais seuk de « noble » par « libre de race ». ment parmi les Barbares, Rép. On pouvait donc fort bien être li- liv. V. p. 296, trad. de M. Cousin bre sans être noble, et récipro- Il faut se rappeler la tradition qu quement.L'homme sans naissance, c'est l'homme qui n'est pas d'origi- été réduit quelque temps en escla ne libre, qui par sa naissance doit vage par l'odre d'un tyran.

§ 18. Les mieux nés. Il faut dis- être esclave. Dans le langage légi du Bas-Empire, on distingue so gneusement l'homme libre pa bas, liv. III, ch. vii, § 7.—Les part prétend que Platon lui-même avai

pudier pour leur propre nation. Cela revient donc à chercher ce que c'est que l'esclavage naturel; et c'est là précisément ce que nous nous sommes d'abord demandé.

§ 19. Il faut, de toute nécessité, convenir que certains hommes seraient partout esclaves, et que d'autres ne sauraient l'être nulle part. Il en est de même pour la noblesse: les gens dont nous venons de parler se croient nobles, non-seulement dans leur patrie, mais en tous lieux; à leur sens, les Barbares, au contraire, ne peuvent être nobles que chez eux. Ils supposent donc que telle race est d'une manière absolue libre et noble, et que telle autre ne l'est que conditionnellement. C'est l'Hélène de Théodecte qui s'écrie :

> De la race des dieux de tous côtés issue, Qui donc du nom d'esclave oserait me flétrir?

Cette opinion revient précisément à fonder sur la supériorité et l'infériorité naturelles toute la différence de l'homme libre et de l'esclave, de la noblesse et de la

dans ses Morceaux choisis, cite, bien vieille. La liberté dans la P- 14, trois fragments de Théo- Grèce conférait une véritable nodec te. Théodecte était disciple et blesse, héréditaire et exclusive, amid'Aristote; outre ses tragédies, comme celle du moyen âge. Arisavaitcomposé quelques ouvrages tote définit lui-même, liv. III, ch. 1, de Politique, et Aristote lui avait dé- § 7, ce qu'il entend par «noblesse». a Rhétorique. V. Fabric., t. II, C'est, dit-il, « un mérite de race ». P- 19, Biblioth. græc. - Noblesse.... Je ne crois pas que la noblesse hérollere. Les mots de roture et de réditaire puisse revendiquer un Tils rendent exactement la pensée de l'auteur. Les mots sont tres.»

§ 19. Théodecte. Hug. Grotius, nouveaux peut-être, mais l'idée est lesse peuvent paraître bien autre droit que celui-là. Aristote modernes, en parlant des Grecs ajoute, liv. VIII, ch. 1, § 3: « La du temps d'Aristote; mais je crois noblesse ne consiste que dans la vertu et la richesse des ancêroture. C'est croire que de parents distingués sortent des fils distingués, de même qu'un homme produit un homme, et qu'un animal produit un animal. Mais il est vrai que bien souvent la nature veut le faire sans le pouvoir.

- § 20. On peut donc évidemment soulever cette discussion avec quelque raison, et soutenir qu'il y a des esclaves et des hommes libres par le fait de la nature; on peut soutenir que cette distinction subsiste bien réellement toutes les fois qu'il est utile pour l'un de servir en esclave, pour l'autre de régner en maître; on peut soutenir enfin qu'elle est juste, et que chacun doit, suivant le vœu de la nature, exercer ou subir le pouvoir. Par suite, l'autorité du maître sur l'esclave est également juste et utile; ce qui n'empêche pas que l'abus de cette autorité ne puisse être funeste à tous deux. L'intérêt de la partie est celui du tout; l'intérêt du corps est celui de l'âme; l'esclave est une partie du maître; c'est comme une partie de son corps, vivante, bien que séparée. Aussi entre le maître et l'esclave, quand c'est la nature qui les a faits tous les deux, il existe un intérêt commun, une bienveillance réciproque; il en est tout différemment quand c'est la loi et la force seule qui les ont faits l'un et l'autre.
- § 21. Ceci montre encore bien nettement que le pouvoir du maître et celui du magistrat sont très-distincts, et que, malgré ce qu'on en a dit, toutes les au-

ves ». Il me paraît de toute évi- l'ensemble d'ailleurs est fort clair -

<sup>§ 20.</sup> Il y a des esclares. La plu- dence que la suite du raisonnepart des manuscrits donnent un ment exige l'affirmation. La phrase sens tout contraire en mettant la suivante prouve assez que c'est le négation : « Il n'y a pas d'escla- véritable sens de ce passage, dont

torités ne se confondent pas en une seule : l'une concerne des hommes libres, l'autre des esclaves par nature; l'une, et c'est l'autorité domestique, appartient à un seul, car toute famille est régie par un seul chef; l'autre, celle du magistrat, ne concerne que des hommes libres et égaux. § 22. On est maître, non point parce qu'on sait commander, mais parce qu'on a certaine nature; on est esclave ou homme libre par des distinctions pareilles. Mais il serait possible de former les maîtres à la science qu'ils doivent pratiquer tout aussi bien que les esclaves; et l'on a déjà professé ne science des esclaves à Syracuse, où, pour de l'argent, on instruisait les enfants en esclavage de tous les détails du service domestique. On pourrait fort bien aussi étendre leurs connaissances et leur apprendre Certains arts, comme celui de préparer les mets, ou tout autre du même genre, puisque tels services sont plus estimés ou plus nécessaires que tels autres, et que, selon le proverbe: « Il y a esclave et esclave, il y a maître et maître ». § 23. Tous ces apprentissages forment la science des esclaves. Savoir employer des es-Claves forme la science du maître, qui est maître bien

de cet ouvrage, ch. 1, § 2.

Plus haut dans ce chapitre, § 3.— des races ioniennes étaient en gé-Syracuse... préparer les mets. La néral beaucoup plus douces, beau-Cuisine de Syracuse avait grande coup plus humaines. A Athènes, réputation. République de Platon, les esclaves ont été toujours bien liv. III, p. 141, trad. de M. Cou- mieux traités qu'à Sparte. Grésin. — Il y a esclave et esclave. Ce goire, dans son ouvrage sur la proverbe est tiré du Pancratiste Domesticité, si concis mais si plein, de Philémon. Voir Suidas au mot donne de curieux détails sur l'es-

§ 21. En une seule. Voir le début réuni les plus précieux renseignements sur l'état des esclaves parmi § 22. On sait commander. Voir les races doriennes. Les mœurs riens, t. II, ch. 1, 111 et 1v, a Montesquieu, Esprit des Lois,

moins en tant qu'il possède des esclaves, qu'en tant qu'il en use. Cette science n'est, il est vrai, ni bien étendue, ni bien haute; elle consiste seulement à savoir commander ce que les esclaves doivent savoir faire. Aussi, dès qu'on peut s'épargner cet embarras, on en laisse l'honneur à un intendant, pour se livrer à la vie politique ou à la philosophie.

La science de l'acquisition, mais de l'acquisition naturelle et juste, est fort différente des deux autres sciences dont nous venons de parler; elle a tout à la fois quelque chose de la guerre et quelque chose de la chasse.

§ 24. Nous ne pousserons pas plus loin ce que nous avions à dire du maître et de l'esclave.

liv. XV, ch. vi et suiv., et l'excel-science de l'acquisition. Voir plus lent opuscule de M. de Saint-Paul haut dans ce chapitre, § 2, et le sur l'esclavage antique. — La chapitre suivant.

#### CHAPITRE III.

De la propriété naturelle et artificielle. — Théorie de l'acquisition des biens; l'acquisition des biens ne regarde pas directement l'économie domestique, qui emploie les biens, mais qui n'a pas à les créer. — Modes divers d'acquisition : l'agriculture, le pacage, la chasse, la pêche, le brigandage, etc.; tous ces modes constituent l'acquisition naturelle. — Le commerce est un mode d'acquisition qui n'est pas naturel; double valeur des choses, usage et échange; nécessité et utilité de la monnaie; la vente; avidité insatiable du commerce ; réprobation de l'usure.

§ 1. Puisque aussi bien l'esclave fait partie de la propriété, nous allons étudier, suivant notre méthode ordinaire, la propriété en général et l'acquisition des biens.

La première question est de savoir si la science de l'acquisition ne fait qu'un avec la science domestique, ou si elle en est une branche, ou seulement un auxiliaire. Si elle en est l'auxiliaire, est-ce comme l'art de faire des navettes sert à l'art de tisser? ou bien comme l'art de fondre les métaux sert au statuaire? Les services de ces deux arts subsidiaires sont en effet bien distincts: là, c'est l'instrument qui est fourni; ici, c'est la matière. J'entends par matière la substance qui sert à confectionner un objet: par exemple, la laine pour le fabricant, l'airain pour le statuaire. Ceci montre que l'acquisition des biens ne se confond pas avec l'admi-

<sup>§ 1.</sup> Notre methode ordinaire. Voir plus haut, ch. 1, § 3.

nistration domestique, puisque l'une emploie ce que l'autre fournit. A qui appartient-il, en effet, de mettre en œuvre les fonds de la famille, si ce n'est à l'administration domestique?

- § 2. Reste à savoir si l'acquisition des choses n'est qu'une branche de cette administration, ou bien une science à part. D'abord, si celui qui possède cette science doit connaître les sources de la richesse et de la propriété, on doit convenir que la propriété et la richesse embrassent des objets bien divers. En premier lieu, on peut se demander si l'art de l'agriculture, et en général la recherche et l'acquisition des aliments, est compris dans l'acquisition des biens, ou s'il forme un mode spécial d'acquérir: § 3. Mais les genres d'alimentation sont extrêmement variés; et de là, cette multiplicité de genres de vie chez l'homme et chez les animaux, dont aucun ne peut subsister sans aliments. Par suite, ce sont précisément ces diversités-là qui diversifient les existences des animaux. Dans l'état sauvage, les uns vivent en troupes, les autres s'isolent, selon que l'exige l'intérêt de leur subsistance, parce que les uns sont carnivores, les autres frugivores, et les autres omnivores. C'est pour leur faciliter la recherche et le choix des aliments que la nature leur a déterminé un genre spécial de vie. La vie des carnivores et celle des frugivores différent justement en ce qu'ils n'aiment point par instinct la même nourriture, et que chacun d'eux a des goûts particuliers.
- § 4. On en peut dire autant des hommes. Leurs modes d'existence ne sont pas moins divers. Les uns, dans un désœuvrement absolu, sont nomades; sans peine et sans travail, ils se nourrissent de la chair des

animaux qu'ils élèvent. Seulement, comme leurs troupeaux sont forcés, pour trouver pâture, de changer constamment de place, eux aussi sont contraints de les suivre; c'est comme un champ vivant qu'ils cultivent. D'autres subsistent de proie; mais la proie des uns n'est pas celle des autres: pour ceux-ci, c'est le pillage; pour ceux-là, c'est la pêche, quand ils habitent le bord des étangs ou des marais, les rivages des fleuves ou de la mer; d'autres chassent les oiseaux et les bêtes fauves. Mais la majeure partie du genre humain vit de la culture de la terre et de ses fruits.

§ 5. Voici donc à peu près tous les modes d'existence où l'homme n'a besoin d'apporter que son travail personnel, sans demander sa subsistance aux échanges ou au commerce: nomade, agriculteur, pillard, pêcheur ou chasseur. Des peuples vivent à l'aise en combinant ces existences diverses, et en empruntant à l'une de quoi remplir les lacunes de l'autre : ils sont à la fois nomades et pillards, cultivateurs et chasseurs, et ainsi

marquée; chez Aristote les ima- per., ch. v, § 2, et ch. xiii, § 14) ges de ce genre sont fort rares. trouve que dans l'état de nature Voir plus loin, liv. V, ch. 111, § 3. le brigandage est aussi honorable le butin, comme Thucydide le re- « prædatio quam quod parvis comarque (liv. I, ch. v), n'était pas « piis geritur bellum ». Le brichose déshonorante dans les pre- gandage est en effet alors une miers temps de la Grèce. A l'épo- conquête au petit pied et tout inque même où l'historien écrivait, dividuelle. Montesquieu attribue quelques peuplades, à ce qu'il as- un peu trop exclusivement le brisure, conservaient encore cette gandage à la privation de comcoutume. On sait qu'elle reparut merce, Esprit des Lois, livre XX, au moyen âge, mise en pratique ch. 11.

§ 4. Un champ vivant qu'ils cul- par l'élite de la société, par de tivent. Cette expression si juste et hauts et puissants seigneurs, et si pittoresque mérite d'être re- même par des rois. Hobbes (Im-- C'est le pillage. Le brigandage, qu'utile : « Est enim nihil aliud des autres, qui embrassent le genre de vie que le besoin leur impose.

- § 6. Cette possession des aliments est, comme on peut le voir, accordée par la nature aux animaux aussitôt après leur naissance, et tout aussi bien après leur entier développement Certains animaux, au moment même de la ponte, produisent en même temps que le petit la nourriture qui doit lui suffire jusqu'à ce qu'il soit en état de se pourvoir lui-même. C'est le cas des vermipares et des ovipares. Les vivipares portent pendant un certain temps en eux-mêmes les aliments des nouveau-nés; ce qu'on nomme le lait n'est pas autre chose. § 7. Cette possession des aliments est également acquise aux animaux quand ils sont entièrement développés; et il faut croire que les plantes sont faites pour les animaux, et les animaux, pour l'homme. Privés, ils le servent et le nourrissent; sauvages, ils contribuent, si ce n'est tous, au moins la plupart, à sa subsistance et à ses besoins divers; ils lui fournissent des vêtements et encore d'autres ressources. Si donc la nature ne fait rien d'incomplet, si elle ne fait rien en vain, il faut nécessairement qu'elle ait créé tout cela pour l'homme.
- § 8. Aussi la guerre est-elle encore en quelque sorte un moyen naturel d'acquérir, puisqu'elle comprend cette chasse que l'on doit donner aux bêtes fauves et

<sup>§ 6.</sup> Vermipare. Aristote veut parler sans doute, comme l'a re- vain. Principe des causes finamarqué Thurot, des vers d'insec- les dont Aristote fait le plus tes dont les œuss sont trop petits pour pouvoir être découverts à une pensée analogue, chapitre 1, l'œil nu.

<sup>§ 7.</sup> La nature ne sait rien en fréquent usage. Voir plus haut \$ 10.

aux hommes qui, nés pour obéir, refusent de se soumettre; c'est une guerre que la nature elle-même a faite légitime.

Voilà donc un mode d'acquisition naturelle, faisant partie de l'économie domestique, qui doit le trouver tout fait ou se le procurer, sous peine de ne point accumuler ces indispensables moyens de subsistance sans lesquels ne se formeraient, ni l'association de l'État, ni l'association de la famille. § 9. Ce sont même là, on peut le dire, les seules véritables richesses; et les emprunts que le bien-être peut faire à ce genre d'acquisition sont bien loin d'être illimités, comme Solon l'a poétiquement prétendu:

L'homme peut sans limite augmenter ses richesses.

C'est qu'au contraire, il y a ici une limite comme dans tous les autres arts. En effet il n'est point d'art dont les instruments ne soient bornés en nombre et en étendue; et la richesse n'est que l'abondance des instruments domestiques et sociaux.

Il existe donc évidemment un mode d'acquisition naturelle commun aux chefs de famille et aux chefs

souvent attaqué et blâmé. Je ne certain. citerai que Grotius, de Jure pac. et

§ 8. Qui nés pour obéir. Aristote prétend qu'Aristote a voulu flatveut probablement désigner les ter ici la manie conquérante d'A-Barbares, qui pour lui sont des- lexandre; c'est, je crois, beaucoup tinés à l'esclavage : « La nature a trop de sagacité. Pour que le revoulu que Barbare et esclave ce proche eut quelque valeur, il aufût tout un ». Voir plus haut, rait fallu prouver que la Poch. 1, § 5. Il n'est pas besoin de litique a paru avant la mort dire que ce passage a été très- d'Alexandre ; ce qui n'est pas

§ 9. Solon. Voir ce qui reste des bel., lib. II, cap. xx, § 40. Vas- poésies de Solon dans le recueil quès, Controrers. illustr., nº 8, des Gnomiques, Eleg. I, vers 71.

des États. Nous avons vu quelles en étaient les sources.

- § 10. Reste maintenant cet autre genre d'acquisition qu'on appelle plus particulièrement, et à juste titre, l'acquisition des biens; et pour celui-là, on pourrait vraiment croire que la richesse et la propriété peuvent s'augmenter indéfiniment. La ressemblace de ce second mode d'acquisition avec le premier, est cause qu'ordinairement on ne voit dans tous deux qu'un seul et même objet. Le fait est qu'ils ne sont ni identiques, ni bien éloignés; le premier est naturel; l'autre ne vient pas de la nature, et il est bien plutôt le produit de l'art et de l'expérience. Nous en commencerons ici l'étude.
- § 11. Toute propriété a deux usages, qui tous deux lui appartiennent essentiellement, sans toutefois lui appartenir de la même façon : l'un est spécial à la chose, l'autre ne l'est pas. Une chaussure peut à la fois servir à chausser le pied ou à faire un échange. On peut du moins en tirer ce double usage. Celui qui, contre de l'argent ou contre des aliments, échange une chaussure dont un autre a besoin, emploie bien cette chaussure en tant que chaussure, mais non pas cependant avec son utilité propre ; car elle n'avait point été faite pour l'échange. J'en dirai autant de toutes les autres propriétés; l'échange, en effet, peut s'appliquer à toutes, puisqu'il est né primitivement entre les hommes de l'abondance sur tel point et de la rareté

<sup>§ 10.</sup> Cet autre genre d'acquisition. Grotius, liv. II, ch. v; et Puf- usages. Smith, Rich. des nat., fendorf, Devoirs de l'homme et du liv. I, reconnaît, comme Ariscitoyen, liv. I, chapitre xII, em- tote, que les choses ont deux vapruntent la même distinction à leurs : valeur d'usage, valeur d'é-Aristote.

<sup>§ 11.</sup> Toute propriété a deux change.

sur tel autre, des denrées nécessaires à la vie. § 12. Il est trop clair que, dans ce sens, la vente ne fait nullement partie de l'acquisition naturelle. Dans l'origine, l'échange ne s'étendait pas au delà des plus stricts besoins, et il est certainement inutile dans la première association, celle de la famille. Pour qu'il se produise, il faut que déjà le cercle de l'association soit plus étendu. Dans le sein de la famille, tout était commun; parmi les membres qui se séparèrent, une communauté nouvelle s'établit pour des objets non moins nombreux que les premiers, mais différents, et dont on dut se faire part suivant le besoin. C'est encore là le seul genre d'échange que connaissent bien des nations barbares; il ne va pas au delà du troc des denrées indispensables; c'est, par exemple, du vin donné ou reçu pour du blé; et ainsi du reste.

§ 13. Ce genre d'échange est parfaitement naturel, et n'est point, à vrai dire, un mode d'acquisition, puisqu'il n'a d'autre but que de pourvoir à la satisfaction de nos besoins naturels. C'est là, cependant, qu'on Peut trouver logiquement l'origine de la richesse. A mesure que ces rapports de secours mutuels se transformèrent en se développant, par l'importation des

tote veut dire que, dans ces petites colonies émanées de la famille, la communauté des biens s'établit comme dans la première associa- Du vin... pour du blé. tion; que cette communauté s'é- Homère, tendit à des objets nouveaux, ac-

§ 12. Mais différents. Coraï a quis par le travail, ou de toute substitué à ces deux mots une va- autre façon; et que les deux fariante que n'autorise aucun ma-milles formées par le démemnuscrit, et qui change le sens. Le brement de la première se les texte vulgaire est suffisant. Aris- communiquèrent par échange. La correction est donc inutile. Thurot a suivi Coraï. Millon a omis de traduire cette phrase. Iliade, VII, vers 474.

objets dont on était privé et l'exportation de ceux dont on regorgeait, la nécessité introduisit l'usage de la monnaie, les denrées indispensables étant, en nature, de transport difficile.

§ 14. On convint de donner et de recevoir dans les échanges une matière qui, utile par elle-même, fût aisément maniable dans les usages habituels de la vie; ce fut du fer, par exemple, de l'argent, ou telle autre substance analogue, dont on détermina d'abord la dimension et le poids, et qu'enfin, pour se délivrer des embarras de continuels mesurages, on marqua d'une empreinte particulière, signe de sa valeur. § 15. Avec la monnaie, née des premiers échanges indispensables, naquit aussi la vente, autre forme d'acquisition, excessivement simple dans l'origine, mais persectionnée bientôt par l'expérience, qui révéla, dans la circulation des objets, les sources et les moyens de profits considérables. § 16. Voilà comment il semble que la science de l'acquisition a surtout l'argent pour objet, et que son but principal est de pouvoir découvrir les moyens de multiplier les biens; car elle doit créer les biens et l'opulence. C'est qu'on place souvent l'o-

C'est sans doute parce que Aris- accepté. tote dit plus bas, § 16, « que l'araucun de nos besoins »; mais il fallait remarquer que, dans le bruts, non monnayés, et dans le second de métaux convertis en es-

§ 14. Utile par elle-même. Coraï pèces, qui n'ont de valeur que par admet dans son texte, et sans au- l'échange, et qui deviennent, en torité, une négation qui change tant que monnaie, complétement totalement le sens de la phrase, inutiles, si l'échange n'est pas

Averroës, qui n'avait peut-être gent est incapable de satisfaire pas lu la Politique d'Aristote, expose les mêmes principes que lui sur l'objet et l'utilité de la monpremier cas, il s'agit de métaux naie. Voir son commentaire sur la République de Platon, p. 338 et 345.

pulence dans l'abondance de l'argent, parce que c'est sur l'argent que roulent l'acquisition et la vente; et cependant cet argent n'est en lui-même qu'une chose absolument vaine, n'ayant de valeur que par la loi et non par la nature, puisqu'un changement de convention parmi ceux qui en font usage peut le déprécier complétement, et le rendre tout à fait incapable de satisfaire aucun de nos besoins. En effet, un homme, malgré tout son argent, ne pourra-t-il pas manquer des objets de première nécessité? Et n'est-ce pas une plaisante richesse que celle dont l'abondance n'empêche pas de mourir de faim? C'est comme ce Midas de la mythologie, dont le vœu cupide faisait changer en or tous les mets de sa table.

§ 17. C'est donc avec grande raison que les gens sensés se demandent si l'opulence et la source de la richesse ne sont point ailleurs; et certes la richesse et. l'acquisition naturelles, objet de la science domestique, sont tout autre chose. Le commerce produit des biens, non point d'une manière absolue, mais par le déplacement d'objets déjà précieux en eux-mêmes. Or c'est l'argent qui paraît surtout préoccuper le commerce; car l'argent est l'élément et le but de ses échanges; et la fortune qui naît de cette nouvelle branche d'acquisition semble bien réellement n'avoir aucune borne. La médecine vise à multiplier ses guérisons à l'infini; comme elle, tous les arts placent dans l'infini l'objet qu'ils poursuivent, et tous y prétendent

§ 16. Une plaisante richesse. Mon-ché l'Espagne de tomber dans la tesquieu a remarqué que les im- misère, que provoquèrent aussi une menses quantités d'or tirées du foule de causes. Esprit des Lois, l. Nouveau Monde n'ont pas empê- XXI, ch. xxII, et aussi l. XXII, ch. 1.

de toutes leurs forces. Mais du moins les moyens qui les conduisent à leur but spécial sont limités, et ce but lui-même leur sert à tous de borne; bien loin de là, l'acquisition commerciale n'a pas même pour fin le but qu'elle poursuit, puisque son but est précisément une opulence et un enrichissement indéfinis. § 18. Mais si l'art de cette richesse n'a pas de bornes, la science domestique en a, parce que son objet est tout différent. Ainsi, l'on pourrait fort bien croire à première vue que toute richesse sans exception a nécessairement des limites. Mais les faits sont là pour nous prouver le contraire; tous les négociants voient s'accroître leur argent sans aucun terme.

Ces deux espèces si différentes d'acquisition, employant le même fonds qu'elles recherchent toutes deux également, quoique dans des vues bien diverses, l'une ayant un tout autre but que l'accroissement indéfini de l'argent, qui est l'unique objet de l'autre, cette ressemblance a fait croire à bien des gens que la science domestique avait aussi la même portée; et ils se persuadent fermement qu'il faut à tout prix conserver ou augmenter à l'infini la somme d'argent qu'on possède. § 19. Pour en venir là, il faut être préoccupé uniquement du soin de vivre, sans songer à vivre comme on le doit. Le désir de la vie n'ayant pas de bornes, on est directement porté à désirer, pour le satisfaire, des moyens qui n'en ont pas davantage. Ceuxlà mêmes qui s'attachent à vivre sagement recherchent aussi des jouissances corporelles; et comme la propriété semble encore assurer ces jouissances, tous les soins des hommes se portent à amasser du bien; de là, naît cette seconde branche d'acquisition dont je

parle. Le plaisir ayant absolument besoin d'une excessive abondance, on cherche tous les moyens qui peuvent la procurer. Quand on ne peut les trouver dans les acquisitions naturelles, on les demande ailleurs; et l'on applique ses facultés à des usages que la nature ne leur destinait pas. § 20. Ainsi, faire de l'argent n'est pas l'objet du courage, qui ne doit nous donner qu'une mâle assurance; ce n'est pas non plus l'objet de l'art militaire ni de la médecine, qui doivent nous donner, l'un la victoire, l'autre la santé; et cependant, on ne fait de toutes ces professions qu'une affaire d'argent, comme si c'était là leur but propre et que tout en elles dût viser à atteindre ce but.

Voilà donc ce que j'avais à dire sur les divers moyens d'acquérir le superflu; j'ai fait voir ce que sont ces moyens, et comment ils peuvent nous devenir un réel besoin. Quant à l'art de la véritable et nécessaire richesse, j'ai montré qu'il était tout différent de celui-là; qu'il n'était que l'économie naturelle, uniquement occupée du soin de la subsistance; art non pas infini comme l'autre, mais ayant au contraire des limites positives.

§ 21. Ceci rend parfaitement claire la question que nous nous étions d'abord posée, à savoir si l'acquisition des biens est ou non l'affaire du chef de famille et du chef de l'État. Il est vrai qu'il faut toujours supposer la préexistence de ces biens. Ainsi, la politique même ne fait pas les hommes; elle les prend tels que la nature les lui donne, et elle en use. De même, c'est à la nature de nous fournir les premiers aliments, qu'ils viennent de la terre, de la mer, ou de toute autre source; c'est ensuite au chef de famille de disposer de

ces dons comme il convient de le faire; c'est ainsi que le fabricant ne crée pas la laine; mais il doit savoir l'employer, en distinguer les qualités et les défauts, et connaître celle qui peut servir et celle qui ne le peut pas.

- § 22. On pourrait demander encore pourquoi, tandisque l'acquisition des biens fait partie du gouvernement domestique, la médecine lui est étrangère, bien que les membres de la famille aient besoin de santé tout autant que de nourriture, ou de tel autre objetindispensable pour vivre. En voici la raison : si d'un côté le chef de famille et le chef de l'État doivent s'occuper de la santé de leurs administrés, d'un autre côté, ce soin regarde, non point eux, mais le médecin. De même, les biens de la famille, jusqu'à certain point, concernent son chef, et, jusqu'à certain point, concernent non pas lui, mais la nature qui doit les fournir. C'est exclusivement à la nature, je le répète, de donner le premier fonds. C'est à la nature d'assurer la nourriture à l'être qu'elle crée; et, en effet, tout être reçoit les premiers aliments de celui qui lui transmet la vie. Voilà aussi pourquoi les fruits et les animaux forment un fonds naturel que tous les hommes savent exploiter.
- § 23. L'acquisition des biens étant double, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire à la fois commerciale et domestique, celle-ci nécessaire et estimée à bon droit, celle-là dédaignée non moins justement comme n'étant

§ 23. Méprisé non moins juste- XI, p. 292, trad. de M. Cousin. ment. Platon a expliqué avec une Depuis Aristote, cet anathème grande netteté, et avec plus de contre le commerce a été mille modération qu'Aristote, les cau- fois répété. On peut voir Mably, ses du mépris où le commerce est Traité de Législ., liv. II. Montesen général tombé. Voir les Lois, quieu a consacré au commerce pas maturelle, et ne résultant que du colportage des objets, on a surtout raison d'exécrer l'usure, parce qu'elle est un mode d'acquisition né de l'argent luimême, et ne lui donnant pas la destination pour laquelle on l'avait créé. L'argent ne devait servir qu'à l'échange; et l'intérêt qu'on en tire le multiplie luimême, comme l'indique assez le nom que lui donne la langue grecque. Les pères ici sont absolument semblables aux enfants. L'intérêt est de l'argent issu d'argent, et c'est de toutes les acquisitions celle qui est la plus contraire à la nature.

deux livres de son grand ouvrage, nomie politique des Athéniens. le vingtième et le vingt et unième. l'esprit du commerce. Il me semble assez remarquable que Rousseau n'ait jamais attaqué le commerce d'une manière spéciale. Dans toute l'antiquité, le commerce fut une profession peu honorable; il ne commença à être estimé qu'à l'époque des républiques italiennes, et de la grande prospérité de Florence et de Venise.

Toute la théorie d'Aristote sur l'acquisition naturelle et l'acquisition derivée mérite une grande attention, comme un des premiers essais en économie politique. L'antiquité ne nous a rien laissé d'aussi complet. Je renvoie à l'ouvrage de jeu de mots, qui ne pouvait être Heeren (Ideen über Politik, etc., rendu dans la langue française; et à celui de Bœckh sur l'Éco- tie « enfanter ».

Montesquieu a prétendu (l. XXI, Dans le ch. 11 du vingtième livre, ch.xx) que ces théories d'Aristote il a plus particulièrement traité de sur l'usure et le prêt à intérêt avaient tué le commerce durant le moyen âge. Je crois que Montesquieu attribue beaucoup trop d'influence a cette opinion du philosophe grec. La Politique ne fut connue qu'au milieu du xiiie siècle, et ne fut jamais lue que par quelques penseurs retirés dans des cloitres. L'Évangile, anathématisant les publicains, a fait certainement beaucoup plus qu'Aristote dans les persécutions qu'éprouvèrent les Juiss, qui étaient presque les seuls commerçants du moyen âge. — Le nom que lui donne. Il y a ici dans le texte un IIIe partie, 1re section), où il le mot qui signifie en grec « intétraite du commerce des Grecs, rêt », vient d'un radical qui signi-

#### CHAPITRE IV.

Considérations pratiques sur l'acquisition des biens; richesse naturelle, richesse artificielle; l'exploitation des bois et des mines est une troisième espèce de richesse. — Auteurs qui ont écrit sur ces matières : Charès de Paros et Apollodore de Lemnos. — Spéculations ingénieuses et sûres pouracquérir de la fortune; spéculation de Thalès; les monopoles employés par les particuliers et par les États.

§ 1. De la science, que nous avons suffisamment développée, passons maintenant à quelques considérations sur la pratique. Dans tous les sujets tels que celui-ci, un libre champ est ouvert à la théorie; mais l'application a ses nécessités.

La science de la richesse dans ses branches pratiques consiste à connaître à fond le genre, le lieu et l'emploi des produits les plus avantageux : à savoir, par exemple, si l'on doit se livrer à l'élève des chevaux, ou à celui des bœufs ou des moutons, ou de tels autres animaux, dont on doit apprendre à choisir habilement les espèces les plus profitables selon les localités; car toutes ne réussissent pas également partout. La pratique consiste aussi à connaître l'agriculture, et les terres qu'il faut laisser sans arbres et celles qu'il convient de planter; elle s'occupe enfin avec soin des abeilles et de tous les animaux de l'air et des eaux qui peuvent offrir quelques ressources.

§ 2. Tels sont les premiers éléments de la richesse proprement dite.

Quant à la richesse que produit l'échange, son élé-

ment principal, c'est le commerce, qui se partage en trois branches diversement sûres et diversement lucratives : commerce par eau, commerce par terre, et vente en boutique. Vient en second lieu le prêt à intérêt, et enfin le salaire, qui peut s'appliquer à des ouvrages mécaniques, ou bien à des travaux purement corporels de manœuvres qui n'ont que leurs bras.

Il est encore un troisième genre de richesse intermédiaire entre la richesse naturelle et la richesse d'échange, tenant de l'une et de l'autre et venant de tous les produits de la terre, qui, pour n'être pas des fruits, n'en ont pas moins leur utilité: c'est l'exploitation des bois; c'est celle des mines, dont les divisions sont aussi nombreuses que les métaux mêmes tirés du sein de la terre.

- § 3. Ces généralités doivent nous suffire. Des détails spéciaux et précis peuvent être utiles aux métiers qu'ils concernent; pour nous, ils ne seraient que fastidieux. Parmi les métiers, les plus relevés sont ceux quidonnent le moins au hasard; les plus mécaniques, ceux qui déforment le corps plus que les autres; les plus serviles, ceux qui l'occupent davantage; les plus dégradés enfin, ceux qui exigent le moins d'intelligence et de mérite.
- § 4. Quelques auteurs, au surplus, ont approfondi ces diverses matières. Charès de Paros et Apollodore de Lemnos, par exemple, se sont occupés de la culture

§. 4. Charès de Paros était con-Cette phrase paraît n'être qu'une temporain d'Aristote. Apollodore glose, étrangère à la pensée géné- de Lemnos vivait aussi à la même rale, qui se continue de la phrase époque. Varron le cite de Re rustica, lib. I, cap. vIII.

<sup>§ 3.</sup> Parmi les méliers... mérile. précédente à celle qui suit.

des champs et des bois. Le reste a été traité dans d'autres ouvrages, que devront étudier ceux que ces sujets intéressent. Ils feront bien aussi de recueillir les uraditions répandues sur les moyens qui ont conduit quelques personnes à la fortune. Tous ces renseignements peuvent être profitables pour ceux qui tiennent à y parvenir à leur tour.

§ 5. Je citerai ce qu'on raconte de Thalès de Milet; c'est une spéculation lucrative, dont on lui a fait particulièrement honneur, sans doute à cause de sa sagesse, mais dont tout le monde est capable. Ses connaissances en astronomie lui avaient fait supposer, dès l'hiver, que la récolte suivante des olives serait abondante; et, dans la vue de répondre à quelques reproches sur sa pauvreté, dont n'avait pu le garantir une inutile philosophie, il employa le peu d'argent qu'il possédait à fournir des arrhes pour la location de tous les pressoirs de Milet et de Chios; il les eut à bon marché, en l'absence de tout autre enchérisseur. Mais quand le temps fut venu, les pressoirs étant recherchés tout à coup par une foule de cultivateurs, il les sousloua au prix qu'il voulut. Le profit fut considérable; et Thalès prouva, par cette spéculation habile, que les philosophes, quand ils le veulent, savent aisément s'enrichir, bien que ce ne soit pas là l'objet de leurs soins.

§ 5. Thalès de Milet, chef de l'école ionienne, né vers 640 av. J.-C., et mort dans une vieillesse fort min Didot.—Cicéron (de Divin., lib. Solon, et, comme lui, rangé parmi Il est probable qu'il l'avait emles sept sages. Voir Platon, Rép., prunté à Aristote, dont il connaisliv. X, p. 245, trad. de'M. Cousin. sait certainement l'ouvrage.

Voir aussi Diogène de Laërte, liv. I, Vie de Thalès, p. 9, § 38, édit. Firavancée; il était contemporain de I, cap. 111) raconte le même trait.

§ 6. On donne ceci pour un grand exemple d'habileté de la part de Thalès; mais, je le répète, cette spéculation appartient en général à tous ceux qui sont en position de se créer un monopole. Il y a même des Etats qui, dans un besoin d'argent, ont recours à cette ressource, et s'attribuent un monopole général de toutes les ventes. § 7. Un particulier, en Sicile, employa les dépôts faits chez lui à acheter le fer de toutes les usines; puis, quand les négociants venaient des divers marchés, il était seul à le leur vendre; et, sans augmenter excessivement les prix, il gagna cent talents pour cinquante. § 8. Denys en fut informé; et tout en permettant au spéculateur d'emporter sa fortune, il l'exila de Syracuse pour avoir imaginé une opération préjudiciable aux intérêts du prince. Cette spéculation cependant est au fond la même que celle de Thalès: tous deux avaient su se faire un monopole. Les expédients de ce genre sont utiles à connaître, même pour les chefs des États. Bien des gouvernements ont besoin, comme les familles, d'employer ces moyens-là pour s'enrichir; et l'on pourrait même dire que c'est de cette seule partie du gouvernement que bien des gouvernants croient devoir soccuper.

§ 8. Denys l'Ancien, qui régna de pourrions citer le nôtre en partivernements modernes, et nous ressources au monopole.

406 à 367 av. J.-C. — Pour les chefs culier, sont de l'avis d'Aristote, et des Etats. Presque tous les gou- ils demandent une partie de leurs

### CHAPITRE V.

Du pouvoir domestique; rapports du mari à la femme, du père aux enfants. — Vertus particulières et générales de l'esclave, de la femme et de l'enfant. — Différence profonde de l'homme et de la femme; erreur de Socrate; louables travaux de Gorgias. — Qualités de l'ouvrier. — Importance de l'éducation des femmes et de celle des enfants.

§ 1. Nous avons dit que l'administration de la famille repose sur trois sortes de pouvoirs : celui du maître, dont nous avons parlé plus haut, celui du père, et celui de l'époux. On commande à la femme et aux enfants comme à des êtres également libres, mais soumis toutefois à une autorité différente, républicaine pour la première, et royale pour les autres. L'homme, sauf les exceptions contre nature, est appelé à commander plutôt que la femme, de même que l'être le plus âgé et le plus accompli est appelé à commander à l'être plus jeune et incomplet. § 2. Dans la constitution républicaine, on passe ordinairement par une alternative d'obéissance et d'autorité, parce que tous les membres doivent y être naturellement égaux et semblables en tout; ce qui n'empêche pas qu'on cherche à distinguer la position de chef et de subordonné, tant qu'elle dure, par quelque signe extérieur, par des dénominations, par des honneurs. C'est aussi ce que pensait Amasis, quand il racontait l'histoire de sa cu-

<sup>§ 1.</sup> Celui du père. Voir plus § 2. Dans la constitution répuhaut même livre, ch. 11, § 2. blicaine. Toute cette phrase pour-

vette. Le rapport de l'homme à la femme reste toujours tel que je viens de le dire. L'autorité du père sur ses enfants est au contraire toute royale. L'affection et l'âge donnent le pouvoir aux parents aussi bien qu'aux rois; et quand Homère appelle Jupiter

.... Père immortel des hommes et des dieux,

il a bien raison d'ajouter qu'il est aussi leur roi; car un roi doit à la fois être supérieur à ses sujets par ses facultés naturelles, et cependant être de la même race qu'eux; et telle est précisément la relation du plus vieux au plus jeune, et du père à l'enfant.

§ 3. Il n'est pas besoin de dire qu'on doit mettre bien plus de soin à l'administration des hommes qu'à celle des choses inanimées, à la perfection des premiers qu'à la perfection des secondes, qui constituent la richesse; bien plus de soin à la direction des êtres libres qu'à celle des esclaves. La première question, quant à l'esclave, c'est de savoir si l'on peut attendre de lui, au delà de sa vertu d'instrument et de serviteur, quelque vertu, comme la sagesse, le courage, l'équite, etc.; ou bien, s'il ne peut avoir d'autre mérite que ses services tout corporels. Des deux côtés, il y a sujet de

rait sembler une interpolation. — tiens. Amasis alors appela près de ves, Amasis fit faire la statue d'un sujets. dieu, qui recut bientôt les adorations et les hommages des Égyp- vers 544 et passim.

Amasis. La pensée reste ici obs- lui les principaux d'entre eux; et, cure à cause de la concision de leur racontant l'histoire de la cul'expression. Hérodote raconte vette, il ajouta que lui aussi, avant (Euterpe, ch. clxxII) le trait au- de devenir roi, n'était qu'un obsquel Aristote fait peut-être allu- cur citoyen, mais qu'une sois sion. D'une cuvette d'or qui ser- élevé sur le trône, il méritait le vait à laver les pieds de ses convi- respect et les hommages de ses

§ 2. Homère, Iliade, chant I.

doute. Si l'on suppose ces vertus aux esclaves, où sera leur différence avec les hommes libres? Si on les leur refuse, la chose n'est pas moins absurde; car ils sont hommes, et ont leur part de raison. § 4. La question est à peu près la même pour la femme et l'enfant. Quelles sont leurs vertus spéciales? La femme peut-elle être sage, courageuse et juste comme un homme? L'enfant peut-il être sage et dompter ses passions, ou ne le peut-il pas? Et d'une manière générale, l'être fait par la nature pour commander et l'être destiné à obéir doivent-ils posséder les mêmes vertus ou des vertus différentes? Si tous deux ont un mérite absolument égal, d'où vient que l'un doit commander, et l'autre obéir à jamais? Il n'y a point ici de différence possible du plus au moins : autorité et obéissance diffèrent spécifiquement, et entre le plus et le moins il n'existe aucune différence de ce genre. § 5. Exiger des vertus de l'un, n'en point exiger de l'autre serait encore plus étrange. Si l'être qui commande n'a ni sagesse ni équité, comment pourra-t-il bien commander? Si l'être qui obéit est privé de ces vertus, comment pourra-t-il bien obéir? Intempérant, paresseux, il manquera à tous ses devoirs. Il y a donc nécessité évidente que tous deux aient des vertus, mais des vertus aussi diverses que le sont les espèces des êtres destinés par la nature à la soumission. C'est ce que nous avons déjà dit de l'âme. En elle, la nature a fait deux parties distinctes: l'une pour commander, l'autre pour obéir; et leurs qualités sont bien diverses, l'une étant douée de raison, l'autre en étant privée. § 6. Cette

<sup>§ 5.</sup> Nous arons dejà dit. Voir plus haut, ch. 11. § 10.

relation s'étend évidemment au reste des êtres; et dans le plus grand nombre, la nature a établi le commandement et l'obéissance. Ainsi, l'homme libre commande à l'esclave tout autrement que l'époux à la femme, et le père à l'enfant; et pourtant les éléments essentiels de l'âme existent dans tous ces êtres; mais ils y sont à des degrés bien divers. L'esclave est absolument privé de volonté; la femme en a une, mais en sous-ordre; l'enfant n'en a qu'une incomplète. § 7. Il en est nécessairement de même des vertus morales. On doit les supposer dans tous ces êtres, mais à des degrés différents, et seulement dans la proportion indispensable à la destination de chacun d'eux. L'être qui commande doit avoir la vertu morale dans toute sa perfection; sa tâche est absolument celle de l'architecte qui ordonne; et l'architecte ici, c'est la raison. Quant aux autres, ils ne doivent avoir de vertus que suivant les fonctions qu'ils ont à remplir.

§ 8. Reconnaissons donc que tous les individus dont nous venons de parler ont leur part de vertu morale, mais que la sagesse de l'homme n'est pas celle de la femme, que son courage, son équité, ne sont pas les mêmes, comme le pensait Socrate, et que la force de l'un est toute de commandement; celle de l'autre, toute de soumission. Et j'en dis autant de toutes leurs autres vertus; car ceci est encore bien plus vrai, quand on se donne la peine d'examiner les choses en détail. C'est se faire illusion à soi-même que de dire, en se bornant à des généralités, que « la vertu est une bonne

<sup>§ 8.</sup> Socrate. Platon expose cette et dans le Ménon, trad. de M. Coudoctrine, Républ., liv. V, p. 236; sin. — Le dénombrement. Voir la

disposition de l'âme », et la pratique de la sagesse; ou de répéter telle autre explication tout aussi vague. A de pareilles définitions, je préfère de beaucoup la méthode de ceux qui, comme Gorgias, se sont occupés de faire le dénombrement de toutes les vertus. Ainsi, en résumé, ce que dit le poëte d'une des qualités féminines:

Un modeste silence est l'honneur de la femme,

est également juste de toutes les autres; cette réserve ne siérait pas à un homme.

§ 9. L'enfant étant un être incomplet, il s'ensuit évidemment que la vertu ne lui appartient pas véritablement, mais qu'elle doit être rapportée à l'être accompli qui le dirige. Le rapport est le même du maître à l'esclave. Nous avons établi que l'utilité de l'esclave s'applique aux besoins de l'existence; la vertu ne lui sera donc nécessaire que dans une proportion fort étroite; il n'en aura que ce qu'il en faut pour ne point négliger ses travaux par intempérance ou paresse. § 10. Mais, ceci étant admis, pourra-t-on dire: Les ouvriers aussi devront donc avoir de la vertu, puisque souvent l'intempérance les détourne de leurs travaux? Mais n'y a-t-il point ici une énorme différence? L'esclave partage notre vie; l'ouvrier au contraire vit loin de nous et ne doit avoir de vertu qu'autant précisément qu'il a d'esclavage; car le labeur de l'ouvrier est en quelque sorte un esclavage limité. La nature fait l'esclave; elle ne fait pas le cordonnier ou

Morale à Eudème, livre. II, cha- est tiré de l'Ajax de Sophocle, pitre III, page 1220, édition de v. 291.

Berlin, p. 254 de ma traduction. § 9. Nous avons établi. Voir plus— Un modstee silence. Ce vers haut, ch. 11, §§ 4 et suiv.

tel autre ouvrier. § 11. Il faut donc avouer que le maîdoitêtre pour l'esclave l'origine de la vertu qui lui est spéciale, bien qu'il n'ait pas, en tant que maître, à lui communiquer l'apprentissage de ses travaux. Aussi est-ce bien à tort que quelques personnes refusent toute raison aux esclaves et ne veulent jamais leur donner que des ordres; il faut au contraire les reprendre avec plus d'indulgence encore que les enfants. Du reste, je m'arrête ici sur ce sujet.

Quant à ce qui concerne l'époux et la femme, le père et les enfants, et la vertu particulière de chacun d'eux, les relations qui les unissent, leur conduite bonne ou blamable, et tous les actes qu'ils doivent rechercher comme louables ou fuir comme répréhensibles, ce sont là cles objets dont il faut nécessairement s'occuper dans

§ 1.1. Leur donner que des ordres. Aristote veut blamer Platon qui a soutem cette opinion, Lois, liv. VI, p. 381, trad. de M. Cousin. — Deres les études politiques. Schneider prétend qu'Aristote a traité le sujet dont il parle ici dans une portion de la Politique qui n'est pas parvenue jusqu'à nous, et qui continuait les IVe (7°) et Ve (8) livres. Schneider semble avoir lu dans le texte un singulier au lieu dun pluriel, comprenant alors qu'il s'agit du gouvernement modèle, de la république parfaite, dont il est question en effet au IV• traiter des rapports du père aux férer.

enfants, de l'époux à la femme; mais il ne promet pas qu'il en traitera spécialement lui-même. D'ailleurs ce qu'il vient de dire précédemment sur la nature de la femme et celle de l'enfant, ce qu'il dira plus tard de l'éducation, peut paraître une discussion suffisante de la question; et je ne pense pas que nous ayons à regretter aucune partie de l'ouvrage d'Aristote sur les devoirs des femmes, comme Schneider l'a cru, et comme l'ont supposé avant lui plusieurs commentateurs. Il faut ajouter que ce sujet a été traité assez longuement (7º) livre. Tous les manuscrits par Aristote dans l'Économique, doment le pluriel et non pas le sin- liv. I, le seul que la critique regulier; et dès lors, Aristote a connaisse pour authentique; et voulu dire simplement que, dans peut-être est-ce à cette discusles ouvrages de politique, il faut sion que l'auteur entend se réles études politiques. § 12. En effet tous ces individus tiennent à la famille, aussi bien que la famille tient à l'État; or, la vertu des parties doit se rapporter à celle de l'ensemble. Il faut donc que l'éducation des enfants et des femmes soit en harmonie avec l'organisation politique, s'il importe réellement que les enfants et les femmes soient bien réglés pour que l'État le soit comme eux. Or c'est là nécessairement un objet de grande importance; car les femmes composent la moitié des personnes libres; et ce sont les enfants qui formeront un jour les membres de l'État.

§ 12. En résumé, après ce que nous venons de dire sur toutes ces questions, et nous proposant de traiter ailleurs celles qui nous restent à éclaircir, nous finirons ici une discussion qui nous semble épuisée; et nous passerons à un autre sujet, c'est-à-dire, à l'examen des opinions émises sur la meilleure forme de gouvernement.

FIN DU LIVRE PREMIER.

# LIVRE II.

EXAMEN CRITIQUE DES THÉORIES ANTÉRIEURES ET DES PRINCIPALES
CONSTITUTIONS.

## CHAPITRE PREMIER.

Examen de la République de Platon; critique de ses théories sur la communauté des femmes et des enfants. — L'unité politique, telle que la conçoit Platon, est une chimère, et elle détruirait l'État, loin de le fortisser; équivoque que présente la discussion de Platon. — Insouciance ordinaire des associés pour les propriétés communes; impossibilité de cacher aux citoyens les liens de famille qui les unissent; dangers de l'ignorance où on les laisserait à cet égard; crimes contre nature; indisserce des citoyens les uns pour les autres. — Condamnation absolue de ce système.

- § 1. Puisque notre but est de chercher, parmi toutes les associations politiques, celle que devraient préférer des hommes maîtres d'en choisir une à leur gré, nous aurons à étudier à la fois l'organisation des États qui passent pour jouir des meilleures lois, et les constitutions imaginées par des philosophes, en nous arrêtant seulement aux plus remarquables. Par là, nous découvrirons ce que chacune d'elles peut renfermer de bon et d'applicable; et nous montrerons en même
- § 1. Puisque notre but. Une conjonction insérée ici dans le texte aujourd'hui. Voir le début des lidoit faire croire qu'Aristote n'avait vres V (8), VII (6), VIII (5) et toute pas divisé lui-même son ouvrage la discussion de l'Appendice.

1

temps que, si nous demandons une combinaison politique différente de toutes celles-là, nous sommes poussé à cette recherche, non par un vain désir de faire briller notre esprit, mais par les défauts mêmes de toutes les constitutions existantes.

§ 2. Nous poserons tout d'abord ce principe qui doit naturellement servir de point de départ à cette étude, à savoir : que la communauté politique doit nécessairement embrasser tout, ou ne rien embrasser, ou comprendre certains objets à l'exclusion de certains autres. Que la communauté politique n'atteigne aucun objet, la chose est évidemment impossible, puisque l'État est une association; et d'abord le sol tout au moins doit nécessairement être commun, l'unité de lieu constituant l'unité de cité, et la cité appartenant en commun à tous les citoyens.

Je demande si, pour les choses où la communauté est facultative, il est bon qu'elle s'étende, dans l'État bien organisé que nous cherchons, à tous les objets, sans exception, ou qu'elle soit restreinte à quelquesuns? Ainsi, la communauté peut s'étendre aux enfants, aux femmes, aux biens, comme Platon le propose dans

L'examen que va faire Aristote

<sup>§ 1,</sup> p. 16 de ma traduction.

vieille traduction littérale, qu'on véritable, un des le plus précieux et suiv., trad. de M. Cousin. de tous, en tant qu'un des plus anciens. Du reste, la leçon ordinaire du système de Platon ne peut être

<sup>-</sup> Faire briller notre esprit. Rap- offre aussi un sens satisfaisant. . Le procher ce passage de celui de la sol est un objet de jouissance gene-Morale à Nicomaque, liv. I, ch. 111, rale, égale pour tous dans la cité unique qui composerait l'État. > Il § 2. L'unité de lieu. J'ai rejeté la n'y a d'ailleurs entre ces deux valeçon que donnent les manuscrits riantes qu'une simple différence pour celle-ci, qui est prise à la d'orthographe, la prononciation des deux mots étant la même. doit regarder comme un manuscrit Platon, République, liv. V. p. 251

sa République; car Socrate y soutient que les enfants, les femmes et les biens doivent être communs à tous les citoyens. Je le demande donc : L'état actuel des choses est-il préférable? Ou faut-il adopter cette loi de la République de Platon?

§ 3. La communauté des femmes présente de bien autres embarras que l'auteur ne semble le croire; et les motifs allégués par Socrate pour la légitimer paraissent une conséquence fort peu rigoureuse de sa discussion. Bien plus, elle est incompatible avec le but même que Platon assigne à tout État, du moins sous la forme où il la présente; et quant aux moyens de résoudre cette contradiction, il s'est abstenu d'en rien dire. Je veux parler de cette unité parfaite de la cité entière, qui est pour elle le premier des biens; car c'est là l'hypothèse de Socrate. § 4. Mais pourtant il est bien évident qu'avec cette unité poussée un peu loin, la cité disparaît tout entière. Naturellement, la cité est fort multiple; mais si elle prétend à l'unité, de cité elle devient famille; de famille, individu; car la famille a bien plus d'unité que la cité, et l'individu bien plus encore que la famille. Ainsi, fût-il possible de réaliser ce système, il faudrait s'en garder, sous peine d'anéantir la cité. Mais la cité ne se compose pas seulement d'individus en certain nombre; elle se compose encore d'individus

bien compris que si l'on a sous les communauté. La question est for yeux le texte même de Platon. Je prie donc le lecteur de recourir à la très-fidèle et très-élégante traduction de M. Cousin, et pour le texte grec, à l'édition de Bekker.

Quelques écrivains ont renouvelé denos jours cette discussion sur la importante; mais, comme on le voit, elle n'est pas neuve. Les deux plus beaux génies de l'antiquité philosophique l'avaient agitée en présence de toute la Grèce, il y a vingt et un siècles, et le système de la communauté avait été vaincu.

spécifiquement différents; les éléments qui la forment ne sont point semblables. Elle n'est pas comme une alliance militaire, qui vaut toujours par le nombre de ses membres, réunis pour se prêter un mutuel appui, l'espèce des associés fût-elle d'ailleurs parfaitement identique; une alliance est comme la balance, où l'emporte toujours le plateau le plus chargé. § 5. C'est par ce caractère qu'une simple ville est au-dessus d'une nation entière, si l'on suppose que les individus qui forment cette nation, quelque nombreux qu'ils soient, ne sont pas même réunis en bourgades, mais qu'ils sont tous isolés à la manière des Arcadiens. L'unité ne peut résulter que d'éléments d'espèce diverse; aussi la réciprocité dans l'égalité est-elle, comme je l'ai déjà dit dans la Morale, le salut des États; elle est le rapport nécessaire d'individus libres et égaux entre eux; car si tous les citoyens ne peuvent être au pouvoir

l'État, c'est la société civile constituée avec toutes les lois nécessaires à son harmonie et à son existence. La nation, c'est l'agrégation, la réunion des hommes en corps, mais sans institutions fixes, sans raples tiennent politiquement lies les uns aux autres. La nation est le germe de la cité; l'agrégation est chronologiquement le premier fait; la constitution politique ne vient qu'après. Voir plus haut, liv. I, ch. 1, § 7. — Arcadiens. Les Arcadiens au centre du Péloponèse étaient restés à l'état de clan,

§ 5. Ville... nation. On voit ici lages. Deux tentatives faites pour nettement la différence de « ville » les réunir dans un chef-lieu furent a « nation. » La ville, la cité, c'est inutiles. D'abord celle de Lycomède dans la cie olymp.; puis celle d'Epaminondas. Après la bataille de Leuctres, le général théhain reprit les projets de Lycomède, et, comme lui, voulut que les clans arcadiens envoyassent des dépuports déterminés et constants qui tés, au nombre de dix mille, à Mêgalopolis, ville forte qu'il avait fait construire sur les frontières de la Laconie. Un an après la mort d'Epaminondas, 3º année de la cive olymp. (362 av. J.-C.), les Arcadiens étaient retournés à leurs chaumières isolees. Voir Diod. de Sic., t. II, p. 372, 383 et 401. — J'ai dù ici paraphraser un peu le et n'avaient forme ni villes, ni vil-texte pour le rendre plus clair. -

à la fois, ils doivent du moins tous y passer, soit d'année en année, soit dans toute autre période, ou suivant tout autre système, pourvu que tous, sans exception, y arrivent. C'est ainsi que des ouvriers en cuir ou en bois pourraient échanger leurs occupations entre eux, pour que de cette façon les mêmes travaux ne fussent plus faits constamment par les mêmes mains. § 6. Toutefois, la fixité actuelle de ces professions est certainement préférable, et dans l'association politique, la perpétuité du pouvoir ne le serait pas moins, si elle était possible; mais là où elle est incompatible avec l'égalité naturelle de tous les citoyens, et où de plus il est équitable que le pouvoir, avantage ou fardeau, soit réparti entre tous, il faut imiter du moins cette perpétuité par l'alternative d'un pouvoir cédé par des égaux à des égaux, comme on le leur a cédé d'abord à eux-mêmes. Alors, chacun commande et obéit tour à tour, comme s'il devenait réellement un autre homme; et l'on peut même, chaque fois qu'on renouvelle les fonctions publiques, pousser l'alternative jusqu'à exercer tantôt l'une et tantôt l'autre.

§ 7. On peut conclure de ceci que l'unité politique est bien loin d'être ce qu'on la fait quelquefois, et que ce qu'on nous donne comme le bien suprême pour l'État, en est la ruine, quoique le bien pour chaque chose soit précisément ce qui en assure l'existence.

Sous un autre point de vue, cette recherche exagérée de l'unité pour l'État ne lui est pas plus favorable.

Dans la Morale. Ce passage se maque, liv. V, VI, § 3, pages 161 trouve dans la Morale a Nico- et suiv. de ma traduction.

Ainsi, une famille se suffit mieux à elle-même qu'un individu; et un État mieux encore qu'une famille, puisque de fait l'État n'existe réellement que du moment où la masse associée peut suffire à tous ses besoins. Si donc la plus complète suffisance est la plus désirable, une unité moins étroite sera nécessairement préférable à une unité plus compacte. § 8. Mais cette unité extrême de l'association, qu'on croit pour elle le premier des avantages, ne résulte même pas, comme on nous l'assure, de l'unanimité de tous les citoyens à dire, en parlant d'un seul et même objet : « Ceci est à moi ou n'est pas à moi, » preuve infaillible, si l'on en croit Socrate, de la parfaite unité de l'État. Le mot tous a ici un double sens : si on l'applique aux individus pris à part, Socrate aura dès lors beaucoup plus qu'il ne demande; car chacun dira en parlant d'un même enfant, d'une même femme : « Voilà mon fils, voilà ma femme; » il en dira autant pour les propriétés et pour tout le reste. § 9. Mais avec la communauté des femmes et des enfants, cette expression ne conviendra plus aux individus isolés; elle conviendra seulement au corps entier des citoyens; et de même la propriété appartiendra, non plus à chacun pris à part, mais à tous collectivement. Tous est donc ici une équivoque évidente : tous dans sa double acception signifie l'un aussi bien que l'autre, pair aussi bien qu'impair; ce qui ne laisse pas que d'introduire dans la discussion de Socrate des arguments fort controversables. Cet accord de tous les citoyens à dire la même chose est donc d'un côté fort beau, si l'on veut,

<sup>§ 8.</sup> Socrate. Voir Platon, Rép., liv. V, p. 280, trad. de M. Cousin.

mais impossible; et de l'autre, il ne prouve rien moins que l'unanimité.

- § 10. Le système proposé offre encore un autre inconvénient : c'est qu'on porte très-peu de sollicitude aux propriétés communes; chacun songe vivement à ses intérêts particuliers, et beaucoup moins aux intérêts généraux, si ce n'est en ce qui le touche personnellement; quant au reste, on s'en repose très-volontiers sur les soins d'autrui; c'est comme le service domestique, qui souvent est moins bien fait par un nombre plus grand de serviteurs. § 11. Si les mille enfants de la cité appartiennent à chaque citoyen, non pas comme issus de lui, mais comme tous nés, sans qu'on y puisse faire de distinction, de tels ou tels, tous se soucieront également peu de ces enfants-là. D'un enfant qui réussit chacun dira: « C'est le mien; » et s'il ne réussit pas, on dira, à quelques parents d'ailleurs que se rapporte son origine, d'après le chiffre de son inscription : « C'est le mien, ou celui de tout autre. » Mêmes allégations, mêmes doutes pour les mille enfants et plus que l'État peut renfermer, puisqu'il sera également impossible de savoir et de qui l'enfant est né, et s'il a vécu après sa naissance.
- § 12. Vaut-il mieux que chaque citoyen dise de deux mille, de dix mille enfants, en parlant de chacun d'eux: « Voilà mon enfant? » Ou l'usage actuellement reçu est-il préférable? Aujourd'hui on appelle son fils

<sup>§ 11.</sup> D'après le chisse. Aristote en effet ce que Platon cherche à suppose sans doute que la paternité, dans le système de Platon, pliqués et certainement très-peu
pourrait être indiquée par la date efficaces, Républ., liv. V, p. 275,
de la naissance de l'enfant. C'est trad. de M. Cousin.

un enfant qu'un autre nomme son frère, ou son cousin germain, ou son camarade de phratrie et de tribu, se-Ion les liens de famille, de sang, d'alliance ou d'amitié contractés directement par les individus ou par leurs ancêtres. N'être que cousin à ce titre, vaut beaucoup mieux que d'être fils à la manière de Socrate.

§ 13. Mais quoi qu'on fasse, on ne pourra éviter que quelques citoyens au moins n'aient soupçon de leurs frères, de leurs enfants, de leurs pères, de leurs mères; il leur suffira, pour qu'ils se reconnaissent infailliblement entre eux, des ressemblances si fréquentes des fils aux parents. Les auteurs qui ont écrit des voyages autour du monde rapportent des faits analogues; chez quelques peuplades de la haute Libye, où existe la communauté des femmes, on se partage les enfants d'après la ressemblance; et même parmi les femelles desanimaux, des chevaux et des taureaux, par exemple,

tribu.

§ 13. N'aient soupçon. Platon prend en effet les précautions les blique, liv. V, p. 275 et suiv., trad. de M. Cousin. — La communauté des femmes. Il s'agit ici des Garamantes, habitants de la Libye supérieure. Pomponius Méla (Géorg., liv. I, ch. viii) leur attribue la même coutume. Hérodote (Melpomène, ch. cl.xxx) prétend que la communauté des semmes existait

§ 12. Phrairie. La phratrie était croire Diodore de Sicile (t. I, p. 165), à Athènes une subdivision de la les femmes étaient communes chez les Troglodytes; le roi seul possédait exclusivement la sienne. Nicolas de Damas (Prodrome de la plus minutieuses pour que les Bible gr. de Coraï, p. 271, 273) mères elles-mêmes ne puissent assure que les femmes et les biens reconnaître leurs enfants. Répu- étaient en communauté chez les Scythes; que les femmes étaient communes chez les Liburniens, et que les enfants étaient répartis entre les pères à l'âge de cinq ans, d'après la ressemblance. Le baron de Campenhausen affirme, dans un ouvrage cité par Schneider (Bemerk. über Rüssland), que les Zaporoves, peuplade russe qui hachez les Auses, peuplade de Libye bite aux embouchures du Boryssur les bords du lac Triton. A en thène, ont conservé la commu-

quelques-unes produisent des petits exactement pareils au mâle, témoin cette jument de Pharsale, surnommée la Juste.

- § 14. Il ne sera pas plus facile dans cette communauté de se prémunir contre d'autres inconvénients, tels que les outrages, les meurtres volontaires ou par imprudence, les rixes et les injures, toutes choses beaucoup plus graves envers un père, une mère ou des parents très-proches, qu'envers des étrangers, et cependant beaucoup plus fréquentes nécessairement parmi des gens qui ignoreront les liens qui les unissent. On peut du moins, quand on se connaît, faire les expiations légales, qui deviennent impossibles quand on ne se connaît pas.
- § 15. Il n'est pas moins étrange, quand on établit la communauté des enfants, de n'interdire aux amants que le commerce charnel, et de leur permettre leur amour même, et toutes ces familiarités vraiment hideuses du père au fils, ou du frère au frère, sous prétexte que ces caresses ne vont pas au delà de l'amour. Il n'est pas moins étrange de défendre le commerce charnel, par l'unique crainte de rendre le plaisir beaucoup trop vif, sans paraître attacher la moindre importance à ce que ce soit un père et un fils, ou des frères qui s'y livrent entre eux.

Si la communauté des femmes et des enfants paraît

de Pharsale. Aristote cite encore ce coup trop vif. République, liv. III, fait, Histoire des Animaux, l. VII, p. 192, id. On peut trouver qu'Ach. vi, p. 894, édition de Berlin. ristotene représente pas très-fidèle-

nauté des semmes. — Cette jument de M. Cousin. — Le plaisir beau-§ 15. Ces familiarités. Républ., ment la pensée de Platon, qui n'a liv. III, p. 162; liv. V, p. 293, trad. pas dit précisément cela.

à Socrate plus utile pour l'ordre des laboureurs que pour celui des guerriers, gardiens de l'État, c'est qu'elle détruira tout accord dans cette classe, qui ne doit songer qu'à obéir et non à tenter des révolutions.

§ 16. En général, cette loi de communauté produira nécessairement des effets tout opposés à ceux que des lois bien faites doivent amener, et précisément par le motif qui inspire à Socrate ses théories sur les femmes et les enfants. A nos yeux, le bien suprême de l'État, c'est l'union de ses membres, parce qu'elle prévient toute dissension civile; et Socrate aussi ne se fait pas faute de vanter l'unité de l'État, qui nous semble, et lui-même l'avoue, n'être que le résultat de l'union des citovens entre eux. Aristophane, dans sa discussion sur l'amour, dit précisément que la passion, quand elle est violente, nous donne le désir de fondre notre existence dans celle de l'objet aimé, et de ne faire qu'un seul et même être avec lui. § 17. Or ici il faut de toute nècessité que les deux individualités, ou du moins que l'une des deux disparaisse; dans l'État au contraire où cette communauté prévaudra, elle éteindra toute bienveillance réciproque; le fils n'y pensera pas le moins du monde à chercher son père, ni le père à chercher son fils. Ainsi que la douce saveur de quelques gouttes de miel disparait dans une vaste quantité d'eau, de même l'affection que font naître ces noms si chers se perdra

§ 16. L'union des citoyens entre fondateur du Stoicisme : « L'aeux. Athénée (p. 561) nous a con-mour, disait-il, est le dieu qui couservé, sur la même idée qu'expose tribue à garantir le salut de l'Éici Aristote, une expression vrai- tat. - » Aristophane. Dans le Banment remarquable tirée de la Ré-quet de Platon, trad. de M. Cou-

publique de Zénon de Cittiée, le sin. p. 271 et suiv.

dans un État où il sera complétement inutile que le fils songe au père, le père au fils, et les enfants à leurs frères. L'homme a deux grands mobiles de sollicitude et d'amour, c'est la propriété et les affections; or, il n'y a place n'y pour l'un ni pour l'autre de ces sentiments dans la République de Platon. Cet échange des enfants passant, aussitôt après leur naissance, des mains des laboureurs et des artisans leurs pères entre celles des guerriers, et réciproquement, présente encore bien des embarras dans l'exécution. Ceux qui les porteront des uns aux autres sauront, à n'en pas douter, quels enfants ils donnent et à qui ils les donnent. C'est surtout ici que se reproduiront les graves inconvénients dont j'ai parlé plus haut; ces outrages, ces amours criminels, ces meurtres dont les liens de parenté ne sauraient plus garantir, puisque les enfants passés dans les autres classes de citoyens ne connaîtront plus, parmi les guerriers, ni de pères, ni de mères, ni de frères, et que les enfants entrés dans la classe des guerriers seront de même dégagés de tout lien envers le reste de la cité.

- § 18. Mais je m'arrête ici en ce qui concerne la communauté des femmes et des enfants.
- § 17. Et réciproquement. Voir la la République de Platon, p. 251 et fin du troisième livre, p. 158, et le suiv., trad. de M. Cousin. L'anacommencement du cinquième de lyse d'Aristote est exacte.

### CHAPITRE II.

Suite de l'examen de la République de Platon; critique de ses théories sur la communauté des biens; difficultés générales qui naissent des communautés, quelles qu'elles soient. — La bienveillance réciproque des citoyens peut, jusqu'à un certain point, remplacer la communauté, et vaut mieux qu'elle; importance du sentiment de la propriété; le système de Platon n'a qu'une apparence séduisante; il est impraticable, et n'a pas les avantages que l'auteur lui trouve. — Quelques critiques sur la position exceptionnelle des guerriers et sur la perpétuité des magistratures.

§ 1. La première question qui se présente après celle-ci, c'est de savoir quelle doit être, dans la meilleure constitution possible de l'État, l'organisation de la propriété, et s'il faut admettre ou rejeter la communauté des biens. On peut d'ailleurs examiner ce sujet indépendamment de ce qu'on a pu statuer sur les femmes et les enfants. En conservant à leur égard la situation actuelle des choses et la division admise par tout le monde, je demande, en ce qui concerne la propriété, si la communauté doit s'étendre au fonds ou seulement à l'usufruit? Ainsi, les fonds de terre étant possédés individuellement, faut-il en apporter et en consommer les fruits en commun, comme le pratiquent quelques nations? Ou au contraire, la propriété et la culture étant communes, en partager les fruits entre les individus, espèce de communauté qui existe aussi,

<sup>§ 1.</sup> Si la communauté. Platon, Républ., liv. V, p. 284, trad. de M. Cousin.

assure-t-on, chez quelques peuples barbares? Ou bien les fonds et les fruits doivent-ils être mis également en communauté? § 2. Si la culture est confiée à des mains étrangères, la question est tout autre et la solution plus facile; mais si les citoyens travaillent personnellement pour eux-mêmes, elle est beaucoup plus embarrassante. Le travail et la jouissance n'étant pas également répartis, il s'élèvera nécessairement contre ceux qui jouissent ou reçoivent beaucoup, tout en travaillant peu, des réclamations de la part de ceux qui reçoivent peu, tout en travaillant beaucoup. § 3. Entre hommes, généralement, les relations permanentes de vie et de communauté sont fort difficiles; mais elles le sont encore bien davantage pour l'objet qui nous occupe ici. Qu'on regarde seulement les réunions de voyages, où l'accident le plus fortuit et le plus futile suffit à provoquer la dissension; et parmi nos domestiques, n'avonsnous pas surtout de l'irritation contre ceux dont le service est personnel et de tous les instants?

§ 4. A ce premier inconvenient, la communauté des biens en joint encore d'autres non moins graves. Je lui préfère de beaucoup le système actuel, complété par les mœurs publiques, et appuyé sur de bonnes lois. Il réunit les avantages des deux autres, je veux dire, de la communauté et de la possession exclusive. Alors, la propriéte devient commune en quelque sorte, tout en restant particulière; les exploitations étant toutes séparées ne donneront pas naissance à des querelles; elles prospéreront davantage, parce que chacun s'y attachera comme à un intérêt personnel, et la vertu

<sup>§ 3.</sup> Réunions de royages... parmi nos domestiques, toutes ces observations sont profondément vraies.

des citoyens en réglera l'emploi, selon le proverbe : « Entre amis tout est commun. » § 5. Aujourd'hui même on retrouve dans quelques cités des traces de ce système, qui prouvent bien qu'il n'est pas impossible; et surtout dans les États bien organisés, où il existe en partie, et où il pourrait être aisément complété. Les citoyens, tout en possédant personnellement, abandonnent à leurs amis, ou leur empruntent l'usage commun de certains objets. Ainsi, à Lacédémone, chacun emploie les esclaves, les chevaux d'autrui, comme s'ils lui appartenaient en propre; et cette communauté s'étend jusque sur les provisions de voyage, quand on est surpris aux champs par le besoin.

Il est donc évidemment préférable que la propriété soit particulière et que l'usage seul la rende commune. Amener les esprits à ce point de bienveillance regarde spécialement le législateur.

§ 6. Du reste, on ne saurait dire tout ce qu'ont de délicieux l'idée et le sentiment de la propriété. L'amour de soi, que chacun de nous possède, n'est point un sentiment répréhensible; c'est un sentiment tout à fait naturel; ce qui n'empêche pas qu'on blâme à bon droit l'égoïsme, qui n'est plus ce sentiment lui-même et qui n'en est qu'un coupable excès; comme on blâme l'avarice, quoiqu'il soit naturel, on peut dire, à tous les hommes d'aimer l'argent. C'est un grand charme que d'obliger et de secourir des amis, des hôtes, des compagnons; et ce n'est que la propriété individuelle

<sup>§ 5.</sup> Lacédémone. Voir Ottfried Cragius, Républ. lacédémonienne, liv. I, p. 71.

<sup>§ 6.</sup> L'amour de soi. Cet éloge de Müller, die Dorier, t. II, p. 37, et l'amour de soi est aussi dans Platon, Lois, liv. V. p. 265, trad. de M. Cousin.

qui nous assure ce bonheur-là. § 7. On le détruit, quand on prétend établir cette unité excessive de l'État, de même qu'on enlève encore à deux autres vertus toute occasion de s'exercer : d'abord à la continence, car c'est une vertu que de respecter par sagesse la femme d'autrui; et en second lieu, à la générosité, qui ne va qu'avec la propriété; car, dans cette république, le citoyen ne peut jamais se montrer libéral, ni faire aucun acte de générosité, puisque cette vertu ne peut naître que de l'emploi de ce qu'on possède.

§8 Le système de Platon a, je l'avoue, une apparence tout à fait séduisante de philanthropie; au premier aspect, il charme par la merveilleuse réciprocité de bienveillance qu'il semble devoir inspirer à tous les citoyens, surtout quand on entend faire le procès aux vices des constitutions actuelles, et les attribuer tous à ce que la propriété n'est pas commune : par exemple, les procès que font naître les contrats, les condamnations pour faux témoignages, les vils empressements auprès des gens riches; mais ce sont là des choses qui tiennent, non point à la possession individuelle des biens, mais à la perversité des hommes. § 9. Et en effet, De voit-on pas les associés et les propriétaires communs bien plus souvent en procès entre eux que les possesseurs de biens personnels? Et encore, le nombre de ceux qui peuvent avoir de ces querelles dans les associations est-il bien faible comparativement à celui des possesseurs de propriétés particulières. D'un autre côté, il serait juste d'énumérer non pas seulement les maux,

<sup>§ 8.</sup> Les procès. Platon, Répub., liv. V, p. 285 et suiv., trad. de M. Cousin.

mais aussi les avantages que la communauté détruit; avec elle, l'existence me paraît tout à fait impraticable. L'erreur de Socrate vient de la fausseté du principe d'où il part. Sans doute l'État et la famille doivent avoir une sorte d'unité, mais non point une unité absolue. Avec cette unité poussée à un certain point, l'État n'existe plus; ou s'il existe, sa situation est déplorable; car il est toujours à la veille de ne plus être. Autant vaudrait prétendre faire un accord avec un seul son; un rhythme, avec une seule mesure. § 10. C'est par l'éducation qu'il convient de ramener à la communauté et à l'unité l'État, qui est multiple, comme je l'ai déjà dit ; et je m'étonne qu'en prétendant introduire l'éducation, et, par elle, le bonheur dans l'État, on s'imagine pouvoir le régler par de tels moyens, plutôt que par les mœurs, la philosophie et les lois. On pouvait voir qu'à Lacédémone et en Crète, le législateur a eu la sagesse de fonder la communauté des biens sur l'usage des repas publics.

On ne peut refuser non plus de tenir compte de cette longue suite de temps et d'années, où, certes, un tel système, s'il était bon, ne serait pas resté inconnu. En ce genre, tout, on peut le dire, a été imaginé; mais telles idées n'ont pas pu prendre; et telles autres ne sont pas mises en usage, bien qu'on les connaisse.

§ 11. Ce que nous disons de la République de Platon, serait encore bien autrement évident, si l'on voyait un gouvernement pareil exister en réalité. On ne pourrait d'abord l'établir qu'à cette condition de partager et

<sup>§ 10.</sup> Comme je l'ai déjà dit. Voir plus haut, ch. 1, § 4.

d'individualiser la propriété en en donnant une portion, ici aux repas communs, là à l'entretien des phratries et des tribus. Alors toute cette législation n'aboutirait qu'à interdire l'agriculture aux guerriers; et c'est précisément ce que de nos jours cherchent à faire les Lacédémoniens. Quant au gouvernement général de cette communauté, Socrate n'en dit mot, et il nous serait tout aussi difficile qu'à lui d'en dire davantage. Cependant la masse de la cité se composera de cette masse de citoyens à l'égard desquels on n'aura rien statué. Pour les laboureurs, par exemple, la propriété sera-t-elle particulière, ou sera-t-elle commune? Leurs femmes et leurs enfants seront-ils ou ne seront-ils pas en commun? § 12. Si les règles de la communauté sont les mêmes pour tous, où sera la différence des laboureurs aux guerriers? Où sera pour les premiers la compensation de l'obéissance qu'ils doivent aux autres? Qui leur apprendra même à obéir? A moins qu'on n'emploie à leur égard l'expédient des Crétois, qui ne défendent que deux choses à leurs esclaves, se livrer à la gymnastique et posséder des armes. Si tous ces points sont réglés ici comme ils le sont dans les autres États, que deviendra dès lors la communauté? On aura nécessairement constitué dans l'État deux États ennemis l'un de l'autre; car des laboureurs et des artisans, on aura fait des citoyens; et des guerriers, on aura fait des surveillants chargés de les garder perpétuellement.

§ 13. Quant aux dissensions, aux procès et aux au-

<sup>§11.</sup> Lacédémoniens. Je ne trouve Müller qui ait rapport à ce fait asrien dans Cragius ni dans Ott. sez remarquable.

tres vices que Socrate reproche aux sociétés actuelles, j'affirme qu'ils se retrouveront tous sans exception dans la sienne. Il soutient que, grâce à l'éducation, il ne faudra point dans sa République tous ces règlements sur la police, la tenue des marchés et autres matières aussi peu importantes; et cependant il ne donne d'éducation qu'à ses guerriers.

D'un autre côté, il laisse aux laboureurs la propriété des terres, à la condition d'en livrer les produits; mais il est fort à craindre que ces propriétaires-là ne soient bien autrement indociles, bien autrement fiers que les hilotes, les pénestes ou tant d'autres esclaves. § 14. Socrate, au reste, n'a rien dit sur l'importance relative de toutes ces choses. Il n'a point parlé davantage de plusieurs autres qui leur tiennent de bien près, telles que le gouvernement, l'éducation et les lois spéciales à la classe des laboureurs; or, il n'est ni plus facile, ni moins important de savoir comment on l'organisera, pour que la communauté des guerriers puisse subsister à côté d'elle. Supposons que pour les laboureurs ait lieu la communauté des femmes avec la division des biens; qui sera chargé de l'administration, comme les maris le sont de l'agriculture? Qui en sera chargé, en admettant pour les laboureurs l'égale communauté des femmes et des biens? § 15. Certes, il est fort étrange d'aller ici chercher une comparaison parmi les animaux, pour soutenir que les fonctions des femmes

<sup>§ 13.</sup> Les hilotes, les pénestes. Les pénestes étaient les esclaves des Thessaliens et peut-être aussi des Macédoniens. Voir plus haut, liv. I, ch. 11, § 3 et la note, et Ott. Müller, t. II, p. 66.

<sup>§ 15.</sup> Une comparaison parmi les animaux. République de Platon, p. 255, trad. de M. Cousin. Platon prétend en effet que les femmes doivent partager tous les travaux, toutes les occupations des hom-

doivent être absolument celles des maris, auxquels on interdit du reste toute occupation intérieure.

L'établissement des autorités, tel que le propose Socrate, offre encore bien des dangers : il les veut perpétuelles. Cela seul suffirait pour causer des guerres civiles même chez des hommes peu jaloux de leur dignité, à plus forte raison parmi des gens belliqueux, et pleins de cœur. Mais cette perpétuité est indispensable dans la théorie de Socrate: « Dieu verse l'or, non point tantôt dans l'âme des uns, tantôt dans l'âme des autres, mais toujours dans les mêmes âmes » : ainsi Socrate soutient qu'au moment même de la naissance, Dieu mêle de l'or dans l'âme de ceux-ci; de l'argent, dans l'âme de ceux-là; de l'airain et du fer, dans l'âme de ceux qui doivent être artisans ou laboureurs.

§ 16. Il a beau interdire tous les plaisirs à ses guerriers, il n'en prétend pas moins que le devoir du législateur est de rendre heureux l'État tout entier; mais

pendant que certains hommes sont faits pour le commandement et la trad. de M. Cousin.

§ 16. Interdire tous plaisirs à ses guerriers. Répub., liv. III, p. 191 et suiv. Platon est allé lui-même au-devant de l'objection que fait Aristote. Répub., liv. V, p. 288. De plus, il soumet les philosophes à la même discipline et par les

mes, parce que les chiennes de mêmes motifs. Répub., liv. VII, berger gardent le troupeau tout p. 75, trad. de M. Cousin. — Dans aussi bien que les chiens. —Il les toute cette discussion sur la comreut perpétuelles. Platon, sans dire munauté des biens et des femmes, positivement que les pouvoirs doi- les partisans les plus ardents de vent être perpétuels, assure ce- Platon n'ont pu s'empêcher de reconnaître que la saine raison était du côté de son antagoniste. Mais puissance. Républ., liv. III, p. 187, il faut ajouter aussi qu'Aristote n'a pas, en général, étudié assez profondément la pensée de son maître, qui est, il est vrai, absolument contraire aux siennes. Il a trop souvent transporté à la cité entière ce que Platon ne propose que pour la classe des guerriers. V. plus loin, ch. 111, § 1 et la note.

l'État tout entier ne saurait être heureux, quand la plupart ou quelques-uns de ses membres, sinon tous, sont privés de bonheur. C'est que le bonheur ne ressemble pas aux nombres pairs, dans lesquels la somme peut avoir telle propriété que n'a aucune des parties. En fait de bonheur, il en est autrement; et si les défenseurs mêmes de la cité ne sont pas heureux, qui donc pourra prétendre à l'être? Ce ne sont point apparemment les artisans, ni la masse des ouvriers attachés aux travaux mécaniques.

§ 17. Voilà quelques uns des inconvénients de la république vantée par Socrate; j'en pourrais indiquer encore plus d'un autre non moins sérieux.

## CHAPITRE III.

Examen du traité des Lois, de Platon; rapports et différences des Lois à la République. Critiques diverses: le nombre des guerriers est trop considérable, et rien n'est préparé pour la guerre extérieure; limites de la propriété trop peu claires et précises; oubli en ce qui concerne le nombre des enfants; Phidon de Corinthe n'a pas commis cette lacune; le caractère général de la constitution proposée dans les Lois est surtout oligarchique, comme le prouve le mode d'élection pour les magistrats.

- § 1. Les mêmes principes se retrouvent dans le traité des Lois, composé postérieurement. Aussi me borne-
- §. 1. Dans le traité des Lois. Les beaucoup plus réels et plus posi-Lois sont l'ouvrage de la vieillesse tifs que dans la République. Voir de Platon. Ses principes y sont la traduction de M. V. Cousin et

rai-je à un petit nombre de remarques sur la constitution que Platon y propose.

Dans le traité de la République, Socrate n'approfondit que très-peu de questions, telles que la communauté des enfants et des femmes, le mode d'application de ce système, la propriété, et l'organisation du gouvernement. Il y divise la masse des citoyens en deux classes: les laboureurs d'une part, et de l'autre les guerriers, dont une fraction, qui forme une troisième classe, délibère sur les affaires de l'État et les dirige souverainement. Socrate a oublié de dire si les laboureurs et les artisans doivent être admis au pouvoir dans une proportion quelconque, ou en être totalement exclus; s'ils ont ou n'ont pas le droit de posséder des armes, et de prendre part aux expéditions militaires. En revanche, il pense que les femmes doivent accompagner les guerriers au combat, et recevoir la même éducation qu'eux. Le reste du traité est rempli, ou par des digressions, ou par des considérations sur l'éducation de guerriers.

§ 2. Dans les Lois au contraire, on ne trouve à peu près que des dispositions législatives. Socrate y est fort concis sur la constitution; mais toutefois, voulant rendre celle qu'il propose applicable aux États en général, il revient pas à pas à son premier projet. Si j'en

ici par Aristote est bien insuf- pour être juste, convenir qu'il a fisant. La grande et essentielle été fort peu exact dans cette exquestion de la justice est omise position. Voir plus loin dans ce tout entière par le disciple. Les chapitre §§ 3 et 8 des inexactiennemis du péripatétisme ont ac- tudes et des critiques peu soncusé violemment Aristote d'a- dées.

son argument des Lois. On peut voir dénaturé à plaisir les opitrouver d'ameurs que le resume mons de son maitre; ce sont la de la République de Platon fait des exagérations; mais il faut,

excepte la communauté des femmes et des biens, tout se ressemble dans ses deux républiques; éducation, affranchissement pour les guerriers des gros ouvrages de la société, repas communs, tout y est pareil. Seulement il étend dans la seconde les repas communs jusqu'aux femmes, et porte de mille à cinq mille le nombre des citoyens armés.

- § 3. Sans aucun doute, les dialogues de Socrate sont éminemment remarquables, pleins d'élégance, d'originalité, d'imagination; mais il était peut-être difficile que tout y fût également juste. Ainsi, qu'on ne s'y trompe pas, il ne faudrait pas moins que la campagne de Babylone, ou toute autre plaine immense, pour cette multitude qui doit nourrir cinq mille oisifs sortis de son sein, sans compter cette autre foule de femmes et de serviteurs de toute espèce. Sans doute on est bien libre de créer des hypothèses à son gré; mais il ne faut pas les pousser jusqu'à l'impossible.
- § 4. Socrate affirme qu'en fait de législation, deux objets surtout ne doivent jamais être perdus de vue: le sol et les hommes. Il aurait pu ajouter encore, les
- M. Cousin.
- § 3. La campagne de Babylone. der des plaines aussi vastes que trad. de M. Cousin.

§ 2. Jusqu'aux femmes. Voir Pla-celle de la Babylonie, avait nourri ton, Lois, liv. VI, p. 369, trad. de jusqu'a dix mille guerriers, oisifs M. Cousin.—Cinq mille. Platon dit comme ceux de Platon. Aristote cinq mille quarante, nombre duo- lui-même le remarque, liv. II, ch. décimal, auquel il attache une vi, § 12. Schlosser, traducteur algrande importance. Voir les Lois, lemand, avait déjà fait une obserlivre. V, page. 278, trad. de vation à peu près pareille sur ce passage.

§ 4. Les États voisins. Platon a La critique d'Aristote ne paraît pas touché ce sujet, mais fort sommaiici fort juste. Sparte, sans possé- rement, Lois, liv. V. p. 261 et 277, États voisins, à moins qu'on ne refuse à l'État toute existence politique extérieure. En cas de guerre, il faut que la force militaire soit organisée, non pas seulement pour défendre le pays, mais aussi pour agir au dehors. En admettant que la vie guerrière ne soit ni celle des individus, ni celle de l'État, encore faut-il savoir se rendre redoutable aux ennemis, non pas seulement quand ils envahissent le sol, mais encore lorsqu'ils l'ont évacué.

- § 5. Quant aux limites assignables à la propriété, on pourrait demander qu'elles fussent autres que celles qu'indique Socrate, et surtout qu'elles fussent plus précises et plus claires. « La propriété, dit-il, doit aller jusqu'à satisfaire les besoins d'une vie sobre », voulant exprimer par là ce qu'on entend ordinairement par une existence aisée, expression qui a certainement un sens beaucoup plus large. Une vie sobre peut être fort pénible. « Sobre et libérale » ent été une définition beaucoup meilleure. Si l'une de ces deux conditions vient à manquer, on tombe ou dans le luxe ou dans la souffrance. L'emploi de la propriété ne comporte pas d'autres qualités; on ne saurait y apporter ni douceur ni courage; mais on peut y apporter modération et libéralité; et ce sont là nécessairement les vertus qu'on peut montrer dans l'usage de la fortune.
- § 6. C'est aussi un grand tort, quand on va jusqu'à diviser les biens en parties égales, de ne rien statuer sur le nombre des citoyens, et de les laisser procréer

<sup>§ 5.</sup> D'une vie sobre. Platon, Lois, paraît cependant assez justifiée. liv. V, p. 277, trad. de M. Cousin. § 6. Le nombre des citoyens. Pla-Schlosser a cherché à défendre ici ton prescrit expressément que le Platon contre une critique qui nombre des maisons et des lots de

sans limites, s'en remettant au hasard pour que le nombre des unions stériles compense celui des naissances quel qu'il soit, sous prétexte que, dans l'état actuel des choses, cette balance semble s'établir tout naturellement. Il s'en faut que le rapprochement soit le moins du monde exact. Dans nos cités, personne n'est dans le dénûment, parce que les propriétés se partagent entre les enfants, quel qu'en soit le nombre. En admettant au contraire qu'elles seront indivises, tous les enfants en surnombre, peu ou beaucoup, ne posséderont absolument rien. § 7. Le parti le plus sage serait de limiter la population et non la propriété, et d'assigner un maximum qu'on ne dépasserait pas, en ayant à la fois égard, pour le fixer, et à la proportion éventuelle des enfants qui meurent, et à la stérilité des mariages. S'en rapporter au hasard, comme dans la plupart des États, serait une cause inévitable de misère dans la république de Socrate; et la misère engendre les discordes civiles et les crimes. C'est dans la vue de prévenir ces maux, que l'un des plus anciens législateurs, Phidon de Corinthe, voulait que le nombre des familles et des citoyens restât immuable, quand bien même les lots primitifs auraient été tous inégaux. Dans les Lois, on a fait précisément le contraire. Nous

terre ne dépasse jamais cinq mille fants, il ne le limite pas; mais on peut voir les expédients qu'il propose pour le restreindre, quand il devient trop considérable. Lois, liv-V, p. 278, 284 et suiv., trad. M. Cousin, et dans ce livre plus loin, ch. 1v. § 3.

§ 7. Phidon. Les marbres d'Aquarante, comme celui des guer- rundel parlent de ce Phidon; il riers. Quant au nombre des en- vivait vers la fin du 1xº siècle avant Jésus-Christ, 50 ans à peu près avant Lycurgue. Aristote parle encore d'un autre Phidon. tyran d'Argos, liv. V (8), ch. viII. § 4. Quelques commentateurs ont confondu l'un et l'autre. Ott. Müller semble les distinguer. Voir die dirons, au reste, plus tard notre opinion personnelle sur ce sujet.

- § 8. On a encore omis, dans le traité des Lois, de déterminer la différence des gouvernants aux gouverraés. Socrate se borne à dire que le rapport des uns aux atres sera celui de la chaîne à la trame, faites toutes deux de laines différentes. D'autre part, puisqu'il peret l'accroissement des biens meubles jusqu'au quintaple, pourquoi ne laisserait-il pas aussi quelque latitalde pour les biens-fonds? Il faut bien prendre garde exore que la séparation des habitations ne soit un faux principe en fait d'économie domestique. Socrate ne donne pas à ses citoyens moins de deux habitations complétement isolées; et c'est toujours chose fort difficile que d'entretenir deux maisons.
  - § 9. Dans son ensemble, le système politique de Socrate n'est ni une démocratie, ni une oligarchie; c'est le gouvernement intermédiaire, qu'on nomme répu-

Porier, t. I, p. 155, et t. II, p. 108 de terre aux environs de la et 200, et Eginet. p. 55 et suiv. — Plus tard. Voir plus loin, liv. IV (7), ch. v, § 1; ch. ix, § 7, et ch. XIV, § 10.

Voir aussi le Politique, p. 478. quadruple, Lois, liv. V, p. 294.— Deux maisons. Lois, liv. V, p. 297, Aristote parle seulement de lots de M. Cousin.

cité, et sur la frontière. Platon parle d'habitations et d'établissements.

§. 9. Le système politique... répu-§ 8. La trame. Platon, Lois, blique. Quelques auteurs moderliv. V, p. 271, trad. de M. Cousin. nes, et M. Gættling entre autres, p. 316, ont trouvé que le système Jusqu'au quintuple. Platon dit le de Platon était plus monarchique que républicain. Voir plus bas même livre, même chapitre, § 11. traduction de M. Cousin, Platon Dans la pensée même de Platon, dit positivement « deux habita- son système est aristocratique. tions ». Champagne et Thurot ont Voir la Répub., liv. VIII, p. 127; prétendu qu'Aristote commet la parfois aussi il va jusqu'à identifaute qu'il reproche ici à Platon, sier la royauté avec l'aristocratie, liv. IV (7), chapitre 1x, § 7; mais id., liv. IX, p. 195 et 223, traduction

blique, puisqu'elle se compose de tous les citoyens qui portent les armes. S'il prétend donner cette constitution comme la plus commune dans la plupart des États existants, il n'a peut-être pas tort. Mais il est dans l'erreur, s'il croit qu'elle vient immédiatement après la constitution parfaite. Bien des gens pourraient lui préférer sans hésitation celle de Lacédémone, ou toute autre un peu plus aristocratique. § 10. Quelques auteurs prétendent que la constitution parfaite doit réunir les éléments de toutes les autres ; et c'est à ce titre qu'ils vantent celle de Lacédémone, où se trouvent combinés les trois éléments de l'oligarchie, de la monarchie et de la démocratie, représentés l'un par les Rois, l'autre par les Gérontes, le troisième par les Éphores, qui sortent toujours des rangs du peuple. D'autres, il est vrai, voient dans les Éphores l'élément tyrannique, et retrouvent l'élément de la démocratie dans les repas communs et dans la discipline quotidienne de la cité.

§ 11. Dans le traité des Lois, on prétend qu'il faut composer la constitution parfaite de démagogie et de tyrannie, deux formes de gouvernement qu'on est en

formellement. Archytas était contes. temporain d'Aristote, et le mot « quelques » se rapporte sans doute à lui.—Celle de Lacédémone. **Voir plus loin l'analyse de la re**publique de Sparte, ch. vi, dans ce livre. — Des rangs du peuple. « Peuple » signific ici non pas le

<sup>§ 10.</sup> Quelques auteurs. Stobée, « peuple », dans le sens où nous p. 26 et 440, cite un passage d'Ar- entendons ordinairement ce mot, chytas le Pythagoricien, où la mais la dernière classe parmi même pensée se trouve exprimée les citoyens, parmi les Spartia-

<sup>§ 11.</sup> Dans le traité des Lois. Voir les Lois, liv. III, p. 178, trad. de M. Cousin. Dans la République, Platon incline évidemment à l'aristocratie, qui est pour lui le gouvernement des meilleurs. Voir la Républ., liv. VIII, p. 127.

droit ou de nier complétement, ou de considérer comme les pires de toutes. On a donc bien raison d'admettre une combinaison plus large; et la meilleure constitution est aussi celle qui réunit le plus d'éléments divers. Le système de Socrate n'a rien de monarchique; il rest qu'oligarchique et démocratique; ou plutôt il a ne tendance prononcée à l'oligarchie, comme le prouve pien le mode d'institution de ses magistrats. Laisser choisir le sort parmi des candidats élus, appartient aussi Dien à l'oligarchie qu'à la démocratie; mais faire une obligation aux riches de se rendre aux assemblées, d'y nommer les autorités et d'y remplir toutes les fonctions politiques, tout en exemptant les autres citoyens de ces devoirs, c'est une institution oligarchique. C'en est une encore de vouloir appeler au pouvoir surtout des riches, et de réserver les plus hautes fonctions aux cens les plus élevés. § 12. L'élection de son sénat n'a pas moins le caractère de l'oligarchie. Tous les citoyens sans exception sont tenus de voter, mais de choisir les magistrats dans la première classe du cens; d'en nommer ensuite un nombre égal dans la seconde classe; Puis autant dans la troisième. Seulement ici, tous les citoyens de la troisième et de la quatrième classe sont libres de ne pas voter; et dans les élections du quatrième cens et de la quatrième classe, le vote n'est

je conseille au lecteur qui voudra hien comprendre ce passage d'avoir sous les yeux le texte même de l'laton. Aristote n'en donne

§ 12. L'élection de son sénat. Pla- peu clair. Sans doute ce résumé ton. Lois, liv. VI, p. 315, trad. de pouvait suffire de son temps : les M. Cousin; c'est ici surtout que ouvrages de Platon étaient entre les mains de tous les gens instruits, et son système parfaitement connu. Il n'était besoin que de le rappeler en peu de mots; et c'est là ce qui qu'un extrait fort court et très- excuse cette concision d'Aristote. obligatoire que pour les citoyens des deux premières. Enfin, Socrate veut qu'on répartisse tous les élus en nombre égal pour chaque classe de cens. Ce système fera nécessairement prévaloir les citoyens qui payent le cens le plus fort; car bien des citoyens pauvres s'abstiendront de voter, parce qu'ils n'y seront pas obligés.

- § 13. Ce n'est donc point là une constitution où se combinent l'élément monarchique et l'élément démocratique. On peut déjà s'en convaincre par ce que je viens de dire; on le pourra bien mieux encore, quand plus tard je traiterai de cette espèce particulière de constitution. J'ajouterai seulement ici qu'il y a du danger à choisir les magistrats sur une liste de candidats élus. Il suffit alors que quelques citoyens, même en petit nombre, veuillent se concerter, pour qu'ils puissent constamment disposer des élections.
- § 14. Je termine ici mes observations sur le système développé dans le traité des Lois.

<sup>§ 13.</sup> Plus tard. Voir plus loin, liv. VI (4), ch. v, §§ 4 et suiv.

## CHAPITRE IV.

Examen de la constitution proposée par Phaléas de Chalcédoine; de l'égalité des biens ; importance de cette loi politique; l'égalité des biens entraîne l'égalité d'éducation; insuffisance de ce principe. Phaléas n'a rien dit des relations de sa cité avec les États voisins; il faut étendre l'égalité des biens jusqu'aux meubles, et ne point la borner aux biens-fonds. — Règlement de Phaléas sur les artisans.

§ 1. Il est encore d'autres constitutions qui sont dues, soit à de simples citoyens, soit à des philosophes et à des hommes d'État. Il n'en est pas une qui ne se rapproche des formes reçues et actuellement en vigueur, beaucoup plus que les deux républiques de Socrate. Personne, si ce n'est lui, ne s'est permis ces innovations de la communauté des femmes et des enfants, et des repas communs des femmes; tous se sont bien plutôt occupés des objets essentiels. Pour bien des gens, le point cápital paraît être l'organisation de la Propriété, source unique, à leur avis, des révolutions. C'est Phaléas de Chalcédoine, qui, guidé par cette Pensée, a le premier posé en principe que l'égalité de

au lieu de « Chalcédonien »; c'est une erreur qui s'est reproduite semble approuver ici. Mais on ne peut admettre que Phaléas fût

§1. Phaléas. On he connaît Pha- de la constitution carthaginoise léas que par ce chapitre d'Aris- est donnée par Aristote dans ce tote. Arétin a lu « Carthaginois » même livre, ch. vIII. Ott. Müller, die Dorier, t. II, p. 200, citant ce passage d'Aristote, appelle Phaassez fréquemment, et que Coraï léas Phalkes; c'est sans doute une faute d'impression. Voir même chapitre, § 4. — Égalité de for-Carthaginois, puisque l'analyse tune. On peut voir dans Müller,

fortune est indispensable entre les citoyens. § 2. Il lui paraît facile de l'établir au moment même de la fondation de l'État; et quoique moins aisée à introduire dans les États dès longtemps constitués, on peut toutefois, selon lui, l'obtenir assez vite, en prescrivant aux riches de donner des dots à leurs filles, sans que leurs fils en recoivent; et aux pauvres, d'en recevoir sans en donner. J'ai déjà dit que Platon, dans le traité des Lois, permettait l'accroissement des fortunes jusqu'à une certaine limite, qui ne pouvait dépasser pour personne le quintuple d'un minimum déterminé. § 3. Il ne faut pas oublier, quand on porte des lois semblables, un point négligé par Phaléas et Platon: c'est qu'en fixant ainsi la quotité des fortunes, il faut aussi fixer la quantité des enfants. Si le nombre des enfants n'est plus en rapport avec la propriété, il faudra bientôt enfreindre la loi; et même, sans en venir là, il est dangereux que tant de citoyens passent de l'aisance à la misère, parce que ce sera chose difficile, dans ce cas, qu'ils n'aient point le désir des révolutions.

§ 4. Cette influence de l'égalité des biens sur l'association politique a été comprise par quelques-uns des anciens législateurs; témoin Solon dans ses lois, témoin le décret qui interdit l'acquisition illimitée des

die Dorier, t. II, pages 199 et a joué dans la législation dorienne.

§ 2. Des dots à leurs filles. Montesquieu blâme cette loi de Phaléas, Esprit des Lois, liv. V, ch. v, p. 221. — Le quintuple. Voir cidessus, même livre, ch. 111, § 8.

§ 4. Solon. Ceci ferait croire, suiv., quel rôle l'égalité des biens comme le remarque Thurot, que Phaléas est postérieur à Solon. Barthélemy (Voyage d'Anach., dans sa table des hommes illustres) le fait contemporain d'Aristote, je ne sais d'après quelle autorité. — Celle de Locres. Heyne pense qu'il est ici question des

terres. C'est d'après le même principe que certaines 1égislations, comme celle de Locres, interdisent de vendre son bien, à moins de malheur parfaitement constaté; ou qu'elles prescrivent encore de maintenir les lots primitifs. L'abrogation d'une loi de ce genre, à Leucade, rendit la constitution complétement démocratique, parce que dès lors on parvint aux magistratures sans les conditions de cens autrefois exigées. § 5. Mais cette égalité même, si on la suppose établie, n'empêche pas que la limite légale des fortunes ne puisse être, ou trop large, ce qui amènerait dans la citéle luxe et la mollesse; ou trop étroite, ce qui amènerait la gêne parmi les citoyens. Ainsi, il ne suffit pas législateur d'avoir rendu les fortunes égales, il faut qu'il leur ait donné de justes proportions. Ce n'est même avoir encore rien fait que d'avoir trouvé cette resure parfaite pour tous les citoyens; le point importel nt, c'est de niveler les passions bien plutôt que les Propriétés; et cette égalité-là ne résulte que de l'édution réglée par de bonnes lois.

§ 6. Phaléas pourrait ici répondre que c'est là précisement ce qu'il a dit lui-même; car, à ses yeux, les bases de tout État sont l'égalité de fortune et l'égalité d'éducation. Mais cette éducation que sera-t-elle? C'est la ce qu'il faut dire. Ce n'est rien que de l'avoir faite une et la même pour tous. Elle peut être parfaitement une et la même pour tous les citoyens, et être telle ce-

Leucade, colonie de Corinthe, fon-p. 117, et t. II, p. 155 et 200.

Locriens Épizéphyriens, dans la déc sous le règne de Périandre, le grande Grèce (Academ. opuscula, tyran; on ne sait de sa constitut. II, p. 42). Voir Ott. Müller, die tion que ce qu'en dit Aristote. Vorier, t. II, p. 200 et 227 .- Leucade. Voir Ott. Müller, die Dorier, t. I,

pendant qu'ils n'en sortent qu'avec une insatiable avidité de richesses ou d'honneurs, ou même avec ces deux passions à la fois. § 7. De plus, les révolutions naissent tout aussi bien de l'inégalité des honneurs que de l'inégalité des fortunes. Les prétendants seuls seraient ici différents. La foule se révolte de l'inégalité des fortunes, et les hommes supérieurs s'indignent de l'égale répartition des honneurs; c'est le mot du poëte:

Quoi! le lâche et le brave être égaux en estime!

C'est que les hommes sont poussés au crime non pas seulement par le besoin du nécessaire, que Phaléas compte apaiser avec l'égalité des biens, excellent moyen, selon lui, d'empêcher qu'un homme n'en détrousse un autre pour ne pas mourir de froid ou de faim; ils y sont poussés encore par le besoin d'éteindre leurs désirs dans la jouissance. Si ces désirs sont désordonnés, les hommes auront recours au crime pour guérir le mal qui les tourmente; j'ajoute même qu'ils s'y livreront non-seulement par cette raison, mais aussi par le simple motif, si leur caprice les y porte, de n'être point troublés dans leurs plaisirs. § 8. A ces trois maux, quel sera le remède? D'abord la propriété, quelque mince qu'elle soit, et l'habitude du travail, puis la tempérance; et enfin, pour celui qui veut trouver le bonheur en lui-même, le remède ne sera point à chercher ailleurs que dans la philosophie; car les plaisirs autres que les siens ne peuvent se passer de l'intermédiaire des hommes. C'est le superflu et non le besoin qui fait commettre les grands crimes. On n'u-

<sup>§ 7.</sup> Quoi! le lache!... Ce vers est, avec une légère variante, tiré de l'Iliade, chant ix, vers 319.

Le l'air; et par le même motif, les grandes distinctions sont réservées non pas au meurtrier d'un voleur, mais meurtrier d'un tyran. Ainsi l'expédient politique proposé par Phaléas n'offre de garantie que contre les crimes de peu d'importance.

§ 9. D'autre part, les institutions de Phaléas ne concernent guère que l'ordre et le bonheur intérieurs de l'État; il fallait donner aussi un système de relations rec les peuples voisins et les étrangers. L'État a donc mécessairement besoin d'une organisation militaire, et Phaléas n'en dit mot. Il a commis un oubli analogue à L'égard des finances publiques: elles doivent suffire mon pas seulement à satisfaire les besoins intérieurs, mais de plus à écarter les dangers du dehors. Ainsi, il ne faudrait pas que leur abondance tentât la cupidité de voisins plus puissants que les possesseurs, trop faibles pour repousser une attaque, ni que leur exiguïté empêchât de soutenir la guerre même contre un ennemi égal en force et en nombre. § 10. Phaléas a passé ce sujet sous silence; mais il faut bien se persuader que l'étendue des ressources est en politique un point important. La véritable limite, c'est peut-être que le vainqueur ne trouve jamais un dédommagement de la guerre dans la richesse de sa conquête, et qu'elle ne puisse rendre même à des ennemis plus pauvres ce qu'elle leur a coûté. Lorsqu'Autophradate vint mettre le siége devant Atarnée, Eubule lui con-

<sup>§ 8.</sup> Meurtrier d'un tyran. On se § 10. Eubule. Eubule était maîrappelle de quel culte était entourée à Athènes la mémoire face de Lesbos, que posséda end'Harmodius et d'Aristogiton. suite Hermias, son esclave: Her-

seilla de calculer le temps et l'argent qu'il allait dépenser à la conquête du pays, promettant d'évacuer Atarnée sur-le-champ pour une indemnité bien moins considérable. Cet avertissement fit réfléchir Autophradate, qui leva bientôt le siége. § 11. L'égalité de fortune entre les citoyens sert bien certainement, je l'avoue, à prévenir les dissensions civiles. Mais, à vrai dire, le moyen n'est pas infaillible; les hommes supérieurs s'irriteront de n'avoir que la portion commune, et ce sera souvent une cause de trouble et de révolution. De plus, l'avidité des hommes est insatiable: d'abord ils se contentent de deux oboles; une fois qu'ils s'en sont fait un patrimoine, leurs besoins s'accroissent sans cesse, jusqu'à ce que leurs vœux ne connaissent plus de bornes; et quoique la nature de la cupidité soit précisément de n'avoir point de limites, la plupart des hommes ne vivent que pour l'assouvir. § 12. Il vaut donc mieux remonter au principe de ces déréglements; au lieu de niveler les fortunes, il faut si bien faire que les hommes modérés par tempérament ne veuillent pas s'enrichir, et que les méchants ne le

mias fut longtemps l'ami d'Aristote, qui séjourna près de lui pendant trois ans, de 346 à 343, à ce que l'on croit. Voir Diogène de Laërte, Vie d'Aristote. Autophradate était satrape de Lydie. Le siége d'Atarnée eut lieu en 362, sur la fin du règne d'Artaxerxe Mnémon.

Aristote, si l'on en croit une épigramme de Théocrite (Brunck. Analect, t. I, p. 184), avait fait bâtir un tombeau superbe à Hermias et à Eubule.

§11. De deux oboles. Des commentateurs ont pensé qu'Aristote voulait faire allusion au salaire des juges à Athènes: il était d'abord d'une obole; on le mit à deux, et Périclès le fit porter à trois. Aristophane avait déjà fait la même remarque que le philosophe. Voir l'Assemblée des Femmes, v. 302 et 380. Voir aussi pour ce détail Bœckh, Économ. polit. des Athèn., liv. II, ch. xiv, p. 238 de l'édition allemande, et p. 373 de la traduction française.

puissent point; et le vrai moyen, c'est de mettre ceux-ci par leur minorité hors d'état d'être nuisibles, et de ne point les opprimer.

Phaléas a eu tort aussi d'appeler d'une manière générale, égalité des fortunes, l'égale répartition des terres, à laquelle il se borne; car la fortune comprend encore les esclaves, les troupeaux, l'argent, et toutes ces propriétés qu'on nomme mobiliaires. La loi d'égalité doit être étendue à tous ces objets; ou du moins, il faut les soumettre à certaines limites régulières, ou bien ne statuer absolument rien à l'égard de la propriété. § 13. La législation de Phaléas paraît au reste n'avoir en vue qu'un État peu étendu, puisque tous les artisans doivent y être la propriété de l'État, sans y former une classe accessoire de citoyens. Si les ouvriers chargés de tous les travaux appartiennent à l'État, il faut que ce soit aux conditions établies pour ceux d'Épidamne, ou pour ceux d'Athènes par Diophante.

§ 14. Ce que nous avons dit de la constitution de Phaléas suffit pour qu'on en juge les mérites et les défauts.

§ 13. Epidamne. Épidamne, et plus tard Dyrrachium, aujourd'hui Durazzo, sur la mer Adriatique, colonie de Corcyre et de Corinthe, fondée dans la xxxviiie olymp. On ne sait rien de plus sur la loi dont parle ici Aristote. Voir Ott. Müller, die Dorier, t. I, p. 118, t. II, p. 27. Voir aussi le VIIIe (5e) liv. ler, die Dorier, t. II, p. 27.

de cet ouvrage d'Aristote, ch. 1, § 6, où il parle encore d'Épidamne, et liv. III, ch. xi, § 1.

Diophante était archonte d'Athenes dans la xcvie olymp., 394 avant J.-C. L'acte dont il est ici question n'est connu que par ce qu'en dit Aristote. Voir Ott. Mul-

# CHAPITRE V.

Examen de la constitution imaginée par Hippodamus de Miles; analyse de cette constitution; division des propriétés; tribunal suprême d'appel; récompense aux inventeurs des décourertes politiques; éducation des orphelins des guerriers. — Critque de la division des classes et de la propriété; critique de sy tème proposé par Hippodamus pour les votes du tribuna d'appel; question de l'innovation en matière politique; il faut pas provoquer les innovations, de peur d'affaiblir le re-

§ 1. Hippodamus de Milet, fils d'Euryphon, le manier. qui, inventeur de la division des villes en rues, up qua cette distribution nouvelle au Pirée, et qui mo trait d'ailleurs dans toute sa façon de vivre une ero sive vanité, se plaisant à braver le jugement publice.

Dar le luxe de cec chevers et l'ali par le luxe de ses cheveux et l'élégance de sa partire nortant en outre été comme Limite portant en outre, été comme hiver, des habits égale

§ 1. Hippodamus de Nilet. Hip-nom. Voir Kénophon, Hellénis.

sodamus, dont Aristote parle en ques. liv. II. ch. IV. porte un long fragment extrait podamus, dont Aristote parle en ques, liv. II, ch. IV. d'un ouvrage d'Hippodamus pi core, livre IV (7), ch. x, § 4, thagoricien: De la République. paraît avoir été un fort habile ar-Ce morceau est écrit en dorien. chitecte. Ce sut lui qui imagina le La ville de Milet, bien qu'en lopremier de diviser les villes en nie, était une colonie crétoise. rues régulières, et il appliqua ce (Ephore, d'après Strabon, liv. XIV. système non-seulement au Pirée, pag. 604); il est fort probable que mais aussi à la ville de Rhodes, l'Hippodamus de Stobee est le telle qu'elle existait encore au même que celui d'Arist de. Voir temps de Strabon. Voir la Geogr. Henri Valois, Emendal. lib. IV. de Strabon, liv. XIV, p. 622. Hippodamus vivait a l'époque de la guerre du Péloponèse. Une place publique au Pirée portait son p. 3.

nt simples et également chauds, homme qui avait la prétention de ne rien ignorer dans la nature entière, Hippodamus est aussi le premier qui, sans jamais a voir manié les affaires publiques, s'aventura à publier Que chose sur la meilleure forme de gouverneent. § 2. Sa république se composait de dix mille Ci toyens séparés en trois classes : artisans, laboureurs, défenseurs de la cité possédant les armes. Il faisait is parts du territoire : l'une sacrée, l'autre publique, la troisième possédée individuellement. Celle qui vait subvenir aux frais légaux du culte des dieux etait la portion sacrée; celle qui devait nourrir les erriers, la portion publique; celle qui appartenait a laboureurs, la portion individuelle. Il pensait que les lois aussi ne peuvent être que de trois espèces, Parce que les actions judiciaires selon lui ne peuvent naître que de trois objets: l'injure, le dommage et le eurtre. § 3. Il établissait un tribunal suprême et Unique où seraient portées en appel toutes les causes

ne sont pas là les trois divisions données dans le fragment cité par Stobée. Hippodamus y divise sa république en trois classes toutes différentes. « Je dis que la cité entière doit être divisée en trois parts: l'une doit être formée des biens possédés en commun par force le défend; et la troisième doit être consacrée a la production de toutes les choses nécessaires au bien-être de la cité. La première classe, je l'appelle celle

§2. Séparés en trois classes. Ce des sénateurs; la seconde, celle des défenseurs de l'État; et la troisième, celle des artisans.» Muret (Var. lect., lib. I, cap. xiv, et lib. XV, cap. xviii) accuse Aristote de mauvaise foi à l'égard d'Hippodamus. Vetterio (Var. lect., lib. XXXVIII, cap. x1) a tâché de réfuter Muret, et il a soutenu les citoyens vertueux qui adminis- qu'il s'agissait dans Aristote et trent l'État; la seconde doit ap- dans Stobée de deux auteurs difpartenir aux guerriers, dont la férents. Ce qui me semble le plus probable, c'est qu'Aristote a commis ici une inexactitude, comme il en commet une en citant Platon. Voir plus haut dans ce livre, ch. III, § 8.

qui sembleraient mal jugées. Ce tribunal se composait de vieillards qu'y faisait monter l'élection. Quant à la forme des jugements, Hippodamus repoussait le vote par boules. Chaque juge devait porter une tablette où il écrirait, s'il condamnait purement et simplement; qu'il laisserait vide, s'il absolvait au même titre; et où il déterminerait ses motifs, s'il absolvait ou condamnait seulement en partie. Le système actuel lui paraissait vicieux, en ce qu'il force souvent les jugesà se parjurer, s'ils votent d'une manière absolue dans l'un ou l'autre sens. § 4. Il garantissait encore légis lativement les récompenses dues aux découvertes politiques d'utilité générale; et il assurait l'éducation des enfants laissés par les guerriers morts dans les combats, en la mettant à la charge de l'État. Cette dernière institution lui appartient exclusivement; mais aujourd'hui Athènes et plusieurs autres États jouissent d'une institution analogue. Tous les magistrats devaient être élus par le peuple; et le peuple, pour Hippodamus, se compose des trois classes de l'État. Une fois nommés, les magistrats ont concurremment la surveillance des intérêts généraux, celle des affaires des étrangers, et la tutelle des orphelins.

Telles sont à peu près toutes les dispositions principales de la constitution d'Hippodamus.

§ 5. D'abord, on peut trouver quelque difficulté

funchre des guerriers morts dans la guerre de Samos, et dont les enfants avaient été adoptés par l'État. portée avant l'année 439, puisqu'à Périclès rappelle cette loi dans la cette époque Périclès fit l'oraison harangue que Thucydide lui prête,

<sup>§ 4.</sup> Aujourd'hui Athènes. On ne sait pas la date précise de cette loi athénienne: mais elle avait été

dans un classement de citoyens où laboureurs, artisans et guerriers prennent une part égale au gouvernement: les premiers sans armes, les seconds sans armes et sans terres, c'est-à-dire, à peu près esclaves des troisièmes, qui sont armés. Bien plus, il y a impossibilité à ce que tous puissent entrer en partage des fonctions publiques. Il faut nécessairement tirer de la classe des guerriers et les généraux, et les gardes de la cité, et l'on peut dire tous les principaux fonctionnaires. Mais si les artisans et les laboureurs sont exclus du gouvernement de la cité, comment pourront-ils avoir quelque attachement pour elle? § 6. Si l'on objecte que la classe des guerriers sera plus puissante que les deux autres, remarquons d'abord que la chose n'est pas facile; car ils ne seront pas nombreux. Mais s'ils sont les plus forts, à quoi bon dès lors donner au reste des citoyens des droits politiques et les rendre maîtres de la nomination des magistrats? Que font en outre les laboureurs dans la république d'Hippodamus? Les artisans, on le conçoit, y sont indispensables, comme partout ailleurs; et ils y peuvent, aussi bien que dans les autres États, vivre de leur métier. Mais quant aux laboureurs, dans le cas où ils seraient chargés de pourvoir à la subsistance des guerriers, on pourrait avec raison en faire des membres de l'État; ici, au contraire, ils sont maîtres de terres qui leur appartiennent en propre, et ils ne les cultiveront qu'à leur profit.

§ 7. Si les guerriers cultivent personnellement les terres publiques assignées à leur entretien, alors la

liv. II, ch. xLvi, année 431, première de la guerre du Péloponèse.

classe des guerriers ne sera plus autre que celle des laboureurs; et cependant le législateur prétend le distinguer. S'il existe des citoyens autres que le guerriers et les laboureurs qui possèdent en propudes biens-fonds, ces citoyens formeront dans l'Étaune quatrième classe sans droits politiques et étrangère à la constitution. Si l'on remet aux mêmes citoyens la culture des propriétés publiques et celle des propriétés particulières, on ne saura plus précisément ce que chacun devra cultiver pour les besoins des deux familles; et, dans ce cas, pourquoi ne pas donner, dès l'origine, aux laboureurs un seul et même lot de terre, capable de suffire à leur propre nourriture et à celle qu'ils fournissent aux guerriers?

Tous ces points sont fort embarrassants dans la constitution d'Hippodamus.

§ 8. Sa loi relative aux jugements n'est pas meilleure, en ce que, permettant aux juges de diviser leur sentence, plutôt que de la donner d'une manière absolue, elle les réduit au rôle de simples arbitres. Ce système peut être admissible, même quand les juges sont nombreux, dans les sentences arbitrales, discutées en commun par ceux qui les rendent; il ne l'est plus pour les tribunaux; et la plupart des législateurs ont eu grand soin d'y interdire toute communication entre les juges. § 9. Quelle ne sera point d'ailleurs la confusion, lorsque, dans une affaire d'intérêt, le juge accordera une somme qui ne sera point parfaitement égale à celle que réclame le demandeur? Le demandeur exige vingt mines, un juge en accorde dix, un autre plus, un autre moins, celui-ci cinq, celui-la quatre; et ces dissentiments-la

surviendront sans aucun doute; enfin les uns accordent la somme tout entière, les autres la refusent. Comment concilier tous ces votes? Au moins, avec l'acquittement ou la condamnation absolue, le juge ne court jamais risque de se parjurer, puisque l'action a été toujours intentée d'une manière absolue; et l'acquittement veut dire non pas qu'il ne soit rien dû au demandeur, mais bien qu'il ne lui est pas dû vingt mines; il y aurait seulement parjure à voter les vingt mines, lorsque l'on ne croit pas en conscience que le défendeur les doive.

- § 10. Quant aux récompenses assurées à ceux qui font quelques découvertes utiles pour la cité, c'est une loi qui peut être dangereuse et dont l'apparence seule est séduisante. Ce sera la source de bien des intrigues, peut-être même de révolutions. Hippodamus touche ici une tout autre question, un tout autre sujet: est-il de l'intérêt ou contre l'intérêt des États de changer leurs anciennes institutions, même quand ils peuvent les remplacer par de meilleures? Si l'on décide qu'ils ont intérêt à ne les pas changer, on ne saurait admettre sans un mûr examen le projet d'Hippodamus; car un citoyen pourrait proposer le renversement des lois et de la constitution comme un bienfait public.
  - §11. Puisque nous avons indiqué cette question, nous pensons devoir entrer dans quelques explications plus complètes; car elle est, je le répète, très-controversable, et l'on pourrait tout aussi bien donner la préférence au système de l'innovation. L'innovation a profité à toutes les sciences, à la médecine qui a secoué ses vieilles pratiques, à la gymnastique, et généralement à tous les arts où s'exercent les facultés humaines;

et comme la politique aussi doit prendre rang parm les sciences, il est clair que le même principe lui esnécessairement applicable. § 12. On pourrait ajoute que les faits eux-mêmes témoignent à l'appui de cett assertion. Nos ancêtres étaient d'une barbarie et d'une simplicité choquantes; les Grecs pendant longtemp n'ont marché qu'en armes et se vendaient leurs femmes\_ Le peu de lois antiques qui nous restent sont d'une incroyable naïveté. A Cume, par exemple, la loi surle meurtre déclarait l'accusé coupable, dans le cas où l'accusateur produirait un certain nombre de témoins, qui pouvaient être pris parmi les propres parents de la victime. L'humanité doit en général chercher non ce qui est antique, mais ce qui est bon. Nos premiers pères, qu'ils soient sortis du sein de la terre, ou qu'ils aient survécu à quelque catastrophe, ressemblaient probablement au vulgaire et aux ignorants de nos jours; c'est du moins l'idée que la tradition nous donne des géants, fils de la terre; et il y aurait une évidente absurdité à s'en tenir à l'opinion de ces gens-là. En outre, la raison nous dit que les lois écrites ne doivent pas être immuablement conservées. La politique, non plus que les autre sciences, ne peut

survécu aux catastrophes éprou-volutions du globe.

§ 12. N'ont marché qu'en armes. vées par la terre. La science mo-Thucydide, liv. I, ch. v, a décrit derne a démontré que l'homme ces mœurs antiques des Grecs. n'avait pu être témoin de ces bou-- Cume, ou Cymé, ville d'Éolide, leversements : il n'est venu que en Asie Mineure. Voir Ott. Mül- longtemps après. Voir Platon, ler, die Dorier, t. II, p. 220 et suiv. les Lois, liv. III, p. 135, trad. Voir plus loin, liv. VIII (5), ch. IV. de M. Cousin; et la Météorologie § 3. — Quelque catastrophe. Aris- d'Aristote, liv. I, ch. xiv. pages tote suppose ici, avec toute l'an- 90 et suiv. de ma traduction. Voir tiquité, que l'espèce humaine a aussi Cuvier, Discours sur les répréciser tous les détails. La loi doit absolument disposer d'une manière générale, tandis que les actes humains portent tous sur des cas particuliers. La conséquence nécessaire de ceci, c'est qu'à certaines époques il faut changer certaines lois.

§ 13. Mais à considérer les choses sous un autre point de vue, on ne saurait exiger ici trop de circonspection. Si l'amélioration désirée est peu importante, il est clair que, pour éviter la funeste habitude d'un changement trop facile des lois, il faut tolérer quelques écarts de la législation et du gouvernement. L'innovation serait moins utile que ne serait dangereuse l'habitude de la désobéissance. § 14. On pourrait même rejeter comme inexacte la comparaison de la politique et des autres sciences. L'innovation dans les lois est tout autre chose que dans les arts; la loi, pour se faire obéir, n'a d'autre puissance que celle de l'habitude, et l'habitude ne se forme qu'avec le temps et les années; de telle sorte que changer légèrement les lois existantes pour de nouvelles, c'est affaiblir d'autant la force même de la loi. Bien plus, en admettant l'utilité de l'innovation, on peut encore demander si, dans tout État, l'initiative en doit être laissée à tous les citoyens sans distinction, ou réservée à quelques-uns;

§ 13. Un autre point de vue. On peut voir dans cette discussion sur les avantages et les inconvénients de l'innovation en politique la méthode ordinaire d'Aristote; il expose toujours les deux faces de la question; mais il a parfois le tort de ne pas montrer assez nettement ce qu'il pense lui-même,

§ 13. Un autre point de vue. On quoique ce soit là le point imporeut voir dans cette discussion sur tant.

§ 4. L'initiative. On peut voir dans nos assemblées délibérantes de quelle importance est le droit d'initiative, laissé à tous les membres qui les composent.—Ailleurs. Je ne sais dans quel autre ouvrage Aristote a traité cette question.

car ce sont là des systèmes évidemment fort divers.

### CHAPITRE VI.

Examen de la constitution de Lacédémone. — Critique de l'organisation de l'esclavage à Sparte; lacune de la législation lacédémonienne à l'égard des femmes.—Disproportion énorme des propriétés territoriales causée par l'imprévoyance du législateur; conséquences fatales; disette d'hommes. — Défauts de l'institution des éphores; défauts de l'institution du sénat: défauts de l'institution de la royauté. — Organisation vicieuse des repas communs. — Les amiraux ont trop de puissance. — Sparte, selon la critique de Platon, n'a cultivé que la vertu guerrière. —Organisation défectueuse des finances publiques.

- § 1. On peut, à l'égard des constitutions de Lacédémone et de Crète, se poser deux questions qui s'appliquent aussi bien à toutes les autres : la première, c'est de savoir quels sont les mérites et les défauts de ces États, comparés au type de la constitution parfaite ; la seconde, s'ils ne présentent rien de contradictoire avec le principe et la nature de leur propre constitution.
- § 2. Dans un État bien constitué, les citoyens ne doivent point avoir à s'occuper des premières nécessi-
- § 1. Et de Crête. Voir plus loin. même livre, ch. vii. l'analyse de la constitution crétoise. Au type de la constitution parfaite. Voir plus loin le début du liv. IV.
- \$2. Les premières necessites de la ric. Aristote pose donc en principe la nécessité du loisir pour le citoyens : c'est une opinion qui s'accordait parfaitement avec l'or-

tés de la vie; c'est un point que tout le monde accorde ; le mode seul d'exécution offre des difficultés. Plus d'une fois l'esclavage des Pénestes a été dangereux aux Thessaliens, comme celui des hilotes aux Spartiates. Ce sont d'éternels ennemis, épiant sans cesse l'occasion de mettre à profit quelque calamité. § 3. La Crète n'a jamais eu rien de pareil à redouter; et probablement la cause en est que les divers États qui la composent, bien qu'ils se fissent la guerre, n'ont jamais prêté à la révolte un appui qui pouvait tourner contre eux-mêmes, puisqu'ils possédaient tous des serfs périœciens. Lacédémone, au contraire, n'avait ' que des ennemis autour d'elle : la Messénie, l'Argolide, l'Arcadie. La première insurrection des esclaves chez les Thessaliens éclata précisément à l'occasion de

Elle est plus controversable, si on l'applique à notre temps. Il est certain que, pour s'occuper convenablement des affaires publiques, il ne faut point avoir a se préoccuper beaucoup des siennes. Si c'est là tout ce qu'Aristote a voulu dire, la théorie est vraie. Mais de ce principe mal entendu sont sortis de très-graves abus: l'esclavage dans l'antiquité, et les priviléges de la noblesse dans les sociétés modernes. Voir sur la nécessité du loisir pour les citoyens les lois de Platon, liv. VIII, p. 134, trad. de M. Cousin. — L'esclavage des pénestes. Athénée (liv. VI, p. 263) raconte d'après Archémaque, historien postérieur à Aristote, l'origine de l'esclavage chez les Thessaliens. Les pénestes, d'abord

ganisation de la société antique. nommés « ménestes », étaient une colonie de Thébains qui se donnèrent aux Thessaliens comme esclaves, à la condition qu'ils auraient la vie sauve et qu'ils cultiveraient leurs terres, moyennant une redevance payée aux propriétaires. « Bien des pénestes, dit Archémaque, étaient plus riches que leurs maîtres ». Voir Ott. Müller, die Dorier, t. II, p. 66 et suiv; et quant aux hilotes, ibid., p. 33.

§ 3. Des serfs périœciens. J'ai cru pouvoir employer le mot « serfs ». « Périœciens », qu'ont adopté plusieurs traducteurs, est tout seul inintelligible pour ceux qui ne savent pas le grec. La condition des périceciens était moins rude que celle des esclaves proprement dits: ils appartenaient au sol, bien plutôt qu'a l'homme;

leur guerre contre les Achéens, les Perrhèbes et les Magnésiens, peuples limitrophes. § 4. S'il est un point qui exige une laborieuse sollicitude, c'est bien certainement la conduite qu'on doit tenir envers les esclaves. Traités avec douceur, ils deviennent insolents et osent bientôt se croire les égaux de leurs maîtres; traités avec sévérité, ils conspirent contre eux et les abhorrent. Évidemment on n'a pas très-bien résolu le problème quand on ne sait provoquer que ces sentiments-là dans le cœur de ses hilotes.

§ 5. Le relâchement des lois lacédémoniennes à l'égard des femmes est à la fois contraire à l'esprit de la constitution et au bon ordre de l'État. L'homme et la femme, éléments tous deux de la famille, forment aussi, l'on peut dire, les deux parties de l'État: ici les hommes, là les femmes; de sorte que, partout où la constitution a mal réglé la position des femmes, il faut dire que la moitié de l'État est sans lois. On peut le voir à Sparte: le législateur, en demandant à tous les

et, en cela, ils se rapprochaient beaucoup des serfs du moyen age. On peut voir dans Ott. Müller, die Dorier, t. II, sections 1, 2, 3, 4, la différence du périœcien à l'hilote, parmi les races doriennes, et Gœttling, p. 464 et suiv. — L'Argolide. Les Argiens étaient au nord-est de la Laconie; les Messéniens, à l'ouest; et les Arcadiens, au nord-est. Dans tous les autres sens, la Laconie confinait à la mer. — Les Perrhèbes. Sur les Perrhèbes et les Magnésiens, voir Ott. Müller, die Dorier, t. I, p. 25 et 258.

§5. Le relachement à l'égard des femmes. Champagne, Thurot et

plusieurs traducteurs avant eux, ont compris que le texte ici voulait dire «le relâchement des mœurs parmi les femmes, le désordre moral des femmes ». C'est, je crois, une erreur, comme semble le prouver ce qu'Aristote dit plus loin, même chapitre, § 8. Les mots eux-mêmes ne paraissent point se prêter à ce sens; la vieille traduction, Albert et saint Thomas, ont traduit: Legum remissio circa mulieres. Le mot dont se sert Aristote, comme la plupart de ceux qui sont terminés de même, a une signification transitive. Voir plus haut, liv. I, ch. v, § 12. Tou-

membres de sa république tempérance et fermeté, a glorieusement réussi à l'égard des hommes; mais il a complétement échoué pour les femmes, dont la vie se passe dans tous les déréglements et les excès du luxe. § 6. La conséquence nécessaire, c'est que, sous un pareil régime, l'argent doit être en grand honneur, surtout quand les hommes sont portés à se laisser dominer par les femmes, disposition habituelle des races énergiques et guerrières. J'en excepte cependant les Celtes et quelques autres nations qui, dit-on, honorent ouvertement l'amour viril. C'est une idée bien vraie que celle du mythologiste qui, le premier, imagina l'union de Mars et de Vénus; car tous les guerriers sont naturellement enclins à l'amour de l'un ou de l'autre sexe.

§ 7. Les Lacédémoniens n'ont pu échapper à cette condition générale; et, tant que leur puissance a duré, leurs femmes ont décidé de bien des affaires. Or, qu'importe que les femmes gouvernent en personne, ou que ceux qui gouvernent soient menés par elles? Le

tes ces remarques sur le silence lois de Minos. Mais aucun ma-Platon, Lois, liv. I, p. 35, trad. de M. Cousin. Il faut voir aussi sur côté, les Crétois ne passent pas les devoirs de la législation à l'é- pour un peuple guerrier comme maître.

§ 6. Les Celles. Ramus a changé ce mot en celui de « Crétois ». Cette correction est ingénieuse en ce qu'elle s'accorde parfaitement avec ce que dit plus loin Aristote, même livre, ch. vII, § 5, sur les

des lois lacédémoniennes à l'égard nuscrit ne l'autorise. L'antiquité a des femmes sont empruntées de prêté ce vice aussi bien aux Celtes qu'aux Crétois. D'un autre gard des femmes, Lois, VI, p. 369, les Celtes, et Aristote ne pouvait id. Aristote ne fait que répéter son guère les nommer « race guerrière ». Il semble même faire peu d'estime de leur valeur. Voir plus loin, même livre, ch. vII, § 8. La valeur des Celtes, au contraire, était renommée. Voir la Morale à Nicomaque, III, vii, page 43 de ma traduction.

résultat est toujours le même. Avec une audace complétement inutile dans les circonstances ordinaires de la vie, et qui devient bonne seulement à la guerre, les Lacédémoniennes, dans les cas de danger, n'en ont pas moins été fort nuisibles à leurs maris. L'invasion thébaine l'a bien montré; inutiles comme partout ailleurs, elles causèrent dans la cité plus de désordre que les ennemis eux-mêmes.

- § 8. Ce n'est pas au reste sans causes qu'à Lacédémone on négligea, dès l'origine, l'éducation des femmes. Retenus longtemps au dehors, durant les guerres contre l'Argolide, et plus tard contre l'Arcadie et la Messénie, les hommes, préparés par la vie des camps, école de tant de vertus, offrirent après la paix une matière facile à la réforme du législateur. Quant aux femmes, Lycurgue, après avoir tenté, dit-on, de les soumettre aux lois, dut céder à leur résistance et abandonner ses projets. § 9. Ainsi, quelle qu'ait été leur influence ultérieure, c'est à elles qu'il faut attribuer uniquement cette lacune de la constitution. Nos recherches ont, du reste, pour objet, non l'éloge ou la censure de qui que ce soit, mais l'examen des qualités et des défauts des gouvernements. Je répéterai pourtant que le déréglement des femmes, outre que par lui-même il est une tache pour l'État, pousse les citoyens à l'amour effréné de la richesse.
  - § 10. Un autre défaut qu'on peut ajouter à ceux

Plutarque, Agis, ch. xxx, confirment ce que dit Aristote de la conduite des femmes de Sparte. Voir plus loin, liv. IV (7). ch. x, §5.

§ 8. Lycurgue. Plutarque, Vie de

<sup>§7.</sup> L'invasion thébaine. L'invasion d'Épaminondas en Laconie se rapporte à la 4° année de la cue olymp., 367 av. J.-C. Xénophon, Helléniq., liv. VI, ch. v. § 28. et

qu'on vient de signaler dans la constitution de Lacédémone, c'est la disproportion des propriétés. Les uns possèdent des biens immenses, les autres n'ont presque rien; et le sol est entre les mains de quelques individus. Ici la faute en est à la loi elle-même. La législation a bien attaché, et avec raison, une sorte de déshonneur à l'achat et à la vente d'un patrimoine; mais elle a permis de disposer arbitrairement de son bien, soit par donation entre-vifs, soit par testament. Cependant, de part et d'autre, la conséquence est la même. § 11. En outre, les deux cinquièmes des terres sont possédés par des femmes, parce que bon nombre d'entre elles restent uniques héritières, ou qu'on leur a constitué des dots considérables. Il eût été bien préférable, soit d'abolir entièrement l'usage des dots, soit de les fixer à un taux très-bas ou tout au moins modique. A Sparte au contraire, on peut donner à qui l'on veut son unique héritière; et, si le père meurt sans laisser de dispositions, le tuteur peut à son choix marier sa pupille. Il en résulte qu'un pays qui est capable de fournir quinze cents cavaliers et trente mille

Lycurgue, ch. 11, a essayé de réfuter cette opinion d'Aristote, qui semble exacte cependant. — Je répeterai. Voir plus haut, § 5, et le livre Ier, ch. v, § 12.

§ 10. La législation. Cette loi n'appartient pas à Lycurgue; elle est d'un Éphorenommé Épitadès; Plutarque, Vie d'Agis, ch. v. — Cragius a réuni soigneusement dans le livre troisième de son ouvrage, de ancieus.

§ 11. Trente mille. Un manuscrit donne en variante à la marge trois mille. Ce nombre est sans doute le vrai, comme semble le prouver ce qui suit. — Un millier de combattants. Lycurgue avait partagé le territoire en neuf mille parts; ce qui prouve qu'à cette époque Sparte comptait neuf mille chefs de famille, neuf mille guerriers; en cinq cents ans, la population Rep. Laced., toutes les lois de Sparte guerrière s'était donc réduite des dont il est parlé dans les auteurs huit neuvièmes. Voir plus haut, ch. 111, § 3.

hoplites, compte à peine un millier de combattants.

- § 12. Les faits eux-mêmes ont bien démontré le vice de la loi sous ce rapport; l'État n'a pu supporter un revers unique, et c'est la disette d'hommes qui l'a tué. On assure que sous les premiers rois, pour éviter ce grave inconvénient, que de longues guerres devaient amener, on donna le droit de cité à des étrangers; et les Spartiates, dit-on, étaient alors dix mille à peu près. Que ce fait soit vrai ou inexact, peu importe; le mieux serait d'assurer la population guerrière de l'État, en rendant les fortunes égales. § 13. Mais la loi même relative au nombre des enfants est contraire à cette amélioration. Le législateur, en vue d'accroître le nombre des Spartiates, a tout fait pour pousser les citoyens à procréer autant qu'ils le pourraient. Par la loi, le père de trois fils est exempt de monter la garde; le citoyen qui en a quatre est affranchi de tout impôt. On pouvait cependant prévoir sans peine que, le nombre des citoyens s'accroissant, tandis que la division du sol resterait la même, on ne ferait qu'augmenter le nombre des malheureux.
- § 14. L'institution des Éphores est tout aussi défectueuse. Bien qu'ils forment la première et la plus puissante des magistratures, tous sont pris dans les rangs inférieurs des Spartiates. Aussi est-il arrivé que ces éminentes fonctions sont échues à des gens tout à

<sup>§ 12.</sup> Un revers unique. C'est la bataille de Leuctres, 371 av. J.-C.

<sup>§ 14.</sup> L'institution des Éphores. M. Ott. Müller a consacré tout un chapitre aux Éphores, t. II, p. 111-129. L'Éphorie, loin d'être une institution de Lycurgue, était tout

à fait contraire à l'esprit de son système politique. Cette magistrature fut fondée soixante-dix ans environ après Lycurgue par le roi Théopompe. Voir plus loin, liv. VIII (5), ch. 1x, § 1. Mais les Éphores n'eurent point d'abord tout le

fait pauvres, qui se sont vendus par misère. On en pourrait citer bien des exemples; mais ce qui s'est passé de nos jours à l'occasion des Andries le prouve assez. Quelques hommes gagnés par argent ont, autant du moins qu'il fut en leur pouvoir, ruiné l'État. La puissance illimitée, et l'on peut dire tyrannique, des Éphores a contraint les rois eux-mêmes à se faire démagogues. La constitution reçut ainsi une double atteinte; et l'aristocratie dut faire place à la démocratie. § 15. On doit avouer cependant que cette magistrature peut donner au gouvernement de la stabilité. Le peuple reste calme, quand il a part à la magistrature suprême; et ce résultat, que ce soit le législateur qui l'établisse, ou le hasard qui l'amène, n'en est pas moins avantageux pour la cité. L'Etat ne peut trouver de salut que dans l'accord des citoyens à vouloir son existence et sa durée. Or, c'est ce qu'on rencontre à Sparte; la royauté est satisfaite par les attributions qui lui sont accordées; la classe élevée, par les places du sénat, dont l'entrée est le prix de la vertu; enfin

suite. Voir Ott. Müller, die Dorier, t. II, p. 114. Hérodote prétend que rait point employé le mot « Philes Éphores ont été institués par Lycurgue lui-même, Clio, 65. Voir Cragius, liv. II, ch. IV. — Andries. On ne connaît pas le fait historique auquel Aristote vent ici faire habitants d'Andros que les Antote dit lui-même plus loin, même mettre à mort. livre, ch. v11, § 3, que ce mot si-

pouvoir dont ils jouirent dans la un mot de l'ancienne langue; et l'on ne voit pas pourquoi il n'audities » ou « Syssities ». La Rhétorique, liv. III, ch. xvIII, p. 606, éd. de Bekker, p. 1419, a, et t. II, p. 145 de ma traduction, présente un passage qui semble se allusion. Le mot employé dans le rapporter à celui-ci : un Lacédétexte peut signifier aussi bien les monien, à qui l'on demande son avis sur la conduite des Ephores, dries, repas communs; mais Aris- répond qu'on a bien fait de les

§ 15. Le peuple reste calme. Voir gnifiant « repas communs », est plus haut, même livre, ch. 111, § 10. le reste des Spartiates, par l'Éphorie, qui repose sur l'élection générale.

§ 16. Mais, s'il convenait de remettre au suffrage universel le choix des Éphores, il aurait fallu aussi trouver un mode d'élection moins puéril que le mode actuel. D'autre part, comme les Éphores, bien que sortis des rangs les plus obscurs, décident souverainement les procès importants, il eût été bon de ne point s'en remettre à leur arbitraire, et d'imposer à leurs jugements des règles écrites et des lois positives. Enfin, les mœurs mêmes des Éphores ne sont pas en harmonie avec l'esprit de la constitution, parce qu'elles sont fort relâchées, et que le reste de la cité est soumis à un régime qu'on pourrait taxer plutôt d'une excessive sévérité; aussi les Éphores n'ont-ils pas le courage de s'y soumettre, et éludent-ils la loi en se livrant secrètement à tous les plaisirs.

§ 17. L'institution du sénat est fort loin aussi d'être parfaite. Composée d'hommes d'un âge mûr et dont

lection était sans doute le même pour les Ephores que pour les sénateurs. Plutarque, Vie de Lycurgue, ch. xxvi, § 3, p. 66, édition Firmin Didot, l'a décrit pour ces derniers. Les candidats se présentaient tour à tour devant le peuple, qui poussait des cris plus ou moins forts, selon qu'il approuvait magistrats placés dans une maisonnette de bois, d'où ils pouvaient entendre les acclamations sans voir les candidats, déclaraient pour qui, selon l'ordre des candidatures, les acclamations avaient été

§ 16. Moins puéril. Le mode d'é-les plus fortes; et leurs déclarations déterminaient le choix. Thucydide faisant allusion à cette coutume (liv. 1, ch. LXXXVII), dit que les Spartiates « élisent par des cris et non par des votes ». Voir plus bas même livre de la Politique, même chapitre, § 18.

§ 17. Du senat. L'institution du sénat, la Gérousie, appartient à ou rejetait la candidature. Des Lycurgue. Les sénateurs étaient au nombre devingt-huit ou trente, et devaient au moins avoir soixante ans. Voir Cragius, liv. II, ch. III. Il faut distinguer entre « senat » et « Gérousie ». « Sénat » est le sénat d'une démocratic élu à temps

l'éducation semble assurer le mérite et la vertu, on pourrait croire que cette assemblée offre toute garantie à l'Etat. Mais laisser à des hommes la décision de causes importantes, durant leur vie entière, est une institution dont l'utilité est constestable; car l'intelligence, comme le corps, a sa vieillesse; et le danger est d'autant plus grand que l'éducation des sénateurs n'a point empêché le législateur lui-même de se défier de leur vertu. § 18. On a vu des hommes investis de cette magistrature être accessibles à la corruption, et sacrifier à la faveur les intérêts de l'État. Aussi eût-il été plus sûr de ne pas les rendre irresponsables, comme ils le sont à Sparte. On aurait tort de penser que la surveillance des Éphores garantisse la responsabilité de tous les magistrats; c'est accorder beaucoup trop de puissance aux Éphores, et ce n'est pas, d'ailleurs, en ce sens que nous recommandons la responsabilité. Il faut ajouter que l'élection des sénateurs est dans sa forme aussi puérile que celle des Éphores, et l'on ne saurait approuver que le citoyen qui est digne d'être appelé à une fonction publique, vienne la solliciter en personne. Les magistratures doivent être confiées au mérite, qu'il les accepte ou qu'il les refuse. § 19. Mais ici le législateur s'est guidé sur le principe qui éclate dans toute sa constitution. C'est en excitant l'ambition des citoyens qu'il procède au choix des sénateurs; car on ne sollicite jamais une magistrature que par ambition; et cependant la plupart des crimes

et renouvelé fréquennment : « Gé- Voir Heeren, Ideen über die Polit., rousie » est le sénat d'une aristo- III partie, 1 section, p. 256. cratie élu le plus souvent à vie, ou § 18. Aussi puérile. Voir plus du moins à longues échéances. haut, § 16.

volontaires parmi les hommes n'ont d'autre source que l'ambition et la cupidité.

- § 20. Quant à la royauté, j'examinerai ailleurs si elle est une institution funeste ou avantageuse aux États. Mais certainement l'organisation qu'elle a reçue et qu'elle conserve à Lacédémone, ne vaut pas l'élection à vie de chacun des deux rois. Le législateur luimême a désespéré de leur vertu, et ses lois prouvent qu'il se défiait de leur probité. Aussi, les Lacédémoniens les ont souvent fait accompager dans les expéditions militaires par des ennemis personnels, et la discorde des deux rois leur semblait la sauvegarde de l'État.
- § 21. Les repas communs qu'ils nomment Phidities, ont également été mal organisés, et la faute en est à leur fondateur. Les frais en devraient être mis à la charge de l'État, comme en Crète. A Lacédémone, au contraire, chacun droit y porter la part prescrite par la loi, bien que l'extrême pauvreté de quelques citoyens ne leur permette pas même de faire cette dépense. L'intention du législateur est donc complétement manquée; il voulait faire des repas communs une institution toute populaire, et, grâce à la loi, elle n'est rien moins que cela. Les plus pauvres ne peuvent

Sparte furent toujours pris par accompagnaient le roi. ordre de primogéniture dans les

§ 20. Ailleurs. Voir plus loin, sonnels. Xénophon, Républ. de liv. III, ch. x et xi. — Qu'elle con- Lacéd., ch. xiii, § 5. C'étaient orserve. On sait que les deux rois de dinairement deux Ephores, qui

§ 21. Comme en Crète. Voir plus deux branches de la famille des loin, ch. vii, § 4. — Et il est perdu. Héraclides. - Le texte est ici tron- C'est là, je crois, la véritable lequé; je l'ai interprété du mieux con. Voir ce que dit Aristote luque j'ai pu. — Des envemis per- même, dans ce livre, ch. vii. § 4.

prendre part à ces repas, et pourtant, de temps immémorial, le droit politique ne s'acquiert qu'à cette condition, il est perdu pour celui qui est hors d'état de supporter cette charge.

§ 22. C'est avec justice qu'on a blâmé la loi relative aux amiraux, elle est une source de dissensions; car c'est créer, à côté des rois, qui sont pour leur vie généraux de l'armée de terre, une autre royauté presque aussi puissante que la leur.

§ 23. On peut adresser au système entier du législateur le reproche que Platon lui a déjà fait dans ses Lois; il tend exclusivement à développer une seule Vertu, la valeur guerrière. Je ne conteste pas l'utilité de la valeur pour arriver à la domination; mais Lacédémone s'est maintenue tout le temps qu'elle a fait La guerre; et le triomphe l'a perdue, parce qu'elle ne savait pas jouir de la paix, et qu'elle ne s'était point Livrée à des exercices plus relevés que ceux des combats. Une faute non moins grave, c'est que, tout en reconnaissant que les conquêtes doivent être le prix de La vertu et non de la lâcheté, idée certainement fort juste, les Spartiates en sont venus à placer les conquêtes fort au-dessus de la vertu même; ce qui est beaucoup moins louable.

§ 24. Tout ce qui concerne les finances publiques

§ 23. Platon dans ses Lois. Pla-

§ 24. L'État n'a pas de trésor. Voir Cragius, id., p. 377.

Pour la constitution lacédémo-

<sup>§ 22.</sup> Pour leur vie. C'est la vé- Müller, die Dorier, t. II, p. 273 et ritable leçon. Le commandement suiv. de la flotte n'était point à vie, puisqu'une loi expresse défendait ton, Lois, liv. I, p. 6 et suiv., trad. de le confier deux fois au même de M. Cousin. citoyen. Voir Cragius, p. 418. — Aussi puissante que la leur. Voir Cragius, p. 57 et 242, et Ott.

est très-défectueux dans le gouvernement de Sparte. Quoique exposé à soutenir des guerres fort dispendieuses, l'État n'a pas de trésor; et de plus, les contributions publiques sont à peu près nulles; comme le sol presque entier appartient aux Spartiates, ils mettent entre eux peu d'empressement à faire rentrer les impôts. Le législateur s'est ici complétement mépris sur l'intérêt général; il a rendu l'État fort pauvre, et les particuliers démesurément avides.

§ 25. Voilà les critiques principales qu'on pourrait adresser à la constitution de Lacédémone. Je termine ici mes observations.

### CHAPITRE VII.

Examen de la constitution Crétoise. Ses rapports avec la constitution de Lacédémone, qui cependant est supérieure; admirable position de la Crète; serfs, Cosmes, sénat; l'organisation des repas communs vaut mieux en Crète qu'à Sparte. — Mœurs viciouses des Crétois autorisées par le législateur; désordres monstrueux du gouvernement crétois.

§ 1. La constitution Crétoise a beaucoup de rapports avec la constitution de Sparte. Elle la vaut en quelques points peu importants; mais elle est dans son

nienne en général, on fera bien de tout en l'admirant à quelques voir l'ouvrage de Cragius, de Re- égards, il la condamne en général. publ. Lacedæm., le second volume Ce gouvernement lui paraît jaloux des Doriens de Ott. Müller et l'ex- et ambitieux. Voir la Républ., liv. cellente histoire de Grèce de M. G. VIII, p. 127, et peut-être aussi Grote, en anglais, t. II, p. 461 et p. 134, trad. de M. Cousin. Il faut suiv. On sait assez quelles sont les lire encore le petit traité de Xeno opinions de Platon sur Sparte: phon sur la république de Sparte. ensemble beaucoup moins avancée. La raison en est simple: on assure, et le fait est très-probable, que Lacédémone a emprunté de la Crète presque toutes ses lois; et l'on sait que les choses anciennes sont ordinairement moins parfaites que celles qui les ont suivies. Lorsque Lycurgue, après la tutelle de Charilaüs, se mit à voyager, il résida, dit-on, fort longtemps en Crète, où il retrouvait un peuple de même race que le sien. Les Lyctiens étaient une colonie de Lacédémone; arrivés en Crète, ils avaient adopté les institutions des premiers occupants, et tous les serfs de l'île se régissent encore par les lois mêmes de Minos, qui passe pour leur premier législateur.

- § 2. Par sa position naturelle, la Crète semble appelée à dominer tous les peuples grecs, établis pour la plupart sur les rivages des mers où s'étend cette grande île. D'une part, elle touche presqu'au Péloponèse; de l'autre, à l'Asie, vers Triope et l'île de Rhodes. Aussi Minos posséda-t-il l'empire de la mer et de toutes les îles environnantes, qu'il conquit ou colonisa; enfin il porta ses armes jusque dans la Sicile, où il mourut près de Camique.
- § 3. Voici quelques analogies de la constitution des Crétois avec celle des Lacédémoniens. Ceux-ci font

réfuter directement Aristote, dont livre, chap. vi, § 3. il ne semble pas avoir étudié l'outrouve point de ressemblance entre les gouvernements de Crète et de Sparte. Liv. VI, p. 677 et suiv. Firmin Didot.

<sup>§ 1.</sup> Emprunté de la Crête. L'an- Les Lyctiens. Voir Ott. Müller, tiquité a généralement partagé die Dorier, t. I, p. 127 et 207.—Les cette opinion; mais Polybe, sans serfs de l'île. Voir plus haut, même

<sup>§ 2.</sup> Triope, ville de Carie, dans vrage, n'est pas de cet avis, et ne l'Asie Mineure. — Camique. Strabon, liv. VI, p. 263; et Hérodote, Polymnia, ch. 169, p. 366, édition

cultiver leurs terres par des hilotes, ceux-là par les serfs périœciens; les repas communs sont établis chez les deux peuples; et l'on doit ajouter que jadis, à Sparte, ils se nommaient non pas Phidities, mais Andries, comme en Crète, preuve évidente qu'ils en sont venus. Quant au gouvernement, les magistrats appelés Cosmes par les Crétois jouissent d'une autorité pareille à celle des Éphores, avec cette seule différence que les Éphores sont au nombre de cinq, et les Cosmes au nombre de dix. Les Gérontes qui forment en Crète le sénat sont absolument les Gérontes de Sparte. Dans l'origine, les Crétois avaient aussi la royauté, qu'ils renversèrent plus tard; et le commandement des armées est aujourd'hui remis aux Cosmes. Enfin, tous les citoyens sans exception ont voix à l'assemblée publique, dont la souveraineté consiste uniquement à sanctionner les décrets des sénateurs et des Cosmes, sans s'étendre à rien autre.

§ 4. L'organisation des repas communs vaut mieux en Crète qu'à Lacédémone. A Sparte, chacun doit fournir la quote-part fixée par la loi, sous peine d'être privé de ses droits politiques, comme je l'ai déjà dit. En Crète, l'institution se rapproche bien plus de la communauté. Sur les fruits qu'on récolte et sur les troupeaux qu'on élève, qu'ils soient à l'État ou qu'ils proviennent des redevances payées par les serfs, on fait

§ 3. Les serfs périœciens. Voir Croix pense aussi qu'Aristote attribue trop de pouvoir aux Cosmes. - Mais Andries. Voir plus haut, (Des anciens gouv. fédér. p. 361.) § 4. Comme je l'ai déjà dit. Voir une remarque toute parcille plus haut, ch. vi. \\$ 21.

plus haut, même livre, ch. vi, § 3. ch. vi, § 14.—Appelės Cosmes. Ott. Müller a combattu cette opinion (die Dorier, t. II. p. 130). Sainte-

deux parts, l'une pour le culte des dieux et pour les fonctionnaires publics, l'autre pour les repas communs, où sont ainsi nourris, aux frais de l'Etat, hommes, femmes et enfants.

§ 5. Les vues du législateur sont excellentes sur les avantages de la sobriété, et sur l'isolement des femmes, dont il redoute la fécondité; mais il a établi le commerce des hommes entre eux, règlement dont nous examinerons plus tard la valeur, bonne ou mauvaise. Je me borne à dire ici que l'organisation des repas

§ 5. Le commerce des hommes. Ainsi ce vice, si répandu dans la Grèce, avait été sanctionné par des **Lois.** C'était une opinion vulgaire, au temps d'Aristote, que les Cré-**Cois s'y étaie**nt livrés les premiers. Voir Platon, les Lois, liv. VIII, D. 100, et Héraclide de Pont, p. 508. Platon dans les Lois, liv. I, p. 33, trad. de M. Cousin, assure que ce sont eux qui ont imaginé la fable de Ganymede pour trouver une excuse divine a leur penchant in-Tâme. Le scholiaste d'Eschyle (les Sept devant Thèbes, v. 81) prétend que Laïus, père d'Edipe, fut le premier parmi les Grecs qui se souilla de cette turpitude, et que sa mort et les malheurs de sa race furent la punition de son crime. Hippocrate, dans le Serment, interdit sévèrement aux adeptes tout commerce avec les hommes. Voir Grégoire, dans son Traité de la Domesticité, p. 9, a réuni sur ce

claves. Eschine, dans son discours contre Timarque, se vante d'avoir ce penchant; et dans l'Eucyclopédie, à un article cité par Grégoire, on semble ne pas le blamer trèsseverement. Voir Montesquieu, liv. XXIII, ch. xvII.

J'ajouterai, pour en finir avec ce repoussant sujet, que Platon, dans sa République, liv. V, p. 293, trad. de M. Cousin, offre à ses guerriers, comme récompense suprême de leur courage, l'amour de leurs jeunes compagnons, qui sont obligés par la loi de recevoir leurs caresses pendant toute la durée de la campagne. Il ne paraît pas cependant que, suivant l'opinion de Socrate, ces caresses doivent aller au delà d'une amitié simple et pure, quoique vive. Du reste, Platon a, dans une foule de passages, proscrit avec une très-grande Ott. Müller, t. II, p. 292 et suiv. énergie ce vice odieux. On peut surtout consulter les Lois, liv. VIII, p. 110, trad. de M. Cousin. sujet des faits assez curieux. Dans Voir Xénophon, République de l'antiquité, ce gout fut réserve aux Sparte, ch. 11. - Plus tard. Voir plus hommes libres, et interdit aux es- loin, liv. IV (7), ch. xiv, § dernier.

communs en Crète vaut mieux évidemment qu'à Lacédémone.

- § 6. L'institution des Cosmes est encore inférieure, s'il est possible, à celle des Éphores; elle en a tous les vices, puisque les Cosmes sont également des gens d'un mérite très-vulgaire. Mais elle n'a pas en Crète les avantages que Sparte en a su tirer. A Lacédémone, la prérogative que donne au peuple cette suprême magistrature nommée par le suffrage universel, lui fait aimer la constitution; en Crète, au contraire, les Cosmes sont pris dans quelques familles privilégiées, et non point dans l'universalité des citoyens; de plus, il faut avoir été Cosme pour entrer au sénat. Cette dernière institution présente les mêmes défauts qu'à Lacédémone; l'irresponsabilité de places à vie y constitue de même un pouvoir exorbitant; et ici se retrouve l'inconvénient d'abandonner les décisions judiciaires à l'arbitraire des sénateurs, sans les renfermer dans des lois écrites. La tranquillité du peuple, exclu de cette magistrature, ne prouve pas le mérite de la constitution. Les Cosmes n'ont pas comme les Éphores occasion de se laisser gagner; personne ne vient les acheter dans leur île.
- § 7. Pour remédier aux vices de leur constitution, les Crétois ont imaginé un expédient qui contredit tous les principes de gouvernement, et qui n'est qu'absurdement violent. Les Cosmes sont souvent déposés

§ 6. Lui fait aimer la constitu- usage anarchique des Crétois, Esprit des Lois, liv. VIII, ch. xi. ll rappelle cependant avec grande raison ce que ce droit d'insurrec-

tion. Voir plus haut, ch. vi, § 15.

<sup>§ 7.</sup> Qui contredit tous les principes. Montesquieu ne semble pas aussi défavorable qu'Aristote à cet tion a fait de la Pologne.

par leurs propres collègues, ou par de simples citoyens insurgés contre eux. Les Cosmes ont du reste la faculté d'abdiquer quand bon leur semble. Mais, à cet égard, on doit s'en remettre à la loi, bien plutôt qu'au caprice individuel, qui n'est rien moins qu'une règle assurée. Mais, ce qui est encore plus funeste à l'État, c'est la suspension absolue de cette magistrature, quand des citoyens puissants, ligués entre eux, renversent les Cosmes, pour se soustraire aux jugements qui les menacent. Grâce à toutes ces perturbations, la Crète n'a Point, à vrai dire, un gouvernement, elle n'en a que l'ombre; la violence seule y règne; continuellement les factieux appellent aux armes le peuple et leurs amis; ils se donnent un chef, et engagent la guerre Civile pour amener des révolutions. § 8. En quoi un pareil désordre diffère-t-il de l'anéantissement provisoire de la constitution, et de la dissolution absolue du Lien politique? Un État ainsi troublé est la proie facile de qui veut ou peut l'attaquer. Je le répète, la situation seule de la Crète l'a jusqu'à présent sauvée. L'é-Loignement a tenu lieu des lois qui ailleurs proscrivent Les étrangers. C'est aussi ce qui maintient les serfs dans le devoir, tandis que les hilotes se soulèvent si Fréquemment. Les Crétois n'ont point étendu leur puissance au dehors; et la guerre étrangère, récemnent portée chez eux, a bien fait voir toute la faiblesse < le leurs institutions.

<sup>§ 8.</sup> Proscrivent les étrangers. Voir M. de La Nauze, t. XVIII, p. 246, Cragius, p. 211; Ott. Müller, t. II, edit. in-2. -Et la guerre étrangère. P. 8 et 411; Xénoph. (Républ. la- Il est à regretter qu'on ne sache céd., ch. xiv, p. 4), et Mém. de pas précisément de quelle guerre 1 Acad. des inscrip., mémoire de Aristote entend parler ici. On au-

§ 9. Je n'en dirai pas davantage sur le gouvernement de la Crète.

#### CHAPITRE VIII.

Examen de la constitution de Carthage; ses mérites prouvéspar la tranquillité intérieure et la stabilité de l'État ; analogiesentre la constitution de Carthage et celle de Sparte. — Défauts de la Constitution Carthaginoise : magistratures trop puissantes; estime exagérée qu'on y fait de la richesse; cumul des emplois; la constitution Carthaginoise n'est pas assez forte pour que l'État puisse supporter un revers.

§ 1. Carthage paraît encore jouir d'une bonne constitution, plus complète que celle des autres États sur bien des points, et à quelques égards semblable à celle de Lacédémone. Ces trois gouvernements de Crète, de Sparte et de Carthage, ont de grands rapports entre eux; et ils sont très-supérieurs à tous les gouvernements connus. Les Carthaginois, en particulier, possèdent des institutions excellentes; et ce qui prouve bien toute la sagesse de leur constitution, c'est que, malgré la part de pouvoir qu'elle accorde au peuple,

rait su par cela même à quelle Müller, die Dorier, t. II. et Saintetoute récente quand il écrivait.

Cette analyse de la république Politique d'Aristote. crétoise est ce que l'antiquité nous

époque il avait composé sa Poli- Croix, Des anciens gouvernements tique, puisque cette guerre ctait fedératifs. L'un et l'autre n'out guere eu d'autres sources que la

§ 1. Ont de grands rapports. Poa laissé de plus complet sur la lybe, liv. VI, ch. xlix, a remarque Crète. Polybe, liv. VI, et Strabon, cette ressemblance du gouverneliv. X, donnent aussi des rensei- ment de Carthage avec celui de guements assez étendus. Voir Ott. Sparte; mais il nie que la constituvernement, et qu'elle n'a eu, chose remarquable, ni èmeute, ni tyran. § 2. Je citerai quelques analogies entre Sparte et Carthage. Les repas communs des sociétés politiques ressemblent aux Phidities lacédémoniennes; les Cent-Quatre remplacent les Éphores; mais la magistrature carthaginoise est préférable, en ce que ses membres, au lieu d'être tirés des classes obscures, sont pris parmi les hommes les plus vertueux. Les rois et le sénat se rapprochent beaucoup dans les deux constitutions; mais Carthage est plus prudente et ne demande pas ses rois à une famille unique; elle ne les prend pas non plus dans toutes les familles indistinctement; elle s'en remet à l'élection, et non pas à l'âge, pour amener le mérite au pouvoir. Les rois,

celle de Crète.— Qu'elle accorde au peuple. Polybe, liv. VI, ch. LI, parle aussi de ce pouvoir du peuple. Voir pour le mot « de peuple » dans ce liv., ch. vI, § 15. — Ni tyran. Aristote se contreditlui-même, et parle d'un tyran à Carthage, liv. VIII (5), ch. x, § 3.

§ 2. Des sociétés politiques. On ne sait rien sur ces hétéries carthaginoises. Kluge a trouvé avec raison que les repas communs étaient chose impossible dans une ville de sept cent mille habitants comme Carthage (Kluge, Politia Carthag.). Tite-Live parle de circuli et de concicia (liv. XXXIV, ch. LXI); ce sont sans doute des réunions politiques, des repas donnés par les principaux citoyens à leurs partisans. — Les Cent-Quatre. Kluge et

Heeren (Ideen über politik., etc.) recommandent de ne pas confondre les Cent-Quatre avec les Cent, qui étaient au-dessus d'eux et dont Aristote parle plus bas, § 4. Gœttling prétend, p. 485, que c'est une seule et même magistrature, et qu'Aristote a dit « cent », comme il a dit cinq mille au lieu de cinq mille quarante en parlant des guerriers de Platon. Voir plus haut, ch. 111, § 2.—Les Rois. Ce sont les Suffètes. —Le mérite au pouvoir. C'est la variante tirée de la vieille traduction de Guillaume de Morbéka; elle me semble offrir un sens satisfaisant. Voici comment s'exprime Albertle Grand: Sed quod disserens (alia translatio, sive disserens). Alia «translatio», c'est une variante: sive differens, c'est le texte que j'ai admis.

maîtres d'une immense autorité, sont bien dangereux quand ils sont des hommes médiocres; et ils ont fait déjà bien du mal à Lacédémone.

§ 3. Les déviations de principes signalées et critiquées si souvent, sont communes à tous les gouvernements que nous avons jusqu'à présent étudiés. La constitution Carthaginoise, comme toutes celles dont la base est à la fois aristocratique et républicaine, penche tantôt vers la démagogie, tantôt vers l'oligarchie: par exemple, la royauté et le sénat, quand leur avis est unanime, peuvent porter certaines affaires et en soustraire certaines autres à la connaissance du peuple, qui n'a droit de les décider qu'en cas de dissentiment. Mais, une fois qu'il en est saisi, il peut nonseulement se faire exposer les motifs des magistrats, mais aussi prononcer souverainement; et chaque citoyen peut prendre la parole sur l'objet en discussion, prérogative qu'on chercherait vainement ailleurs. § 4. D'un autre côté, laisser aux Pentarchies, chargées d'une foule d'objets importants, la faculté de se recruter elles-mêmes; leur permettre de nommer la pre-

§ 3. Les déviations de principes, et 4.

§ 4. Pentarchies. Tout ce passage présente, faute de renseignements historiques, la plus grande obscuparle de ces magistratures compotant avec Heeren que les Cent soient ici différents des Cent Quatre, dont il est parlé plus haut, on crée tout à coup et sans autre autorité une nouvelle magistrature à Carthage.

Deplus, les expressions qu'Aristote Voir plus loin, liv. III, ch. v, § 3 emploie peuvent faire une amphibologie et offrir deux sens tout opposés. Les pentarchies nommaientelles les Cent (ou Cent Quatre), ou étaient-elles nommées par eux? J'ai rité. Aristote est le seul auteur qui préféré le premier sens, bien qu'il soit moins en rapport avec le syssées de cinq personnes. En admet- tème démocratique du gouvernement carthaginois; mais il s'accorde mieux avec le contexte. Voir sur ces questions, qui sont très-delicates, Heeren, t. III, p. 142: et Luden, Allgem. Gesch., t. I, p. 172.

mière de toutes les magistratures, celle des Cent; leur accorder un exercice plus long qu'à toutes les autres fonctions, puisque, sortis de charge, ou simples candidats, les Pentarques sont toujours aussi puissants, ce sont là des institutions oligarchiques. C'est, d'autre part, un établissement aristocratique que celui de fonctions gratuites non désignées par le sort; et je retrouve la même tendance dans quelques autres institutions, comme celle de juges qui prononcent sur toute espèce de causes, sans avoir, comme à Lacédémone, des attributions spéciales.

§ 5. Si le gouvernement de Carthage dégénère surtout de l'aristocratie à l'oligarchie, il faut en voir la cause dans une opinion qui paraît y être assez généralement reçue: on y est persuadé que les fonctions publiques doivent être confiées non pas seulement aux gens distingués, mais aussi à la richesse, et qu'un citoyen pauvre ne peut quitter ses affaires et gérer avec probité celles de l'État. Si donc choisir d'après la richesse est un principe oligarchique, et choisir d'après le mérite un principe aristocratique, le gouvernement de Carthage formerait une troisième combinaison, puisqu'on y tient compte à la fois de ces deux conditions, surtout dans l'élection des magistrats suprêmes, celle des rois et des généraux. § 6. Cette altération du principe aristocratique est un faute qu'on doit faire remonter jusqu'au législateur lui-même; un de ses premiers soins doit être, dès l'origine, d'assurer du loisir aux citoyens les plus distingués, et de faire en

<sup>\$. 4.</sup> Quelques autres institutions. § 5. Quitter ses affaires. Voir plus baut, ch. vi, § 2.

sorte que la pauvreté ne puisse jamais porter atteinte à leur considération, soit comme magistrats, soit comme simples particuliers. Mais si l'on doit avouer que la fortune mérite attention, à cause du loisir qu'elle procure, il n'en est pas moins dangereux de rendre vénules les fonctions les plus élevées, comme celle de roi et de général. Une loi de ce genre rend l'argent plus honorable que le mérite, et inspire l'amour de l'or à la république entière. § 7. L'opinion des premiers de l'État fait règle pour les autres citoyens, toujours prêts à les suivre. Or, partout où le mérite n'est pas plus estimé que tout le reste, il ne peut exister de constitution aristocratique vraiment solide. Il est tout naturel que ceux qui ont acheté leurs charges s'habituent à s'indemniser par elles, quand, à force d'argent, ils ont atteint le pouvoir; l'absurde est de supposer que, si un homme pauvre, mais honnête, peut vouloir s'enrichir, un homme dépravé, qui a chèrement payé son emploi, ne le voudra pas. Les fonctions publiques doivent être confiées aux plus capables; mais le législateur, s'il a négligé d'assurer une fortune aux citoyens = distingués, pourrait au moins garantir l'aisance aux \_\_\_ magistrats.

§ 8. On peut blâmer encore le cumul des emplois, qui passe à Carthage pour un grand honneur. Un homme ne peut bien accomplir qu'une seule chose à la fois. C'est le devoir du législateur d'établir cette division des emplois, et de ne pas exiger d'un même individu qu'il fasse de la musique et des souliers. Quand l'État n'est pas trop restreint, il est plus conforme au principe républicain et démocratique d'ouvrir

au plus grand nombre possible de citoyens l'accès des magistratures; car l'on obtient alors, ainsi que nous l'avons dit, ce double avantage que les affaires administrées plus en commun se font mieux et plus vite. On peut voir la vérité de ceci dans les opérations de la guerre et dans celles de la marine, où chaque homme a, pour ainsi dire, un emploi spécial d'obéissance ou de commandement. § 9. Carthage se sauve des dangers de son gouvernement oligarchique en enrichissant continuellement une partie du peuple, qu'on envoie dans les villes colonisées. C'est un moyen d'épurer et de maintenir l'État; mais alors, il ne doit sa tranquillité qu'au hasard. et c'était à la sagesse du législateur de la lui assurer. Aussi, en cas de revers, si la masse du peuple vient à se soulever contre l'autorité, les lois n'offriront pas une seule ressource pour rendre à l'État la paix intérieure.

§ 10. Je termine ici l'examen des constitutions justement célèbres de Sparte, de Crète et de Carthage.

§ 9. De la lui assurer. On peut voir par tous les ouvrages modernes publiés sur la constitution

§ 8. Ainsi que nous l'avons dit.

Voir plus haut, liv. I, ch. 1, § 5.

de Carthage, et surtout par l'ouvrage de M. Heeren (Ideen über que Politik, etc., t. III, p. 140 et suiv.), tiente et la plus sagace n'a pu qu'Aristote est le seul auteur de lui arracher que des lambeaux l'antiquité qui ait donné une idée obscurs et incomplets. La posun peu étendue du gouvernement térité n'aura guère su de Carcarthaginois. La haine romaine a thage que ce que les vainqueurs été aussi profonde qu'heureuse; ont bien voulu lui en apprendre. il ne lui a pas suffi de faire dis- Jamais vengeance ne sut poussée paraître jusqu'aux ruines de Car- plus loin.

thage, qu'on retrouve à peine sur le sol; elle a fait plus, elle a interdit à l'histoire de conserver pour la rivale de Rome d'autre souvenir que celui de la défaite; et l'histoire a si fidèlement obéi, l'érudition la

#### CHAPITRE IX.

Considérations sur divers législateurs. — Solon; véritable esprit de ses réformes. — Zaleucus, Charondas, Onomacrite; Philolaüs, législateur de Thèbes; loi de Charondas contre les faux témoins; Dracon, Pittacus, Androdamas. — Fin de l'examen des travaux antérieurs.

- § 1. Parmi les hommes qui ont publié leur système sur la meilleure constitution, les uns n'ont jamais d'aucune façon manié les affaires publiques, et n'ont été que de simples citoyens; nous avons cité tout ce qui, dans leurs ouvrages, méritait quelque attention. D'autres ont été législateurs, soit de leur propre pays, soit de peuples étrangers, et ont personnellement gouverné. Parmi ceux-ci, les uns n'ont fait que des lois, les autres ont fondé aussi des États. Lycurgue et Solon, par exemple, ont tous deux porté des lois et fondé des gouvernements.
- § 2. J'ai précédemment examiné la constitution de—— Lacédémone. Quant à Solon, c'est un grand législa teur, aux yeux de quelques personnes qui lui attribuent d'avoir détruit la toute-puissance de l'oligarchie, misfin à l'esclavage du peuple, et constitué la démocratie

core au temps de Pausanias (Attique, ch. 111, p. 18), que la démocratie athénienne croyait avoir autant d'obligations à Thésée qu'a Solon.

Solon mourut vers 559 av. J.-C., àgé de quatre-vingts ans.

<sup>§ 1.</sup> Sur la meilleure constitution. Le texte dit simplement : « Sur la constitution. »

<sup>§ 2.</sup> L'esclavage du peuple. Il paraîtrait, d'après les fresques du Portique royal, qui existaient en-

nationale par un juste équilibre d'institutions, oligarchiques par le sénat de l'aréopage, aristocratiques par l'élection des magistrats, et démocratiques par l'organisation des tribunaux. Mais il paraît certain que Solon conserva, tels qu'il les trouva établis, le sénat de l'aréopage et le principe d'élection pour les magistrats, et qu'il créa seulement le pouvoir du peuple, en ouvrant les fonctions judiciaires à tous les citoyens. § 3. C'est dans ce sens qu'on lui reproche d'avoir détruit la puissance du sénat et celle des magistrats élus, en rendant la judicature désignée par le sort souveraine maîtresse de l'État. Cette loi une fois établie, les flatteries dont le peuple fut l'objet, comme un véritable tyran, amenèrent à la tête des affaires la démocratie telle qu'elle règne de nos jours. Éphialte mutila les attributions de l'aréopage, comme le fit aussi Périclès, qui alla jusqu'à donner un salaire aux juges; et, à leur exemple, chaque démagogue porta la démocratie, par degrés, au point où nous la voyons maintenant. Mais il ne paraît pas que telle ait été l'intention primitive de Solon; et ces changements successifs ont été bien plutôt tous accidentels. § 4. Ainsi, le peuple, orgueilleux d'avoir remporté la victoire navale dans la guerre Médique, écarta des fonctions publiques les hommes honnêtes, pour remettre les affaires à des démagogues corrompus. Mais pour Solon, il n'avait accordé au peuple que la part indispensable de puissance, c'est-à-dire, le choix des

<sup>\$3.</sup> Bphialte, simple démago- 461 av. J.-C. Ses ennemis le firent que, fit porter un décret contre assassiner. Voir Diodore de Sicile, es pouvoirs de l'aréopage, pre- liv. XI, ch. LXXVII, § 6, p. 405, édinière année de la LXXXº olymp., tion Firmin Didot.

magistrats, et le droit de leur faire rendre des comptes; car, sans ces deux prérogatives, le peuple est ou esclave ou hostile. Mais toutes les magistratures avaient été données par Solon aux citoyens distingués et aux riches, à ceux qui possédaient cinq cents médimnes de revenu, Zeugites, et à la troisième classe, composée des Chevaliers; la quatrième, celle des mercenaires, n'avait accès à aucune fonction publique.

§ 5. Zaleucus a donné des lois aux Locriens Épizéphyriens, et Charondas de Catane, à sa ville natale et à toutes les colonies que fonda Chalcis en Italie et en Sicile. A ces deux noms, quelques auteurs ajoutent celui d'Onomacrite, le premier, selon eux, qui étudia la législation avec succès. Quoique Locrien, il s'était instruit en Crète, où il était allé pour apprendre l'art des devins. On ajoute qu'il fut l'ami de Thalès, dont Lycurgue et Zaleucus furent les disciples, comme Charondas fut celui de Zaleucus; mais pour avancer toutes ces assertions, il faut faire une bien étrange confusion des temps.

§ 4. Composée des chevaliers. Il faut remarquer qu'Aristote place ici les chevaliers au troisième rang; tous les autres auteurs les placent au second. Voir Bœckh, Écon. polit. des Athén., tome I, p. 304.

§ 5. Zaleucus On ne sait point à quelle époque précise vivait Zaleucus; on le place ordinairement dans le vine siècle av. J.-C. Les Locriens Épizéphyriens habitaient la partie méridionale de l'Italie. Voir Ott. Müller, die Porier, t. II. p. 227, et Heyne, Opusc. acad, tom. II. — Charondas. Voir liv. 1, ch. 1, § 6. — En Italie et en Sicile.

Voir Platon, Rép., liv. X, p. 245, trad. de M. Cousin.— Onomacrite. Quelques auteurs font remonter Onomacrite jusqu'au x siècle av. J.-C. Thalès (voir liv. I. ch. 1v, §5) vivait vers l'an 600; Lycurgue, 200 ans avant Thalès.

Stobée nous a conservé le préambule des Lois de Zaleucus et de Charondas (Sermo 145, p. 457 et 467). Ces deux morceaux sont faits pour donner une haute idée de la sagesse des législateurs grecs. Diodore de Sicile (liv. XII, ch. II et suiv., p. 421, édition Firmin Didot) a fait l'analyse des lois principales de Charondas.

- § 6. Philolaus de Corinthe fut le législateur de Thèbes; il était de la famille des Bacchiades, et lorsque Dioclès, le vainqueur des jeux Olympiques, dont il était l'amant, dut fuir sa patrie pour se soustraire à la passion incesteuse de sa mère Halcyone, Philolaüs se retira à Thèbes, où tous les deux finirent leurs jours. On montre encore à cette heure leurs deux tombeaux placés en regard; de l'un, on aperçoit le territoire de Corinthe, qu'on ne peut découvrir de l'autre. § 7. Si l'on en croit la tradition, Dioclès et Philolaus eux-mêmes l'avaient ainsi prescrit dans leurs dernières volontés. Le premier, par ressentiment de son exil, ne voulut pas que, de sa tombe, la vue dominât la plaine de Corinthe; le second, au contraire, le désira. Tel est le récit de leur séjour à Thèbes. Parmi les lois que Philolaüs a données à cette ville, je citerai celles qui concernent les naissances, et qu'on y appelle enencore les Lois fondamentales. Ce qui lui appartient en propre, c'est d'avoir statué que le nombre des héritages resterait toujours immuable.
- § 8. Charondas n'a rien de spécial que sa loi contre les faux témoignages, genre de délit dont il s'est occupé le premier; mais par la précision et la clarté de ses lois, il l'emporte sur les législateurs mêmes de nos ours. L'égalité des fortunes est le principe qu'a partizulièrement développé Phaléas. Les principes spéciaux

§ 6. Philolaus. Ott. Müller (die fournit, pendant plusieurs géné-§8. Phaleas. Quelques manuscrits

Dorier, t. II, p. 200) place Philo- rations, des archontes annuels a aus vers la xiiie olympiade, c'est- l'État. Voir Pausanias, Corinth., à-dire 730 ans av. J.-C. - Bacchia- liv. II, ch. IV, p. 73, édit. Firmin ies, famille royale de Corinthe Didot. descendant de Bacchis, et qui

de Platon sont la communauté des femmes et des enfants, celle des biens, et les repas communs des femmes. On distingue aussi dans ses ouvrages la loi contre l'ivresse, celle qui donne à des hommes sobres la présidence des banquets, celle qui prescrit dans l'éducation militaire l'exercice simultané des deux mains, pour que l'une des deux ne reste pas inutile et que toutes deux soient également adroites. § 9. Dracon a fait aussi des lois; mais c'était pour un gouvernement déjà constitué; elles n'ont rien de particulier ni de mémorable que la rigueur excessive et la gravité des peines. Pittacus a fait des lois, mais n'a pas fondé de gouvernement. Une disposition qui lui est spéciale est celle qui punit d'une peine double

donnent « Philolaüs »; « Phaléas » me semble être la véritable leçon. Voir plus haut, même livre, ch. 1v, la constitution de Phaléas; elle avait pour base l'égalité des biens. -L'égalité des fortunes Ott. Müller a pensé, peut-être avec raison, que le mot dont se sert ici Aristote voulait dire un second partage égal, un nouveau partage des terres par portions égales. Ainsi Phaléas ne se serait pas borné à une première répartition; il l'aurait fait renouveler à diverses époques (die Dorier, t. II, p. 200).

de Mitylène, l'un des sept sages. contemporain de Solon. Voir plus loin, liv. III, ch. 1x, § 5. — Les rarius, me paraît la véritable. vée d'ailleurs.

Aristote, rappelant cette loi (Rhétor., liv. II, ch. xxv, § 6, p. 369 de ma traduction), emploie une expression tout à fait analogue et aussi générale. On ne voit point d'ailleurs pourquoi le législateur aurait soumis les coups seulement, comme le disent quelques manuscrits, et non les autres délits, à une punition double. Muret (Var. lect., lib. XIV, cap. 11) avait deviné cette leçon avec une rare sagacité et un admirable bon sens. M. Gættling, un des derniers éditeurs de la Politique, croit que toute cette § 9. Dracon, qui réforma une partie du second livre, depuis le partie des lois de Solon.— l'illacus chapitre neuvième, n'est pas d'Aristote. L'erreur relative aux chevaliers, même chapitre, § 4, semblerait indiquer en effet la main fautes commises. Cette leçon, que d'un faussaire maladroit. Mais donne le seul manuscrit de Came- cette hypothèse n'est point proules fautes commises pendant l'ivresse. Comme les délits sont plus fréquents dans cet état qu'ils ne le sont à jeun, il a beaucoup plus consulté, en cela, l'utilité générale de la répression que l'indulgence méritée par un homme pris de vin. Androdamas de Rhégium, législateur de Chalcis, en Thrace, a laissé des lois sur le meurtre, et sur les filles, uniques héritières; mais on ne pourrait cependant citer de lui aucune institution qui lui appartînt en propre.

§ 10. Telles sont les considérations que nous a suggérées l'examen des constitutions existantes et de celles qu'ont imaginées quelques écrivains.

FIN DU LIVRE DEUXIÈME.

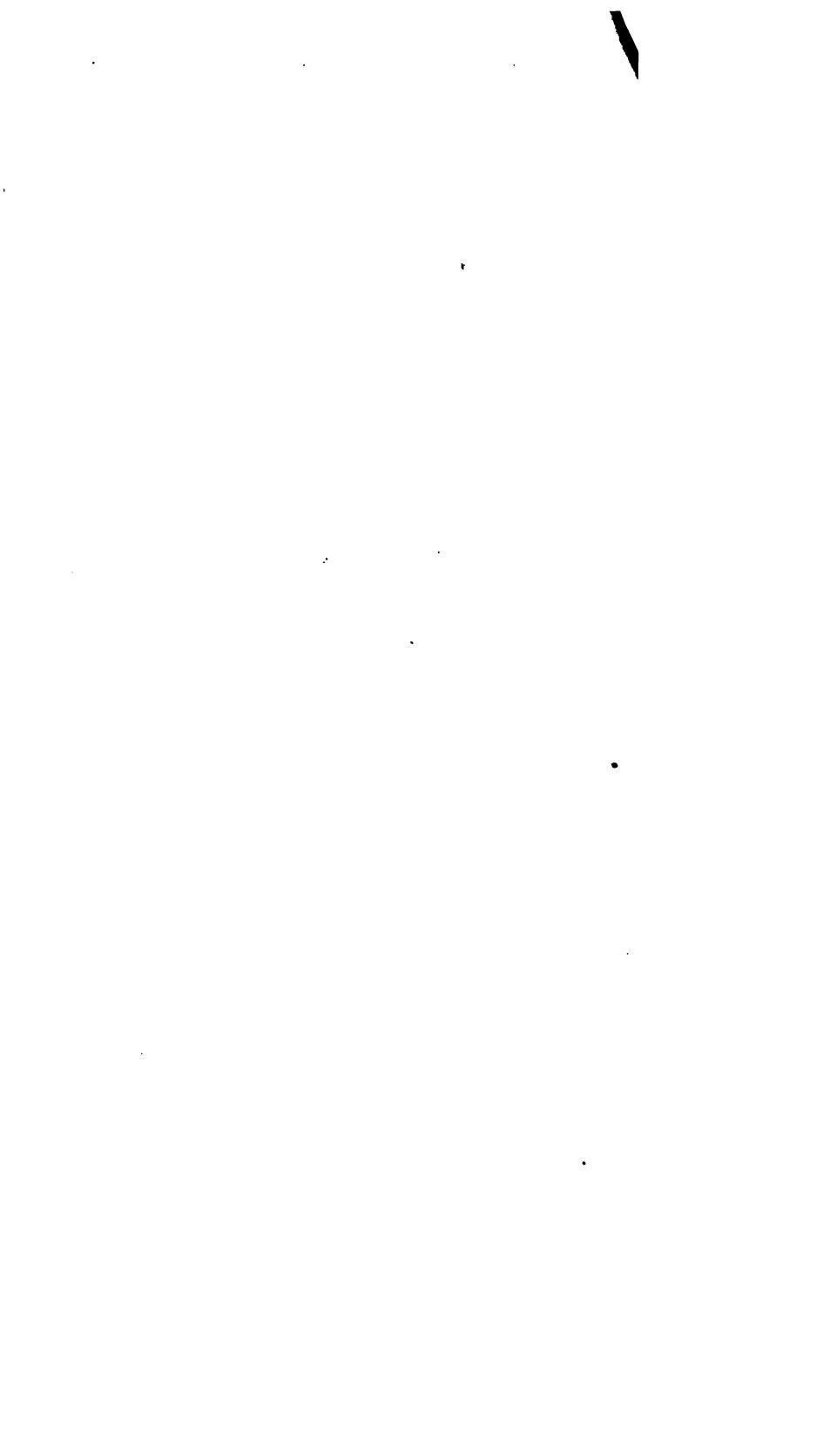

# LIVRE III.

ET DE LA SOUVERAINETÉ. — DE LA ROYAUTÉ.

## CHAPITRE PREMIER.

De l'État et du citoyen; conditions nécessaires du citoyen; le domicile ne suffit pas; le caractère distinctif du citoyen, c'est la participation aux fonctions de juge et de magistrat; cette définition générale varie suivant les gouvernements, et s'applique surtout au citoyen de la démocratie; insuffisance des définitions ordinaires. — De l'identité ou du changement de l'État dans ses rapports avec les citoyens; l'identité du sol ne constitue pas l'identité de l'État; l'État varie avec la constitution elle-même.

lière des gouvernements divers, la première des questions, c'est de savoir ce qu'on entend par l'État! Dans le langage vulgaire, ce mot est fort équivoque; et tel acte pour les uns émane de l'État, qui pour les autres n'est que l'acte d'une minorité oligarchique ou d'un tyran. l'ourtant l'homme politique et le législateur ont uniquement l'État en vue dans tous leurs travaux; et le gouvernement n'est qu'une certaine organisation imposée à tous les membres de l'État. § ?. Mais l'État n'étant, comme tout autre système complet et formé de parties nombreuses, qu'une agrégation d'éléments, il faut évidemment se demander tout d'abord ce que c'est que le citoyen, puisque les

citoyens, en certain nombre, sont les éléments mêmes de l'État. Ainsi, recherchons en premier lieu à qui appartient le nom de citoyen et ce qu'il veut dire, question souvent controversée et sur laquelle les avis sont loin d'être unanimes, tel étant citoyen pour la démocratie, qui cesse souvent de l'être pour un État oligarchique. § 3. Nous écarterons de la discussion les citoyens qui ne le sont qu'en vertu d'un titre accidentel, comme ceux qu'on fait par un décret.

On n'est pas citoyen par le fait seul du domicile; car le domicile appartient encore aux étrangers domiciliés et aux esclaves. On ne l'est pas non plus par le seul droit d'ester en justice comme demandeur et comme défendeur; car ce droit peut être conféré par un simple traité de commerce. Le domicile et l'action juridique peuvent donc appartenir à des gens qui ne sont pas citoyens. Tout au plus, dans quelques États, limite-t-on la jouissance pour les domiciliés : on leur impose, par exemple, de se choisir une caution; et c'est une restriction au droit qu'on leur accorde. § 4. Les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de l'inscription civique, et les vieillards qui en ont été rayés sont dans une position presque analogue: les uns et les autres sont bien certainement citoyens; mais on ne peut leur donner ce titre d'une manière absolue, et l'on doit ajouter pour ceux-là qu'ils sont

l'état des domiciliés, des métæques, voir Bœckh, Économie politique des Athéniens, t. I, p. 130, et une excellente dissertation de Sainte-Croix, dans le tome XLVIII° de l'Acad. des Inscr. et Belles-

<sup>§ 3.</sup> Aux étrangers domiciliés. Sur Lettres. — Une caution. Voir l'Isocrate de Coraï, t. II, p. 130, et le≤ Remarques de Valois sur Harpocration, à ce mot.

<sup>§ 4.</sup> L'inscription civique. Sur le registre public, nomme à Athènes Lexiarchique.

citoyens incomplets; pour ceux-ci, qu'ils sont des citoyens émérites. Qu'on adopte, si l'on veut, toute autre expression, les mots importent peu; on comprend sans peine quelle est ma pensée. Ce que je cherche, c'est l'idée absolue du citoyen, dégagée de toutes les imperfections que nous venons de signaler. A l'égard des citoyens notés d'infamie et des exilés, mêmes difficultés et même solution.

Le trait éminemment distinctif du vrai citoyen, c'est // / / / / / la jouissance des fonctions de juge et de magistrat. D'ailleurs les magistratures peuvent être tantôt temporaires, de façon à n'être jamais remplies deux fois par le même individu, ou bien limitées, suivant toute autre combinaison; tantôt générales et sans limites, comme celles de juge et de membre de l'assemblée publique. § 5. On niera peut-être que ce soient là de véritables magistratures et qu'elles confèrent quelque pouvoir aux individus qui en jouissent; mais il nous paraîtrait assez plaisant de n'accorder aucun pouvoir à ceux-là même qui possèdent la souveraineté. Du reste, j'attache à ceci peu d'importance; c'est encore une question de mots. La langue n'a point de terme unique pour rendre l'idée de juge et de membre de l'assemblée publique; j'adopte, afin de préciser cette idée, les mots de magistrature générale, et j'appelle citoyens tous ceux qui en jouissent. Cette définition du citoyen s'applique mieux que toute autre à ceux que l'on qualifie ordinairement de ce nom.

§ 6. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que, dans

<sup>§ 6.</sup> Il ne faut pas perdre de vue. que royale donne ici en marge une Le manuscrit 2023 de la Bibliothè- glose qui peut servir à expliquer ce

toute série de choses où les sujets sont spécifiquement dissemblables, il peut se faire que l'un soit premier, l'autre second, et ainsi de suite, et qu'il n'existe pourtant entre eux aucun rapport de communauté, dans la nature essentielle de ces choses, ou bien que ce rapport ne soit qu'indirect. De même, les constitutions se montrent à nous diverses dans leurs espèces, celles-ci au dernier rang, celles-là au premier, puisqu'il faut bien placer les constitutions faussées et corrompues après celles qui ont conservé toute leur pureté: je dirai plus tard ce que j'entends par constitution corrompue. Dès lors, le citoyen varie nécessairement d'une conslititution à l'autre, et le citoyen tel que nous l'avons défini est surtout le citoyen de la démocratie. § 7. Ceci ne veut pas dire qu'il ne puisse l'être encore ailleurs; mais il ne l'y est pas nécessairement. Quelques constitutions ne reconnaissent pas de peuple; au lieu d'assemblée publique, c'est un sénat; et les fonctions de juge sont attribuées à des corps spéciaux, comme à Lacédémone, où les Éphores se partagent toutes les affaires civiles, où les Gérontes connaissent les affaires de meurtre, et où les autres causes peuvent ressortir encore à différents tribunaux; et comme à Carthage, où quelques magistratures ont le privilége exclusif de tous les jugements.

§ 8. Notre définition du citoyen doit donc être mo-

exemple le mot « chien », qui s'applique d'abord à l'animal domestisecond lieu, au poisson marin que nous connaissons: puis, en troisième lieu, à l'astre qui porte aussi titution carthaginoise.

passage; la voici: « Prenons pour ce nom ». — Plus tard. Voir plus bas, même livre, ch. v, § 4.

§ 7. A Lacédémone. Voir plus que qui vit sur la terre; puis, en haut, liv. II, ch. vi, § 16.— A Carthage. Voir plus haut, livre II, ch. viii, § 4, l'analyse de la consdifiée én ce sens. Nulle part ailleurs que dans la démocratie, il n'existe de droit commun et illimité d'être membre de l'assemblée publique et d'être juge. Ce sont au contraire des pouvoirs tout spéciaux; car on peut étendre à toutes les classes de citoyens, ou limiter à quelques-unes, la faculté de délibérer sur les affaires de l'État et celle de juger; cette faculté même peut s'appliquer à tous les objets, ou bien être restreinte à quelques-uns. Donc évidemment, le citoyen, c'est l'individu qui peut avoir à l'assemblée publique et au tribunal voix délibérante, quel que soit d'ailleurs l'État dont il est membre; et j'entends positivement par l'État une masse d'hommes de ce genre, qui possède tout ce qu'il lui faut pour fournir aux nécessités de l'existence.

§ 9. Dans le langage usuel, le citoyen est l'individu né d'un père citoyen et d'une mère citoyenne; une seule des deux conditions ne suffirait pas. Quelques personnes poussent plus loin l'exigence et demandent deux ou trois ascendants, ou même davantage. Mais de cette définition, qu'on croit aussi simple que républicaine, naît une autre difficulté, c'est de savoir si ce troisième ou quatrième ancêtre est citoyen. Aussi, Gorgias de Léontium, moitié par embarras, moitié par moquerie, prétendait-il que les citoyens de Larisse étaient fabriqués par des ouvriers qui n'avaient que ce métier-là et qui fabriquaient des Larissiens comme un potier fabrique un pot. Pour nous, la question

<sup>§ 9.</sup> Gorgias. Gorgias de Léon- a fourni son nom au fameux diatium, sophiste, contemporain de logue de Platon, et qui jouissait Périclès. C'est le personnage qui d'une très-grande renommée.

serait fort simple: ils étaient citoyens, s'ils jouissaient des droits énoncés dans notre définition; car être né d'un père citoyen et d'une mère citoyenne, est une condition qu'on ne peut raisonnablement exiger des premiers habitants, des fondateurs de la cité.

§ 10. On révoquerait en doute avec plus de justice le droit de ceux qui n'ont été faits citoyens que par suite d'une révolution, comme Clisthène en fit tant après l'expulsion des tyrans à Athènes, en introduisant en foule dans les tribus les étrangers et les esclaves domiciliés. Pour ceux-là, la vraie question est de savoir, non pas s'ils sont citoyens, mais s'ils le sont justement ou injustement. Il est vrai que, même à cet égard, on pourrait se demander encore si l'on est citoyen, quand on l'est injustement; l'injustice équivalant ici à une véritable erreur. Mais on peut répondre que nous voyons tous les jours des citoyens injustement promus aux fonctions publiques, n'en être pas moins magistrats à nos yeux, bien qu'ils ne le soient pas justement. Le citoyen est pour nous un individu investi d'un certain pouvoir; il suffit donc de jouir de ce pouvoir pour être citoyen, comme nous l'avons dit; et même les citoyens faits par Clisthène l'étaient bien positivement.

Quant à la question de justice ou d'injustice, elle se rattache à celle que nous avions posée en premier lieu: tel acte est-il émané de l'État, ou n'en est-il pas émané? C'est ce qui peut faire doute dans bien des cas-Ainsi, quand la démocratie succède à l'oligarchie ou à

<sup>§ 10.</sup> Clisthène. Ce fut Clisthène lieu dequatre, vers la LxvIIIe olymqui établit à Athènes dix tribus au piade, 508 ans av. J.-C.

la tyrannie, bien des gens pensent qu'on doit décliner l'accomplissement des traités existants, contractés, disent-ils, non par l'État, mais par le tyran. Il n'est pas besoin de citer tant d'autres raisonnements du même genre, qui se fondent tous sur ce principe que le gouvernement n'a été qu'un fait de violence, sans aucun rapport à l'utilité générale. § 11. Si la démocratie, de son côté, a contracté des engagements, ses actes sont tout aussi bien actes de l'État que ceux de l'oligarchie et de la tyrannie. Ici, la vraie difficulté consiste à reconnaître dans quel cas on doit soutenir, ou que l'État est resté le même, ou qu'il n'est pas resté le même, mais qu'il est complétement changé. C'est un examen bien superficiel de la question que de considérer seulement le lieu et les individus; car il peut arriver que l'État ait son chef-lieu isolé, et ses membres disséminés, ceux-ci résidant dans tel endroit, et ceux-là dans tel autre. La question ainsi envisagée deviendrait extrémement simple; et les acceptions diverses du mot cité suffisent sans peine à la résoudre. § 12. Mais à quoi reconnaîtra-t-on l'identité de la cité, quand le même lieu reste constamment occupé par des habitants? Ce ne sont certainement pas les murailles qui constitueront cette unité; car il serait possible en effet d'enclore d'un rempart continu le Péloponèse entier. On a vu des cités avoir des dimensions presque aussi vastes, et représenter dans leur circonscription plutôt une nation qu'une ville : témoin Babylone prise par l'ennemi depuis trois jours, qu'un de ses quartiers

<sup>§ 12.</sup> Depuis trois jours. Il s'agit Cyrus, et non par Alexandre, aci de la prise de Babylone par comme l'ont cru quelques com-

### TAKE D'ARISTOTE.

reste, nous trouverons ailleurs milement cette question; l'éten-🚅 🚅 🚾 m objet que l'homme politique ne même qu'il doit s'enquérir des int seule cité, ou de plusieurs, dans l'État. simettons que le même lieu reste habité individus. Dès lors est-il possible, tant habitants reste la même, de soutenir dentique, malgré l'alternative contiet des naissances, de même qu'on des fleuves et des sources, bien que renouvellent et s'écoulent perpétuellein doit-on prétendre que seulement les restent les mêmes, mais que l'État change? . et effet, est une sorte d'association; s'il est une de citoyens obéissant à une constitution, et a se modifier sierme, il s'ensuit nécessairement, ce semble, Est ne reste pas identique; c'est comme le cheur, qui, figurant tour à tour dans la comédie et in tragédie, est changé pour nous, bien que suren: il se compose des mêmes acteurs. § 14. Cette manue s'applique également à toute autre associa-

Accounte n'avait point encore apand Cattaque. Il repète, du reste, we repond pas.

Modore (hv. 11, ch. vii. § 3, p. 86, ont, Firmin Didot) donne a Baby- pitre IV.

mantenens. Herodote (Clio, cha- lone quatre cent quatre stades de mark in \$ 5, page 63, édition tour, ou quatorze lieues. Hero-Some Matth dit seulement que dote (Clio, ch. clxviii, § 2, p. 59. 😪 Amomis etaient déjà maîtres édit. Firmin Didot: lui en donce · Soutre de la ville, que l'autre plus de dix-sept, ou quatre cent quatre-vingts stades. C'est deux fois a peu pres le circuit de Paris. es comme une tradition dont il y compris les fortifications. Letdres est beaucoup plus grand. -Ailleurs. Voir, livre IV (7), chal'espèce de la combinaison vient à l'être; c'est comme l'harmonie, où les mêmes sons peuvent donner tantôt le mode dorien, tantôt le mode phrygien. Si donc ceci est vrai, c'est à la constitution surtout qu'il faut regarder pour prononcer sur l'identité de l'État. Il se peut, d'ailleurs, qu'il reçoive une dénomination différente, les individus qui le composent demeurant les mêmes; ou qu'il garde sa première dénomination, malgré le changement radical des individus.

§ 15. C'est d'ailleurs une autre question de savoir s'il convient, après une révolution, de remplir les engagements contractés ou de les rompre.

### CHAPITRE II.

Suite: la vertu du citoyen ne se confond pas tout à fait avec celle de l'homme privé; le citoyen a toujours rapport à l'État. La vertu de l'individu est absolue et sans rapports extérieurs qui la limitent. Ces deux vertus ne se confondent même pas dans la république parfaite; elles ne sont réunies que dans le magistrat digne du commandement; qualités fort diverses qu'exigent le commandement et l'obéissance, bien que le bon citoyen doive savoir également obéir et commander: la vertu spéciale du commandement, c'est la prudence.

§ 1. Une question qui fait suite à celle-ci, c'est de savoir s'il existe identité entre la vertu de l'individu

<sup>§. 14.</sup> Dorien... Phrygien. Voir liv. V (8), ch. VII, § 8.

privé et la vertu du citoyen; ou bien, si elles diffère pt l'une de l'autre. Pour procéder régulièrement à ce te recherche, il faut d'abord nous faire une idée de vertu du citoyen.

Le citoyen, comme le matelot, est membre d'un me association. A bord du navire, quoique chacun ait emploi différent, que l'un soit rameur, l'autre pilo celui-ci second, celui-là chargé de telle autre fonction, il est clair que, malgré les appellations et les fonctions qui constituent à proprement parler une vertu s ciale pour chacun d'eux, tous concourent néanmo in ms à un but commun, c'est-à-dire au salut de l'équipa e, que tous assurent pour leur part, et que chacun d'ern re eux recherche également. § 2. Les membres de la 🖚 ité ressemblent exactement aux matelots: malgré la disrence de leurs emplois, le salut de l'association est leur œuvre commune; et l'association ici, c'est l'É La vertu du citoyen se rapporte donc exclusivement à l'État. Mais comme l'État revêt bien des formes diverses, il est clair que la vertu du citoyen dans sa fection ne peut être une; la vertu qui fait l'home de bien, au contraire, est une et absolue. De cette conclusion évidente, que la vertu du cito y en peut être une tout autre vertu que celle de l'homn privé.

là,

§ 3. On peut encore traiter cette question d'un poin de vue différent, qui tient à la recherche de la république parfaite. S'il est impossible en effet que l'État ne compte parmi ses membres que des hommes de bien; et si chacun cependant doit y remplir scrupuleusement les fonctions qui lui sont confiées, ce qui suppose toujours quelque vertu; comme il n'est pas moins impossible que tous les citoyens agissent tous identiquement, il faut dès lors avouer qu'il ne peut exister d'identité entre la vertu politique et la vertu privée. Dans la république parfaite, la vertu civique doit appartenir à tous, puisqu'elle est la condition indispensable de la perfection de la cité; mais il n'est pas possible que tous y possèdent la vertu de l'homme privé, à moins d'admettre que, dans cette cité modèle, tous les citoyens doivent nécessairement être gens de bien. § 4. Bien plus : l'État se forme d'éléments dissemblables; et de même que l'être vivant se compose essentiellement d'une âme et d'un corps; l'âme, de la raison et de l'instinct; la famille, du mari et de la femme; la propriété, du maître et de l'esclave; de même tous ces éléments-là se trouvent dans l'État, accompagnés encore de bien d'autres non moins hétérogènes; ce qui empêche nécessairenent qu'il n'y ait unité de vertu pour tous les zitoyens, de même qu'il ne peut y avoir unité d'emploi lans les chœurs, où l'un est coryphée et l'autre figuant.

§ 5. Il est donc certain que la vertu du citoyen et a vertu prise en général, ne sont point absolument dentiques.

Mais qui donc pourra réunir cette double vertu du bon citoyen et de l'honnête homme? Je l'ai dit : c'est le magistrat digne du commandement qu'il exerce et qui est à la fois vertueux et habile ; car l'habileté n'est pas moins nécessaire que la vertu à l'homme d'État. Aussi a-t-on dit qu'il fallait donner aux hommes destinés au pouvoir une éducation spéciale ; et de fait, nous voyons les enfants des rois apprendre tout parti-

culièrement l'équitation et la politique. Euripide luimême, quand il dit:

Point de ces vains talents à l'État inutiles,

semble croire qu'on peut apprendre à commander. § 6. Si donc la vertu du bon magistrat est identique celle de l'homme de bien, et si l'on reste citoyen mêm = en obéissant à un supérieur, la vertu du citoyen e général ne peut être dès lors absolument identique celle de l'homme honnête. Ce sera seulement la verture d'un certain citoyen, puisque la vertu des citoyen n'est point identique à celle du magistrat qui les gou verne. C'était là sans doute la pensée de Jason quand il disait: « qu'il mourrait de misère s'il cessa de régner, n'ayant point appris à vivre en simple parties. ticulier. » § 7. On n'en estime pas moins fort haut talent de savoir également obéir et commander; c'est dans cette double perfection de commandement et d'obéissance, qu'on place ordinairement la suprême e vertu du citoyen. Mais si le commandement doit êtle partage de l'homme de bien, et que savoir obéir savoir commander soient les talents indispensables citoyen, on ne peut certainement pas dire qu'ils soie

des deux vers d'Euripide; Stobée de Phères en Thessalie. Il fut (Sermo 45); ils sont tirés d'une la cue olymp., en 375 av. J.-C.

§5. Point de ces vains talents. (Rhétor., liv. I, XII, 20, p. 142 Aristote ne cite ici qu'un portion ma traduction). Jason était ty nous les a conservés tout entiers sassiné dans la troisième année de **B**u pièce intitulée « Éole », que nous moment où il méditait, contre ne possédons pas. Voir l'édition Grèce livrée à des guerres in de Firmin Didot, p. 626, frag. III. tines, le projet qui, plus tod, § 6. Jason. C'est sans doute le réussit à Philippe le Macédozi même Jason dont Aristote cite un Voir Diodore de Sicile, liv. X mot qui passe pour fort sage p. 375, édition Firmin Didot.

ignes de louanges absolument égales. On doit accorer ces deux points : d'abord, que l'être qui obéit et elui qui commande ne doivent pas apprendre tous eux les mêmes choses; et en second lieu, que le ciyen doit posséder l'un et l'autre talent de savoir entôt jouir de l'autorité, et tantôt se résigner à l'oéissance. Voici comment on prouverait ces deux ssertions.

§ 8. Il y a un pouvoir du maître; et ainsi que nous avons reconnu, il n'est relatif qu'aux besoins indisensables de la vie; il n'exige pas que l'être qui comnande soit capable de travailler lui-même; il exige ien plutôt qu'il sache employer ceux qui lui obéissent. reste appartient à l'esclave; et j'entends par le reste, a force nécessaire pour accomplir tout le service donestique. Les espèces d'esclaves sont aussi nombreuses que le sont leurs métiers divers; on pourrait bien ranzer encore parmi eux les manœuvres, qui, comme leur 10m l'indique, vivent du travail de leurs mains. Parmi es manœuvres, on doit comprendre aussi tous les ourriers des professions mécaniques; et voilà pourquoi, lans quelques États, on a exclu les ouvriers des fonczions publiques, auxquelles ils n'ont pu atteindre qu'au nilieu des excès de la démagogie. § 9. Mais ni l'homme vertueux, ni l'homme d'État, ni le bon citoyen n'ont besoin, si ce n'est quand ils peuvent y trouver leur utilité personnelle, de savoir tous ces travaux-là, comme les savent les hommes destinés à l'obéissance. Dans l'État, il ne s'agit plus ni de maître ni d'esclave : il n'y

<sup>§ 8.</sup> Ainsi que nous l'avons reconnu. Voir plus haut, liv. I, ch. 11, § 21 et suiv.

car magistrat doit se formcar apprende e de cavalerie, en étant simple
me phalange, en étant simple
me phalange, un bataillon, e.
car ans l'une et dans l'autre. C'es
cal est juste de soutenir que la
me e du commandement, c'est l'o-

- las moins certain que le mérite de e la soumission sont fort divers. me cen doive réunir en lui la science socissance et du commandement, et esiste procisément à connaître ces deux s s la pouvoir qui s'applique aux êtres s de la commes aussi de l'homme de . segesse er Tomite du commandement s de la sugasse et l'equité de l'abajesan le la la reste libre même lorsan il - ves vivi qual et, par exemple, sa sade la comment les mêmes : elles and some some qu'il obeit on qu'il comsan en mit e anage et la sagesse diffand several tests in femme et pour l'homme. sam rmir Bolie, Sil n'etuit breve que some sembleralt 

1 'être l'homme qui sait se conduire. C'est ainsi que ans la famille les fonctions de l'homme et celles de La femme sont fort opposées, le devoir de l'un étant d'acquérir, et celui de l'autre de conserver. § 11. La seule vertu spéciale du commandement, c'est la prudence; quant à toutes les autres, elles sont nécessairement l'apanage commun de ceux qui obéissent et de ceux qui commandent. La prudence n'est point une vertu de sujet; la vertu propre du sujet, c'est une juste confiance en son chef; le citoyen qui obéit est comme le fabricant de flûtes; le citoyen qui commande est comme l'artiste qui doit se servir de l'instrument.

§ 12. Cette discussion a donc eu pour objet de faire voir jusqu'à quel point la vertu politique et la vertu privée sont identiques ou différentes, en quoi elles se confondent, et en quoi elles s'éloignent l'une de l'autre.

qui ne veut rien dire de très-précis, que celui du sujet qui obéit.

§ 11. Une juste confiance en son bien que ce soit la traduction fidèle chef. Le mot dont se sert Aristote du grec. D'autres ont traduit « un a ici un sens tout spécial, que j'ai jugement sain »; mais un jugement tiré logiquement de ce qui précède. sain paraît devoir être bien plutôt Schneider a traduit opinio vera, ce le partage du chef qui commande

### CHAPITRE III.

Suite et fin de la discussion sur le citoyen; les ouvriers ne peuvent être citoyens dans un État bien constitué. Exceptions à ce principe; position des ouvriers dans les aristocraties et les oligarchies; nécessités auxquelles les États doivent parsois se soumettre. — Définition dernière du citoyen.

§ 1. Il reste encore une question à résoudre à l'égard du citoyen. N'est-on réellement citoyen qu'autant que l'on peut entrer en participation du pouvoir, ou ne doit-on pas mettre aussi les artisans au rang des citoyens? Si l'on donne ce titre même à des individus exclus du pouvoir public, dès lors le citoyen n'a plus en général la vertu et le caractère que nous lui avons assignés, puisque de l'artisan on fait un citoyen. Mais si l'on refuse ce titre aux artisans, quelle sera leur place dans la cité? Ils n'appartiennent certainement ni à la classe des étrangers, ni à celle des domiciliés. On peut dire, il est vrai, qu'il n'y a rien là de fort singulier, puisque ni les esclaves ni les affranchis n'appartiennent davantage aux classes dont nous venons de parler. §. 2 Mais il est certain qu'on ne doit pas élever au rang de citoyens tous les individus dont l'État a cependant nécessairement besoin. Ainsi, les enfants ne sont pas citoyens comme les hommes : ceux-ci le sont d'une manière absolue; ceux-là le sont en espérance, citovens sans doute, mais citoyens imparfaits. Jadis, dans quelques États, tous les ouvriers étaient ou des esclaves ou des étrangers; et dans la plupart, il en est encore de

même aujourd'hui. Mais la constitution parfaite n'admettra jamais l'artisan parmi les citoyens. Si de l'artisan aussi l'on veut faire un citoyen, dès lors la vertu du citoyen, telle que nous l'avons définie, doit s'entendre, non pas de tous les hommes de la cité, non pas même de tous ceux qui ne sont que libres, elle doit s'entendre de ceux-là seulement qui n'ont point à travailler nécessairement pour vivre. § 3. Travailler aux choses indispensables de la vie pour la personne d'un individu, c'est être esclave; travailler pour le public, c'est être ouvrier et mercenaire. Il suffit de donner à ces faits la moindre attention pour que la question soit parfaitement claire, dès qu'on la pose ainsi. En effet, les constitutions étant diverses, les espèces de citoyens le seront nécessairement autant qu'elles; et ceci est vrai surtout du citoyen considéré en tant que sujet. Par conséquent, dans telle constitution, l'ouvrier et le mercenaire seront de toute nécessité des citoyens. Ailleurs, ils ne sauraient l'être en aucune façon, par exemple dans l'État que nous appelons aristocratique, où l'honneur des fonctions publiques se répartit à la vertu et à la considération; car l'apprentissage de la vertu est incompatible avec une vie d'artisan et de manœuvre.

§ 4. Dans les oligarchies, le mercenaire ne peut être citoyen, parce que l'accès des magistratures n'est ou-

§ 2. La constitution parsaite n'ad- Voir plus haut, liv. II, ch. vi, § 2. Aujourd'hui, des classes entières de citoyens, qui répondent aux artisans du philosophe grec, sont encore bannies par le fait de toute participation aux fonctions publi-

mei jamais l'artisan... Toute cette théorie, qui nous paraît maintenant si fausse, découle des principes posés plus haut sur la nécessité du loisir pour les citoyens.

la cité, c'est en tous lieux le gouvernement. Le gouvernement est la constitution même. Je m'explique: par exemple, dans les démocraties, c'est le peuple qui est souverain; dans les oligarchies, au contraire, c'est la minorité composée des riches; aussi dit-on que les constitutions de la démocratie et de l'oligarchie sont essentiellement différentes, et nous appliquerons les mêmes distinctions à toutes les autres.

§ 2. Il faut d'abord rappeler ici quel est le but assigné par nous à l'État, et quelles sont les diversités que nous avons reconnues dans les pouvoirs, tant ceux qui s'appliquent à l'individu que ceux qui s'appliquent à la vie commune. Au début de ce traité, nous avons dit, en parlant de l'administration domestique et de l'autorité du maître, que l'homme est par sa nature un être sociable; et j'entends par là que, même sans aucun besoin d'appui mutuel, les hommes désirent invinciblement la vie sociale. § 3. Ceci n'empêche pas que chacun d'eux n'y soit aussi poussé par son utilité particulière, et par le désir de trouver la part individuelle de bonheur qui lui doit revenir. C'est là certainement le but de tous en masse et de chacun en particulier; mais les hommes se réunissent aussi, ne fûtce que pour le bonheur seul de vivre; et cet amour de la vie est sans doute une des perfections de l'humanité.

<sup>§ 6.</sup> Homère, Iliade, IX, vers 648. trat social est le premier ou-Voir plus haut la fin du ch. 11.

<sup>§ 1.</sup> Le souverain... c'est le gouvernement. Jusqu'à Rousseau, ce s'y trompe. sut une opinion généralement resouverain sont tout un. Le Con- ch. III, § 1.

<sup>-</sup>Toute la discussion qui précède. vrage, et c'est là un grand mérite, qui ait nettement tracé la limite. Aujourd'hui, personne ne

<sup>§ 2.</sup> Au début de ce traité. Voir çue, que le gouvernement et le plus haut, liv. I, ch. 11, § 10, et

On s'attache à l'association politique, même quand on n'y trouve rien de plus que la vie, à moins que la somme des maux qu'elle cause ne vienne véritablement la rendre intolérable. Voyez en effet quel degré de misère supportent la plupart des hommes par le simple amour de la vie; la nature semble y avoir mis pour eux une jouissance et une douceur inexprimables.

§ 4. Il est, du reste, bien facile de distinguer les divers genres de pouvoir dont nous voulons parler ici; nous en traitons à plusieurs reprises dans nos ouvrages exotériques. Bien que l'intérêt du maître et l'intérêt de son esclave s'identifient, quand c'est le vœu réel de la nature qui assigne au maître et à l'esclave le rang qu'ils occupent tous deux, le pouvoir du maître a cependant pour objet direct l'avantage du maître, et pour objet accidentel, l'avantage de l'esclave, parce que, l'esclave une fois détruit, le pouvoir du maître disparaît avec lui. § 5. Le pouvoir du père sur les enfants, sur la femme et la famille entière, pouvoir que nous avons nommé domestique, a pour but l'intérêt des administrés, ou tout au plus un intérêt commun à eux et à celui qui les régit. Quoique ce pouvoir en lui-même soit fait surtout pour les administrés, il peut,

« acroamatiques ». Voir la disser- liv. I, ch. 11, §§ 13 et suiv.

§ 4. Dans nos ouvrages exotéri- tation de M. Ravaisson, de la Méques. On sait que les ouvrages taphysique d'Aristote, t. I, p. 210. d'Aristote se divisaient en deux Il est évident par ce seul passage classes: ceux qui moins profonds que la Politique appartient à la ses'adressaient à la masse de ses conde classe d'ouvrages, qui se élèves: c'étaient les « exotériques »; nommaient aussi « ésotériques », et ceux qu'il gardait pour l'ensei- ouvrages philosophiques. Voir plus gnement particulier de ses élèves loin dans ce livre, ch. vII, § 1.les plus avancés : c'étaient les L'intérêt du maître. Voir plus haut,

comme dans tant d'autres arts, la médecine, la gymnastique, tourner secondairement à l'avantage de celui qui gouverne. Ainsi, le gymnaste peut fort bien se mêler aux jeunes gens qu'il exerce, comme, à bord, le pilote est toujours un des passagers. Le but du gymnaste, comme celui du pilote, c'est le bien de ceux qu'ils dirigent; si l'un ou l'autre viennent se mêler à leurs subordonnés, ils ne prennent leur part de l'avantage commun qu'accidentellement, l'un comme simple matelot, l'autre comme élève, malgré sa qualité de professeur. § 6. Dans les pouvoirs politiques, lorsque la parfaite égalité des citoyens, tous semblables, en fait la base, chacun a droit d'exercer l'autorité à son tour. D'abord, chose toute naturelle, tous regardent cette alternative comme parsaitement légitime, et ils accordent à un autre le droit de décider par lui-même de leurs intérêts, comme ils ont eux-mêmes antérieurement décidé des siens; mais, plus tard, les avantages que procurent le pouvoir et l'administration des intérèts généraux, inspirent à tous les hommes le désir de se perpétuer en charge; et si la continuité du commandement pouvait seule infailliblement guérir une maladie dont ils seraient atteints, ils ne seraient certainement pas plus âpres à retenir l'autorité, une fois qu'ils en jouissent.

# § 7. Donc évidemment, toutes les constitutions qui

le gymnaste est pour les hommes faits. Le pedotribe était interieur au gymnaste; il n'enseignant que 💢 7. Done évidemment. Ce gran.

\$5.Le gymnaste, mot a mot le « pe- les mouvements : le gymnaste, at dotribe ». Le « pédotribe », comme contraire, ctait capable d'approson nom l'indique, est le protesseur prier les exercices aux givers ton. de gymnastique pour les enfants; peraments; il avait une certaine science hygienique, que l'autre ne possedait pas au même degri.

ont en vue l'intérêt général sont pures, parce qu'elles pratiquent rigoureusement la justice. Toutes celles qui n'ont en vue que l'intérêt personnel des gouvermants, viciées dans leurs bases, ne sont que la corruption des bonnes constitutions; elles tiennent de fort près au pouvoir du maître sur l'esclave, tandis qu'au contraire la cité n'est qu'une association d'hommes libres.

§ 8. Après les principes que nous venons de poser, nous pouvons examiner le nombre et la nature des constitutions, et nous nous occuperons d'abord des constitutions pures; une fois que celles-là seront déterminées, on reconnaîtra sans peine les constitutions corrompues.

principe est incontestable. Platon M. Destutt de Tracy, n'a trouvé l'avait déjà mis en pleine lumière, rien de plus à dire dans son Comet Aristote est ici parfaitement fl- mentaire sur Montesquieu (liv. II, liv. V, p. 45, même traduction. Un néral, et gouvernements spéciaux des plus célèbres parmi les publi- ou d'intérêt privé. C'est la division Cistes contemporains, le vénérable même d'Aristote.

dèle aux enseignements de son maî- p. 26). Il a divisé les gouvernetre. Voir les Lois, liv. IX, p. 194, ments en deux classes, gouvernetrad. de M. Cousin, et la Républ., ments nationaux ou d'intérêt gé-

## CHAPITRE V.

Division des gouvernements : gouvernements purs, royauté, \_\_\_\_ aristocratie, république; gouvernements corrompus, tyrannie, \_\_\_\_ oligarchie, démagogie. — Les objections faites contre cettedivision générale ne reposent que sur des hypothèses, et nonsur des faits. — Dissentiment des riches et des pauvres sur la justice et le droit politiques; les uns et les autres ne voien qu'une partie de la vérité; notion exacte et essentielle de la cité et de l'association politique, qui ont surtout en vue le vertu et le bonheur des associés, et non pas sculement la vi commune. Solution générale du litige entre la richesse et l= pauvreté.

§ 1. Le gouvernement et la constitution étant cho ses identiques, et le gouvernement étant le maîtr suprême de la cité, il faut absolument que ce maît soit, ou un seul individu, ou une minorité, ou enfin

gouvernements une base plus réelle ments. Voir la Républ., livprit des Lois, liv. I, ch. III.

ques et démocratiques, n'appartient point à Aristote; on la trouve exposée tout au long dans la cusieuse délibération d'Otanès et des conjurés Perses, après le fueurtre

§ 1. Un seul individu... Je ne des Mages. Voir Hérodote, That\_\_\_\_\_e, crois pas qu'il soit possible de don- ch. LXXX et suiv. Platon adne et ner à la division scientifique des aussi cette division des gouver l, ni plus claire. Montesquieu n'a re- p. 28, trad. de M. Cousin, et le connu que les deux premiers ter- litique, p. 427, id. Mais Aristo point admis le troisième. Voir Es- tématisé et mis dans tout le j — ur nécessaire cette classification - ja Cette distinction de gouverne- vulgaire de son temps; c'est ments en monarchiques, oligarchi- elle qu'il a construit toute donnance de sa politique. Spin 🗢 🖘, Montesquieu, ont la même thode; l'un, dans son traité T'In cologico-Politique; l'autre, dans == on Esprit des Lois. Cette classiff .: a-

masse des citoyens. Quand le maître unique, ou la minorité, ou la majorité gouvernent dans l'intérêt généla constitution est nécessairement pure ; quand ils gouvernent dans leur propre intérêt, soit dans l'intérêt d'un seul, soit dans l'intérêt de la minorité, soit dans l'intérêt de la foule, la constitution est déviée de but, puisque de deux choses l'une : ou les membres de l'association ne sont pas vraiment citoyens; ou, s'ils le sont, ils doivent avoir leur part de l'avantage com mun.

S 2. Quand la monarchie ou gouvernement d'un a pour objet l'intérêt général, on la nomme vulgalirement royauté. Avec la même condition, le gouvernement de la minorité, pourvu qu'elle ne soit pas réduite à un seul individu, c'est l'aristocratie, ainsi nomée, soit parce que le pouvoir est aux mains des gens honnêtes, soit parce que le pouvoir n'a d'autre objet que le plus grand bien de l'État et des associés. Enfin, quand la majorité gouverne dans le sens de l'intérêt général, le gouvernement reçoit comme dénomination spéciale la dénomination générique de tous les gouvernements, et se nomme république. § 3. Ces

tion est acquise à la science poli- dinairement par le mot « corrontique, qui l'a dès longtemps acceptée et qui n'aura point à la changer. Voir Machiavel, Discours sur les Décades de Tite-Live, liv. I, ch. u. Voir Rousseau, Contrat social, liv. III, ch. III et x. — Gouresment dans l'intérêt général. Voir tote en prouvant que le pouvoir ne Rousseau, Contrat social, liv. II, doit s'exercer jamais qu'au profit ch. VI. — Est déviée de son but. J'ai des sujets. Voir la République, tâché de conserver la force de l'ex-liv. I, p. 45 et suiv., traduction de pression greeque: on traduit or- M. Cousin.

pue », qui est moins exact, quoiqu'au fond tout aussi juste. Dans cette théorie qui partage les gouvernements en deux classes, ceux d'intérêt général et ceux d'intérêt particulier, Platon a devancé Aris-

différences de dénomination sont fort justes. Une verture supérieure peut être le partage d'un individu, d'un 🖘 📭 minorité; mais une majorité ne peut être désignée par rière, qui se manifeste surtout dans les masses; la Ila , preuve, c'est que, dans le gouvernement de la majo rité, la partie la plus puissante de l'État est la partiguerrière; et tous ceux qui ont des armes y sont circ i. toyens.

§ 4. Les déviations de ces gouvernements sont:

trouvé avec raison (Imperium, cap. v11, § 3) que ces trois secondes dénominations sont toutes de haine et de mépris, mais qu'elles ne désignent pas des gouvernements de principes différents; c'est précisément ce qu'Aristote a entendu dire en employant le mot de « déviation ». Hobbes, du reste, montre fort bien que le principe de la monarchie et celui du despotisme sont identiques, et que l'usage seul diffère dans l'une et dans l'autre. Montesquieu, pour n'avoir point osé trancher aussi nettement la question, s'est fatigué, ici. Le mot « démocratie » esttesquieu, et il ajoute avec son bon pour elle il n'y avait pas lieu sens ordinaire: « La monarchie et le despotisme sont deux frères les prend souvent l'un pour l'au- lieu de faire observer qu'Aris de

§ 4. Les déviations. Hobbes a tre. » Voir aussi la xie observatide Voltaire et la xxxIII.

Polybe, qui ne paraît point av connu l'ouvrage d'Aristote, p sente une division des gouverne ments moins juste que celle : « royauté, aristocratic, démoc tie », dont les corruptions son « monarchie, l'oligarchie et l'ock cratie » (liv. VI, p.629). Voir accession Platon, Rép., liv. VIII, traduct di de M. Cousin, p. 126-128. — La-**1** magogie. J'ai rendu le mot ∢ mocratia » par démagogie, cha — ue tia » en mauvaise part, com pendant plusieurs livres de son nos jours, dégagé de toute = ce immortel ouvrage, à tracer entre défavorable, et n'eût point re za du la monarchie et le despotisme la pensée du philosophe grec. une limite qui scientisiquement ton a remarqué très-justerment n'existe pas. Voltaire, dans la Ive que, dans la langue de la science observation de son Commentaire, politique, le mot de « démocrat = e » a remarqué cet embarras de Mon- avait une double acception, et comune de distinguer comme pour les aut res gouvernements. Voir le Politique ve, qui ont tant de ressemblance qu'on p. 428 et 458. C'est, du reste - le

tyrannie, pour la royauté; l'oligarchie, pour l'aristo-Cratie; la démagogie, pour la république. La tyrannie est une monarchie qui n'a pour objet que l'intérêt personnel du monarque; l'oligarchie n'a pour objet que l'intérêt particulier des riches; la démagogie, celui des Pauvres. Aucun de ces gouvernements ne songe à l'intérêt général.

Il faut nous arrêter quelques instants à bien noter la différence de chacun de ces trois gouvernements, car la question offre des difficultés. Quand on observe les choses philosophiquement, et qu'on ne veut pas se

prend toujours le mot « peuple » tituées », Lois, liv. VIII, page 100, to ; du corps politique. Tou- République, VIII, 126; et même les fois donc qu'on rencon- cinq, id., p. 127, qu'il place ainsi dans cette traduction le mot dans l'ordre de leur mérite : l'aris-\* Peuple », il faut entendre non tocratie, la timocratie, l'oligarpas la totalité ou la majorité de la nation, ce qui comprendrait aussi les esclaves, mais seulement la dernière classe du corps politique, celle qui prévalut à Athènes, mais qui, dans la plupart des républiques grecques, ne joua jamais qu'un rôle tout à fait secondaire. Voir ci-dessus, liv. II, ch. 1x, §§ 3 et 4, et liv. III, ch. 111, §§ 1 et 2. -Dans le Politique, p. 428 et 453, trad. de M. Cousin, Platon a prégious qu'Aristote fait ici entre les gouvernements. Dans les Lois, Platon parle aussi des trois mauvais gouvernements, auxquels il donne encore les mêmes noms; et il déclare que ce sont moins des gouvernements que des « factions cons-

la partie la plus pauvre trad. de M. Cousin. Ailleurs il replus nombrense des ci- connaît quatre gouvernements, chie, la démocratie et la tyrannie. On peut donc assurer qu'Aristote a pris de son maître cette théorie fondamentale. Pour Machiavel, la perfection d'un gouvernement consisterait dans la réunion et l'accord de ces trois éléments: monarchique, aristocratique et démocratique. Rome, selon lui, ne dut sa grandeur qu'au bonheur obtenu par elle, presque des son commencement, de combiner ces éléments senté exactement les mêmes divi- divers. Discours sur les Décades de Tite-Live, liv. I, ch. II. — Il suivrait de la distinction d'Aristote que, depuis le commencement du monde, il n'aurait pas encore existé un seul roi ». Rousseau, Contrat social, livre III, chapitre x.

borner seulement au fait pratique, on doit, quelque méthode d'ailleurs qu'on adopte, n'omettre aucun détail, et n'en négliger aucun, mais les montrer tous dans leur vrai jour.

§ 5. La tyrannie, comme je viens de le dire, est le gouvernement d'un seul, régnant en maître sur l'association politique; l'oligarchie est la prédominance politique des riches; et la démagogie, au contraire, la prédominance des pauvres, à l'exclusion des riches. On fait une première objection contre cette définition même. Si la majorité maîtresse de l'État est composée de riches, et que le gouvernement de la majorité soit appelé la démocratie; et réciproquement, si, par hasard, les pauvres, en minorité relativement aux riches, sont cependant, par la supériorité de leur forces, maîtres de l'État; et si le gouvernement de la minorité doit être appelé l'offgarchie, les définitions que nous venons de donner deviennent inexactes. § 6. On ne résout même pas cette difficulté en réunissant les idées de richesse et de minorité, celles de misère et de majorité, et en réservant le nom d'oligarchie pour le gouvernement où les riches, en minorité, occupent les emplois, et celui de démagogie, pour l'État où les pauvres, en majorité, sont les maîtres. Car comment classer les deux formes de constitution que nous venons de supposer : l'une où les riches forment la majorité, l'autre où les pauvres forment la minorité, souverains les uns et les autres de l'État? si toutesois quelques autres sormes politiques n'ont point échappé à notre énumération. § 7. Mais la raison nous dit assez que la domination de la minorité et celle de la majorité sont choses tout accilentelles, celle-ci dans les oligarchies, celle-là dans es démocraties, parce que les riches forment partout a minorité, comme les pauvres forment partout la majorité. Ainsi, les différences indiquées plus haut ne sont pas de véritables difficultés. Ce qui distingue essentiellement la démocratie et l'oligarchie, c'est la pauvreté et la richesse; et partout où le pouvoir est aux riches, majorité ou minorité, c'est une oligarchie; partout où il est aux pauvres, c'est une démagogie. Mais il n'en est pas moins vrai, je le répète, que généralement les riches sont en minorité, les pauvres en majorité. La richesse n'est qu'à quelques-uns, mais la liberté est à tous. Ce sont-là, du reste, les causes des dissensions politiques entre les riches et les pauvres.

- § 8. Voyons d'abord quelles sont des deux parts les limites qu'on assigne à l'oligarchie et à la démagogie, et ce qu'on appelle le droit dans l'une et dans l'autre. Les deux côtés également revendiquent un certain droit qui est bien réel. Mais, de fait, leur justice ne va que jusqu'à un certain point; et ce n'est pas le droit absolu qu'établissent ni les uns, ni les autres. Ainsi, l'égalité paraît le droit commun, et sans doute elle l'est, non pas pour tous cependant, mais seulement entre égaux; et de même pour l'inégalité: elle est certainement un droit, non pas pour tous, mais bien pour des individus inégaux entre eux. Si l'on fait abstraction des individus, on risque de porter un jugement erroné. C'est qu'ici les juges sont juges et parties; et l'on est ordinairement mauvais juge dans sa propre cause.
- § 9. Le droit restreint à quelques-uns, pouvant s'appliquer aussi bien aux choses qu'aux personnes,

comme je l'ai dit dans la Morale, l'on s'accorde sans "peine sur l'égalité même de la chose, mais pas le moins du monde sur les personnes à qui cette égalité appartient; et cela, je le répète, tient à ce qu'on juge toujours fort mal quand on est intéressé. Parce que les uns et les autres expriment une certaine portion du droit, ils croient qu'ils expriment le droit absolu : d'une part, supérieurs en un point, en richesse par exemple, les uns se croient supérieurs en tout; d'autre part, égaux en un point, en liberté par exemple, les autres se croient absolument égaux. On oublie des deux côtés de dire l'objet capital.

§ 10. Si l'association politique n'était en effet formée qu'en vue des richesses, la part des associés serait dans l'État en proportion directe de leurs propriétés, et les partisans de l'oligarchie auraient alors pleine raison; car il ne serait pas équitable que l'associé qui n'a mis qu'une mine sur cent, eût la même part que celui qui aurait fourni tout le reste, qu'on appliquât ceci à la première mise ou aux acquisitions postérieures. § 11. Mais l'association politique a pour objet non pas seulement l'existence matérielle des associés, mais leur bonheur et leur vertu; autrement, elle pourrait s'établir entre des esclaves ou des êtres différents des hommes, qui ne la forment point cependant, étant incapables de bonheur et de libre arbitre. L'association

à Nicomaque, livre V, chap. v, été changé par les nations étrantion.

<sup>«</sup> les Tyrrhéniens ». Ce sont les était Racena. Voir Niebuhr, His-

<sup>§ 9.</sup> Dans la Morale. Morale Étrusques; leur nom a toujours pages 152 et suiv. de la traduc- gères. Les Grecs les nommaient, comme ici, Tyrrheniens; les Ro-\$11. Les Étrusques. Aristote dit: mains, Tusci: leur nom national

politique n'a point non plus pour objet unique l'alliance offensive et défensive entre les individus, ni leurs relations mutuelles, ni les services qu'ils peuvent se rendre; car alors les Étrusques et les Carthaginois et tous les peuples liés par des traités de commerce, devraient être considérés comme čitoyens d'un seul et même État, grâce à leurs conventions sur les importations, sur la sûreté individuelle, sur les cas de guerre commune; ayant, du reste, chacun des magistrats séparés sans un seul magistrat commun pour toutes ces relations, parfaitement indifférents à la moralité de leurs alliés respectifs, quelque injustes et quelque pervers que puissent être ceux qui sont compris dans ces traités, et attentifs seulement à se garantir de tout dommage réciproque. Mais comme c'est surtout à la vertu et à la corruption politiques que s'attachent ceux qui regardent à de bonnes lois, il est clair que la vertu est le premier soin d'un État qui mérite vraiment ce titre et qui n'est pas un État seulement de nom. Autrement, l'association politique est comme une alliance militaire de peuples éloignés, s'en distinguant à peine par l'unité de lieu; la loi, dès lors, est une simple convention; et, comme l'a dit le sophiste Lycophron: « Elle n'est qu'une garantie des droits individuels, sans aucune puissance sur la moralité et la justice personnelles des citoyens. » § 12. La preuve de ceci est bien

toire rom., t. I, p. 66.—Lycophron. Aristote cite plusieurs fois Lycophron dans sa Rhétorique, liv. III, ch. 111, § 1, p. 22 de ma traduction; Réfutation des sophistes, ch. xv, § 16, p. 384 de ma traduc- poulé et déclamatoire.

tion. Il ne faut pas le confondre avec le poëte de même nom, qui a été postérieur d'un demi-siècle environ, et dont il nous reste un poëme fameux par son style amfacile. Qu'on réunisse par la pensée les localités diverses, et qu'on enferme dans une seule muraille Mégare et Corinthe; certes on n'aura point fait par là de cette vaste enceinte une cité unique, même en supposant que tous ceux qu'elle renferme aient contracté entre eux des mariages, liens qui passent pour les plus essentiels de l'association civile. Ou bien encore qu'on suppose des hommes isolés les uns des autres, assez rapprochés toutesois pour conserver des communications entre eux; qu'on leur suppose des lois communes sur la justice mutuelle qu'on doit observer dans les relations de commerce, les uns étant charpentiers, les autres laboureurs, cordonniers, etc., au nombre de dix mille par exemple; si leurs rapports ne vont pas au delà des échanges quotidiens et de l'alliance en cas de guerre, ce ne sera point encore là une cité. § 13. Et pourquoi? Ici pourtant on ne dira pas que les liens de l'association ne sont pas assez resserrés. C'est que là où l'association est telle que chacun ne voit l'État que dans sa propre maison, là où l'union est une simple ligue contre la violence, il n'y a point de cité, à y regarder de près; les relations de l'union ne sont alors que celles des individus isolés. Donc évidemment, la cité ne consiste pas dans la communauté du domicile, ni dans la garantie des droits individuels, ni dans les relations de commerce et d'échange; ces conditions préliminaires sont bien indispensables pour que la cité existe; mais, même quand elles sont toutes réunies, la cité n'existe point encore. La cité, c'est l'association du

<sup>§ 12.</sup> Mégare et Corinthe. Mé des, ou huit lieues environ, de Co-gare était à deux cent dix sta-rinthe.

bonheur et de la vertu pour les familles et pour les classes diverses d'habitants, en vue d'une existence complète qui se suffise à elle-même.

§ 14. Toutefois on ne saurait atteindre un tel résultat sans la communauté de domicile et sans le secours des mariages; et c'est là ce qui a donné naissance dans les États aux alliances de famille, aux phratries, aux sacrifices publics et aux fêtes qui réunissent les cito yens. La source de toutes ces institutions, c'est la bienveillance, sentiment qui pousse l'homme à préférer la vie commune; le but de l'État, c'est le bonheur des <u>citoyens</u>, et toutes ces institutions-là ne tendent l'assurer. L'État n'est qu'une association où les illes réunies par bourgades doivent trouver tous les développements, toutes les facilités de l'existence; c est-à-dire, je le répète, une vie vertueuse et fortunée. insi donc, l'association politique a certainement pour objet la vertu et le bonheur des individus, et non pas seulement la vie commune. § 15. Ceux qui apportent le plus au fonds général de l'association, ceux-là ont dans l'État une plus large part que ceux qui, égaux ou supérieurs par la liberté, par la naissance, ont cependant moins de vertu politique; une plus large part que ceux qui, l'emportant par la richesse, le cèdent toutesois en mérite.

§ 16. Je puis conclure de tout ceci qu'évidemment, dans leurs opinions si opposées sur le pouvoir, les riches et les pauvres n'ont trouvé les uns et les autres qu'une partie de la vérité et de la justice.

# CHAPITRE VI.

De la souveraineté; le gouvernement de l'État peut être profondément injuste; prétentions réciproques et également iniques de la foule et de la minorité. Arguments divers en faveur de la souveraineté populaire, et énumération des objets auxquels elle peut s'étendre; objections contre ces arguments et réponse à ces objections. La souveraineté doit appartenique autant que possible aux lois fondées sur la raison; rapport intimes des lois avec la constitution.

- § 1. C'est un grand problème de savoir à qui doit appartenir la souveraineté dans l'État. Ce ne peut qu'êtres ou à la multitude, ou aux riches, ou aux gens de bien ou à un seul individu supérieur par ses talents, ou à un tyran. L'embarras est, ce semble, égal de toutes parts. Quoi! les pauvres, parce qu'ils sont en majorité, pourront se partager les biens des riches; et ce ne sera point une injustice, attendu que le souverain de par son droit aura décidé que ce n'en est point une! Et que sera donc la plus criante des iniquités? Mais, quand tout sera divisé, si une seconde majorité se partage de nouveau les biens de la minorité, l'État évidemment sera anéanti. Et pourtant, la vertu ne ruine point ce qui la possède; la justice n'est point un poison pour l'État. Cette prétendue loi ne peut donc être certainement qu'une flagrante injustice.
- § 2. Par le même principe, tout ce qu'aura fait le tyran sera nécessairement juste; il emploiera la violence parce qu'il sera le plus fort, comme les pauvres l'auront été contre les riches. Le pouvoir appartiendra-t-il de

droit à la minorité, aux riches? Mais s'ils agissent comme les pauvres et le tyran, s'ils pillent la multitude et la dépouillent, cette spoliation sera-t-elle juste? Les autres alors ne le seront pas moins.

Ainsi de toutes parts, on le voit, ce ne sont que crimes et iniquités.

§ 3. Doit-on remettre la souveraineté absolue sur toutes les affaires aux citoyens distingués? Alors, c'est avilir toutes les autres classes exclues des fonctions publiques; les fonctions publiques sont de véritables honneurs, et la perpétuité du pouvoir aux mains de quelques citoyens déconsidère nécessairement tous les autres. Vaut-il mieux donner le pouvoir à un seul, à l'homme supérieur? Mais, c'est exagérer le principe oligarchique; et une majorité plus grande encore sera bannie des magistratures. On pourrait ajouter que c'est une faute grave de substituer à la souveraineté de la loi la souveraineté d'un individu, toujours sujet aux mille passions qui agitent toute âme humaine. Eh bien! dira-t-on: Que la loi soit donc souveraine. Oligarchique ou démocratique, aura-t-on mieux évité tous les écueils? Pas le moins du monde; les mêmes dangers que nous venons de signaler subsisteront toujours.

§ 4. Mais nous reviendrons ailleurs sur ces divers sujets.

Attribuer la souveraineté à la multitude plutôt qu'aux hommes distingués, qui sont toujours en minorité, peut sembler une solution équitable et vraie de la

<sup>§ 4.</sup> Nous reviendrons ailleurs. que membre pris à part. Aristote a Voir plus loin, ch. x, § 4. — Cha-exposé ici les droits rationnels de

question, quoiqu'elle ne tranche pas encore toutes les difficultés. On peut admettre en effet que la majorité, dont chaque membre pris à part n'est pas un homme remarquable, est cependant au-dessus des hommes supérieurs, sinon individuellement, du moins en masse, comme un repas à frais communs est plus splendide que le repas dont une personne seule fait la dépense. Dans cette multitude, chaque individu a sa part de vertu, de sagesse; et tous en se rassemblant forment, on peut dire, un seul homme ayant des mains, des pieds, des sens innombrables, un moral et une intelligence en proportion. Ainsi, la foule porte des jugements exquis sur les œuvres de musique, de poésie; celui-ci juge un point, celui-là un autre, et l'assemblée entière juge l'ensemble de l'ouvrage. § 5. L'homme distingué, pris individuellement, diffère de la foule, comme la beauté, dit-on, diffère de la laideur, comme un bon tableau que l'art produit diffère de la réalité, par l'assemblage en un seul corps de beaux traits épars ailleurs; ce qui n'empêche pas que, si l'on analyse les choses, on ne puisse trouver mieux encore que le tableau, et que tel homme puisse avoir les yeux plus beaux, tel l'emporter par toute autre partie du corps. Je n'affirmerai pas que ce soit là, dans toute multitude, dans toute grande réunion, la différence constante de la majorité au petit nombre des hommes

la majorité aussi bien que pourrait actives, bien qu'il soit plein de disle faire un démocrate de nos jours. Voir plus bas, ch. x, § 5, une répétition de ceci. Montesquieu trouve le peuple entièrement incapable de prendre, des résolutions

cernement; et c'est là le motif qui fait préférer à Montesquieu le gouvernement représentatif. Esprit des Lois, liv. II, ch. II, et liv. XI, ch. vi, p. 15.

distingués; et certes on pourrait dire plutôt sans crainte de se tromper que, dans plus d'un cas, une différence de ce genre est impossible, car on pourrait alors pousser la comparaison jusqu'aux animaux : et en quoi, je le demande, certains hommes différent-ils des animaux? Mais l'assertion, si on la restreint à une multitude donnée, peut être parfaitement juste.

§ 6. Ces considérations répondent à notre première question sur le souverain, et à celle-ci qui lui est intimement liée: A quels objets la souveraineté des hommes libres et de la masse des citoyens doit-elle s'étendre? Je comprends par la masse des citoyens tous les hommes d'une fortune et d'un mérite ordinaires. Il y a danger à leur confier les magistratures importantes: faute d'équité et de lumières, ils seront injustes dans tel cas et se tromperont dans tel autre. Les repousser de toutes les fonctions n'est pas plus sûr : un État où tant de gens sont pauvres et privés de toute distinction publique, compte nécessairement dans son sein autant d'ennemis. Mais on peut leur laisser le droit de délibérer sur les affaires publiques, et le droit de juger. § 7. Aussi, Solon et quelques autres législateurs leur ont-ils accordé l'élection et la censure des maristrats, tout en leur refusant des fonctions individuelles. Quand ils sont assemblés, leur masse sent toujours les choses avec une intelligence suffisante; et réunie aux hommes distingués, elle sert l'État, de même que des aliments peu choisis, joints à quelques aliments plus

<sup>§ 7.</sup> La censure. On peut voir athénien attachait à la reddition dans Bœckh (Économ. Polit. des des comptes et à l'examen des dé-Ath., liv. II, ch. vIII, p. 313 et penses publiques. Voir plus loin, suiv.) quelle importance le peuple liv. VII (6), ch. v.

délicats, donnent par leur mélange une quantité plus forte et plus profitable de nourriture. Mais les individus pris isolément n'en sont pas moins incapables de juger.

- § 8. On peut faire à ce principe politique une première objection, et demander si, lorsqu'il s'agit de juger du mérite d'un traitement médical, il ne faut point appeler celui-là même qui serait, au besoin, capable de guérir le malade de la douleur qu'il souffre actuellement, c'est-à-dire, le médecin; et j'ajoute que ce raisonnement peut s'appliquer à tous les autres arts, à tous les cas où l'expérience joue le principal rôle. Si donc le médecin a pour juges naturels les médecins, il en sera de même dans toute autre chose. Médecin signifie à la fois celui qui exécute l'ordonnance, et celui qui la prescrit, et l'homme qui a été instruit dans la science. Tous les arts, on peut dire, ont, comme la médecine, des divisions pareilles; et l'on accorde le droit de juger à la science théorique aussi bien qu'à l'instruction pratique.
- § 9. L'élection des magistrats remise à la multitude peut être attaquée de la même manière. Ceux-là seuls qui savent faire la chose, dira-t-on, ont assez de lumières pour bien choisir. C'est au géomètre de choisir les géomètres, au pilote de choisir les pilotes; car si, pour certains objets, dans certains arts, on peut travailler sans apprentissage, on ne fait certainement pas mieux que les hommes spéciaux. Donc, par la même raison, il ne faut laisser à la foule ni le droit d'élire les magistrats, ni le droit de leur faire rendre des comptes. § 10. Mais peut-être cette objection n'est-elle pas fort juste par les motifs que j'ai déjà dits plus haut,

à moins qu'on ne suppose une multitude tout à fait dégradée. Les individus isolés jugeront moins bien que les savants, j'en conviens; mais tous réunis, ou ils vaudront mieux, ou ils ne vaudront pas moins. Pour une foule de choses, l'artiste n'est ni le seul ni le meilleur juge, dans tous les cas où l'on peut bien connaître son œuvre, sans posséder son art. Une maison, par exemple, peut être appréciée par celui qui l'a bâtie; mais elle le sera bien mieux encore par celui qui l'habite; et celuilà, c'est le chef de famille. Ainsi encore le timonier du vaisseau se connaîtra mieux en gouvernails que le charpentier; et c'est le convive et non pas le cuisinier qui juge le festin.

Ces considérations peuvent paraître suffisantes pour lever cette première objection.

§ 11. En voici une autre qui s'y rattache. Il y a peu de raison, dira-t-on, à investir la multitude sans mérite, d'un plus large pouvoir que les citoyens distingués. Rien n'est au-dessus de ce droit d'élection et de censure que bien des États, comme je l'ai dit, ont accordé aux classes inférieures, et qu'elles exercent souverainement dans l'assemblée publique. Cette assemblée, le sénat et les tribunaux sont ouverts, moyennant un cens modique, à des citoyens de tout âge; et en même temps on exige pour les fonctions de trésorier,

§ 10. Que j'ai déjà dits plus haut. partage cette opinion, Esprit des

Voir plus haut, même chapitre, Lois, liv. II, ch. II. — Une maison, \$5. — Ou ils vaudront mieux. Ma- par exemple. Voir des idées tout à Chiavel est complétement de l'avis fait analogues dans Platon, Répuristote sur l'aptitude politique blique, liv. X, p. 250, trad. de de La majorité pour élire les magis- M. Cousin. tra ts. Voir Discours sur Tite-Live, § 11. Comme je l'ai dit. Voir plus li - III, ch. xxxiv. Montesquieu haut, § 7.

celles de général, et pour les autres magistratures importantes, des conditions de cens fort élevées.

- § 12. La réponse à cette seconde objection n'est pas ici plus difficile. Les choses sont peut-être encore fort bien telles qu'elles sont. Ce n'est pas l'individu, juge, sénateur, membre de l'assemblée publique, qui prononce souverainement; c'est le tribunal, c'est le sénat, c'est le peuple, dont cet individu n'est qu'une fraction minime, dans sa triple attribution de sénateur, de juge et de membre de l'assemblée générale. De ce point de vue, il est juste que la multitude ait un plus large pouvoir; car c'est elle qui forme et le peuple et le sénat et le tribunal. Le cens possédé par cette masse entière dépasse celui que possèdent individuellement, et dans leur minorité, tous ceux qui remplissent les fonctions éminentes.
  - § 13. Je n'irai pas du reste plus loin sur ce sujet. Mais quant à la première question que nous nous étions posée sur la personne du souverain, la conséquence la plus évidente qui découle de notre discussion, c'est que la souveraineté doit appartenir aux lois fondées sur la raison, et que le magistrat, unique ou multiple, ne doit être souverain que là où la loi n'a pu rien disposer, par l'impossibilité de préciser tous les détails dans des règlements généraux. Nous n'avons point encore expliqué ce que doivent être des lois fondées sur la raison, et notre première question reste entière. Je dirai seulement que, de toute nécessité, les

<sup>§ 13.</sup> Fondées sur la raison. C'est, théories, conclut d'une façon toute en d'autres termes, la souveral-contraire, et préfère le pouvoir neté de la raison. Platon, à qui d'un chef éclairé à celui de la loi \_\_\_\_\_\_\_ Aristote emprunte en partie ces V. le Pol. p. 435, tr. de M. Cousin \_\_\_\_\_\_

justes ou iniques, selon qu'ils le sont eux-mêmes. Il est du moins de toute évidence que les lois doivent se rapporter à l'État; et, ceci une fois admis, il n'est pas moins évident que les lois sont nécessairement bonnes dans les gouvernements purs, et vicieuses dans les gouvernements corrompus.

# CHAPITRE VII.

Partient, on ne peut tenir compte que des avantages vraiment Politiques, et non des avantages quels qu'ils soient : la noblesse, la liberté, la fortune, la justice, le courage militaire, la science, la vertu. Insuffisance des prétentions exclusives; l'égalité est, en général, le but que le législateur doit se proposer, afin de les concilier.

§ 1. Toutes les sciences, tous les arts ont un bien pour but; et le premier des biens doit être l'objet su-prême de la plus haute de toutes les sciences; or, cette science, c'est la politique. Le bien en politique, c'est la justice; en d'autres termes, l'utilité générale. On pense communément que la justice est une sorte d'égalité; et ici l'opinion vulgaire est, jusqu'à un certain point, d'accord avec les principes philosophiques par lesquels nous avons traité de la morale. On s'accorde

§ 1. Ont un bien pour but. Voir que les « études ésotériques ». Voir plus haut, liv. I, ch. 1, § 1, la même plus haut, même livre, ch. 1v, § 4, pensée. — Arec les principes phietch. v, § 9. — De la morale. Voir losophiques. C'est la même chose la Morale à Nicomaque, liv. V,

بم

en outre sur la nature de la justice, sur les êtres auxquels elle s'applique, et l'on convient que l'égalité doit régner nécessairement entre égaux; reste à fixer à quoi s'applique l'égalité; questions difficiles qui constituent la philosophie politique.

§ 2. On soutiendra peut-être que le pouvoir politique doit se répartir inégalement, en raison de la prééminence en un mérite quelconque, tous les autres points restant d'ailleurs parfaitement pareils, et les citoyens étant d'ailleurs parfaitement semblables; et que les droits et la considération doivent être différents, quand les individus diffèrent. Mais si ce principe est vrai, même la fraîcheur du teint, ou la grandeur de la taille, ou tél autre avantage, quel qu'il soit, pourra donc donner droit à une supériorité de pouvoir politique. L'erreur n'est-elle pas ici manifeste? Quelques réflexions tirées des autres sciences et des autres arts le prouveront assez. Si l'on distribue des flûtes à des artistes égaux entre eux en tant qu'occupés du même art, on ne donnera pas les meilleurs instruments aux individus les plus nobles, puisque leur noblesse ne les rend pas plus habiles à jouer de la flûte; mais on devra remettre l'instrument le plus parfait à l'artiste qui saura le plus parfaitement s'en servir. § 3. Si 🛣 😂 le raisonnement n'est pas encore assez clair, qu'on less Ile pousse un peu plus loin. Qu'un homme très-distingue dans l'art de la flûte le soit beaucoup moins par la nais == is sance et la beauté, avantages qui, pris chacun à part -t, sont, si l'on veut, très-préférables à un talent d'artiste =====e,

ch. v, pages 152 et suiv. de ma traduction.

et qu'à ces deux égards, noblesse et beauté, ses rivaux l'emportent sur lui beaucoup plus que lui-même ne l'emporte sur eux comme virtuose; je soutiens que c'est toujours à lui qu'appartient l'instrument supérieur. Autrement, il faudrait que l'exécution musicale profitât beaucoup des supériorités de naissance et de fortune; mais ces avantages ne peuvent y procurer le plus léger progrès.

§ 4. A suivre encore ce faux raisonnement, un avantage quelconque pourrait entrer en parallèle avec tout autre. Parce que la taille de tel homme l'emporterait sur la taille de tel autre, il s'ensuivrait qu'en règle générale la taille pourrait être mise en balance avec la fortune et la liberté. Si, parce que l'un est plus distingué par sa taille que l'autre par sa vertu, on place en général la taille fort au-dessus de la vertu, les objets les plus disparates pourront être mis dès lors au même niveau; car si la taille à certain degré peut surpasser telle autre qualité à certain degré, il est clair qu'il suffira de proportionner les degrés pour obtenir l'égalité absolue. § 5. Mais comme il y a ici une impossibilité radicale, il est clair qu'on ne prétend pas le moins du monde, en fait de droits politiques, répartir le pouvoir selon toute espèce d'inégalité. Que les uns soient légers à la course et les autres fort lents, ce n'est pas une raison pour qu'en politique les uns aient plus et les autres moins; c'est aux jeux gymniques que ces différences-là seront appréciées à leur juste valeur. Ici, on ne doit nécessairement mettre en concurrence que les objets qui contribuent à la formation de l'État. Aussi a-t-on toute raison d'accorder une distinction particulière à la noblesse, à la liberté, à la fortune; car

les individus libres et les citoyens qui possèdent le cens légal, sont les membres de l'État; et il n'y aurait point d'État si tous étaient pauvres, non plus que si tous étaient esclaves. § 6. Mais à ces premiers éléments, il en faut joindre évidemment aussi deux autres : la justice et la valeur guerrière, dont l'État ne peut pas davantage se passer; car si les uns sont indispensables à son existence, les autres le sont à sa prospérité. Tous ces éléments, ou du moins la plupart, peuvent se disputer à bon droit l'honneur de constituer l'existence de la cité; mais c'est surtout, je le répète, comme je l'ai dit plus haut, à la science et à la vertu de s'attribuer son bonheur.

§ 7. De plus, comme l'égalité et l'inégalité complètes sont injustes entre des individus qui ne sont égaux ou inégaux entre eux que sur un seul point, tous les gouvernements où l'égalité et l'inégalité sont établies sur des bases de ce genre, sont nécessairement corrompus. Nous avons dit aussi plus haut que tous les citoyens ont raison de se croire des droits, mais que tous ont tort de se croire des droits absolus: les riches, parce qu'ils possèdent une plus large part du territoire commun de la cité et qu'ils ont ordinairement plus de 🖘 🍱 crédit dans les transactions commerciales; les nobles === et les hommes libres, classes fort voisines l'une de Le

8

<sup>§ 5.</sup> Le cens légal. Voir Bœckh, liv. III, ch. 11, Économ. polit. des Voir plus haut, ch. v, § 14. Athén. Le cens était le revenu net les nôtres.

<sup>§ 6.</sup> Comme je l'ai dit plus haut = - wit.

<sup>§ 7.</sup> Nous avons dit aussi plus Ilus d'après lequel on classait les ci- haut. Voir plus haut, ch. v, § 15. toyens; mais les Grecs n'ont ja- — Les nobles et les hommes libre- — cs. mais connu le système d'impôts On voit ici nettement la différen - ce réguliers et permanents connie de ces deux mots. Voir plus haut, liv. I, ch. 11, § 17. — Noblesse...

l'autre, parce que la noblesse est plus réellement citoyenne que la roture, et que la noblesse est estimée
chez tous les peuples; et de plus, parce que des descendants vertueux doivent, selon toute apparence, avoir
de vertueux ancêtres; car la noblesse n'est qu'un mérite de race. § 8. Certes, la vertu peut, selon nous,
élever la voix non moins justement; la vertu sociale,
c'est la justice, et toutes les autres ne viennent nécessairement que comme des conséquences après elle.
Enfin la majorité aussi a des prétentions qu'elle peut
opposer à celles de la minorité; car la majorité, prise
dans son ensemble, est plus puissante, plus riche et
meilleure que le petit nombre.

§ 9. Supposons donc la réunion, dans un seul État, d'individus distingués, nobles, riches d'une part; et de l'autre, une multitude à qui l'on peut accorder des droits politiques: pourra-t-on dire sans hésitation à qui doit appartenir la souveraineté? Ou le doute sera-t-il encore possible? Dans chacune des constitutions que nous avons énumérées plus haut, la question de savoir qui doit commander n'en peut faire une, puisque leur différence repose précisément sur celle du souverain. Ici la souveraineté est aux riches; là, aux citoyens distingués; et ainsi du reste. Voyons cependant ce que l'on doit faire quand toutes ces conditions diverses se rencontrent simultanément dans la cité. § 10. En supposant que la minorité des gens de bien soit extrêmement faible, comment pourra-t-on statuer à

ch. 11, § 19. vernements purs et corrompus, § 9. Plus haut. Voir plus haut la chapitre v, §§ 3 et 4.

son égard? Regardera-t-on si, toute faible qu'elle est, elle peut suffire cependant à gouverner l'État, ou même à former par elle seule une cité complète? Mais alors se présente une objection qui est également juste contre tous les prétendants au pouvoir politique, et qui semble renverser toutes les raisons de ceux qui réclament l'autorité comme un droit de leur fortune, aussi bien que de ceux qui la réclament comme un droit de leur naissance. En adoptant le principe qu'ils allèguent pour eux-mêmes, la prétendue souveraineté devrait évidemment passer à l'individu qui serait à lui seul plus riche que tous les autres ensemble; et de même, le plus noble par sa naissance l'emporterait sur tous ceux qui ne font valoir que leur liberté. § 11. Même objection toute pareille contre l'aristocratie, qui se fonde sur la vertu; car si tel citoyen est supérieur en vertu à tous les membres du gouvernement, gens eux-mêmes fort estimables, le même principe lui conférera la souveraineté. Même objection encore contre la souveraineté de la multitude, fondée sur la supériorité de sa force relativement à la minorité; car si un individu par hasard, ou quelques individus moins nombreux toutefois que la majorité, sont plus forts qu'elle, la souveraineté leur appartiendra de préférence plutôt qu'à la foule.

§ 12. Tout ceci semble démontrer clairement qu'il n'y a de complète justice dans aucune des prérogatives, au nom desquelles chacun réclame le pouvoir pour soi et l'asservissement pour les autres. Aux prétentions de ceux qui revendiquent l'autorité pour leur mérite ou pour leur fortune, la multitude pourrait opposer d'excellentes raisons. Rien n'empêche, en effet,

qu'elle ne soit plus riche et plus vertueuse que la minorité, non point individuellement, mais en masse. Ceci même répond à une objection que l'on met en avant et qu'on répète souvent comme fort grave : on demande si, dans le cas que nous avons supposé, le législateur qui veut établir des lois parfaitement justes doit avoir en vue l'intérêt de la multitude ou celui des citoyens distingués. La justice ici, c'est l'égalité; et cette égalité de la justice se rapporte autant à l'intérêt général de l'État qu'à l'intérêt individuel des citoyens. Or, le citoyen en général est l'individu qui a part à l'autorité et à l'obéissance publiques, la condition du citoyen étant d'ailleurs variable suivant la constitution; et dans la république parfaite, le citoyen, c'est l'individu qui peut et qui veut obéir et gouverner tour à tour, suivant les préceptes de la vertu.

<sup>§ 12.</sup> Que nous avons supposé. sur ce point très-important, plus lus haut, § 11. — Le citoyen en géhaut, ch. 1, §§ 4 et suiv., et ch. 11 recral. Voir la discussion spéciale §§ 3 et suiv.

# CHAPITRE VIII.

Suite de la théorie de la souveraineté; exception au principe de l'égalité en faveur de l'homme supérieur; origine et justification de l'ostracisme; usage de l'ostracisme dans les gouvernements de toute espèce; l'ostracisme n'est pas possible dans la cité parfaite; l'État doit se soumettre à l'homme supérieur; apothéose du génie.

- § 1. Si dans l'État un individu, ou même plusieurs individus, trop peu nombreux toutefois pour former entre eux seuls une cité entière, ont une telle supériorité de mérite que le mérite de tous les autres citoyens ne puisse entrer en balance, et que l'influence politique de cet individu unique, ou de ces individus, soit incomparablement plus forte, de tels hommes ne peuvent être compris dans la cité. Ce sera leur faire injure que de les réduire à l'égalité commune, quand leur mérite et leur importance politiques les mettent si complétement hors de comparaison; de tels personnages
- § 1. Dans l'État un individu. erreur que réfute l'ouvrage entier, (7), ch. xIII, § 1. pour peu qu'on le lise avec attention. Aristote fait une réserve face, où sont discutées ces accusamis l'usurpation au génie, et elle M. Cousin.

en a quelquefois profité. Aristote Quelques auteurs ont soutenu, d'a- n'a point prétendu dire autre près ce passage, qu'Aristote était chose. Voir plus loin, même chapartisan de la tyrannie; c'est une pitre, § 8, ch. xi, § 12, et liv. IV

Je renvoie le lecteur à la prépour le génie; et en cela l'huma- tions, qui sont fort injustes selon nité a pensé précisément comme le moi. Du reste, Platon a présenté philosophe qui la connaissait si avant son disciple des théories profondément. L'humanité s'est tout à fait pareilles à celles-cisoumise à César, à Cromwell, à Voir le Politique, passim, et a Napoléon; elle a toujours per-surtout page 455, traduction d-1 sont, on peut dire, des dieux par les hommes. § 2. Nouvelle preuve que la législation ne doit nécessairement concerner que des individus égaux par leur naissance et par leurs facultés. Mais la loi n'est point faite pour ces êtres supérieurs; ils sont eux-mêmes la loi. Il serait ridicule de tenter de les soumettre à la constitution; car ils pourraient répondre ce que, suivant Antisthène, les lions répondirent au décret rendu par l'assemblée des lièvres sur l'égalité générale des animaux. Voilà aussi l'origine de l'ostracisme dans les États démocratiques, qui, plus que tous les autres, se montrent jaloux de l'égalité. Dès qu'un citoyen semblait s'élever au-dessus de tous les autres par sa richesse, par la foule de ses partisans, ou par tout autre avantage politique, l'ostracisme venait le frapper d'un exil plus ou moins long. § 3. Dans la mythologie, les Argonautes n'ont point d'autre motif pour abandonner Hercule; Argo déclare qu'elle ne veut pas le porter, parce qu'il est beaucoup plus pesant que le reste de ses compagnons. Aussi a-t-on bien tort de blâmer d'une manière absolue la tyrannie et le conseil que Périandre donnait à Thrasybule: pour toute réponse

§ 2. Antisthène, Athénien, discitant il pesait (Apollodor., Bib., ple de Socrate. «Les lièvres récla- liv. I, ch. 1x, § 19, et Schol. d'A-

maux; les lions leur dirent : - Il § 3. Périandre. Aristote rappelle faudrait soutenir de telles préten- ce fait, liv. VIII (5), ch. VIII, § 7; tions avec des ongles et des dents Hérodote prétend, au contraire, comme les nôtres ». Voir l'Ésope que c'est Thrasybule qui donna ce conseil emblématique à Périandre § 3. Argo. A la hauteur d'Aphété (Terpsichore, ch. xc11, § 15, page en Thessalie, Argo, le merveilleux 268, édit. Firmin Didot). Pour Pévaisseau, prit la parole et déclara riandre, voir liv. VIII (5), ch. 1x, qu'il ne pouvait porter Hercule, §§ 2 et 22. Thrasybule était tyran

maient l'égalité pour tous les ani-pollonius, chant I, v. 1201). de Coraï, p. 225.

à l'envoyé qui venait lui demander conseil, il se contenta de niveler une certaine quantité d'épis, en cassant ceux qui dépassaient les autres. Le messager ne comprit rien au motif de cette action; mais Thrasybule, quand on l'en informa, entendit fort bien qu'il devait se défaire des citoyens puissants.

- § 4. Cet expédient n'est pas utile seulement aux tyrans; aussi ne sont-ils pas les seuls à en user. On l'emploie avec un égal succès dans les oligarchies et dans les démocraties. L'ostracisme y produit à peu près les mêmes résultats, en arrêtant par l'exil la puissance des personnages qu'il frappe. Quand on est en mesure de le pouvoir, on applique ce principe politique à des États, à des peuples entiers. On peut voir la conduite des Athéniens à l'égard des Samiens, des Chiotes et des Lesbiens. A peine leur puissance fut-elle affermie, qu'ils eurent soin d'affaiblir leurs sujets, en dépit de tous les traités; et le roi des Perses a plus d'une fois châtié les Mèdes, les Babyloniens et d'autres peuples, tout fiers encore des souvenirs de leur antique domination.
- § 5. Cette question intéresse tous les gouvernements sans exception, même les bons. Les gouvernements corrompus emploient ces moyens là dans un intérêt tout particulier; mais on ne les emploie pas moins dans les gouvernements d'intérêt général. On peut éclaircir ce raisonnement par une comparaison em-

de Milet, vers l'an 600 av. J.-C. — alliés. Il faut lire surtout ce qui re-La conduite des Athéniens. On trougarde Mitylène, liv. III, ch. xxxvi vera dans l'histoire de Thucydide et suiv. - Le roi des Perses. On vingt exemples de la conduite peut voir dans Hérodote le soulevecruelle des Athéniens envers leurs mont des Babyloniens et des Mèdes 55

----

9

1

1

g X

pruntée aux autres sciences, aux autres arts. Le peintre ne laissera point dans son tableau un pied qui dépasserait les proportions des autres parties de la figure, ce pied fût-il beaucoup plus beau que le reste; le charpentier de marine ne recevra pas davantage une proue, ou telle autre pièce du bâtiment, si elle est disproportionnée; et le choriste en chef n'admettra point, dans un concert, une voix plus forte et plus belle que toutes celles qui forment le reste du chœur. § 6. Rien n'empêche donc les monarques de se trouver en ceci d'accord avec les États qu'ils régissent, si de fait ils ne recourent à cet expédient que quand la conservation de leur propre pouvoir est dans l'intérêt de l'État.

Ainsi les principes de l'ostracisme appliqué aux supériorités bien reconnues ne sont pas dénués de toute équité politique. Il est certainement préférable que la cité, grâce aux institutions primitives du législateur, puisse se passer de ce remède; mais si le législateur reçoit de seconde main le gouvernail de l'État, il peut, dans le besoin, recourir à ce moyen de réforme. Ce n'est point ainsi, du reste, qu'on l'a jusqu'à présent employé; on n'a point considéré le moins du monde dans l'ostracisme l'intérêt véritable de la république, et l'on en a fait une simple affaire de faction.

Pour les gouvernements corrompus, l'ostracisme, en servant un intérêt particulier, est aussi par cela même évidemment juste; mais il est tout aussi évident qu'il n'est point d'une justice absolue. § 7. Dans la cité par-

contre Darius, et le châtiment qui les comprima (Clio, ch. cxcii; que. Voir Montesquieu, Esprit des Thalie, ch. cl).

§ 6. Dénués de toute équité politi-Lois, liv. XXVI, ch. xvII.

faite, la question est bien autrement difficile. La supériorité sur tout autre point que le mérite, richesse
ou influence, ne peut causer d'embarras; mais que
faire contre la supériorité de mérite? Certes, on ne dira
pas qu'il faut bannir ou chasser le citoyen qu'elle distingue. On ne prétendra pas davantage qu'il faut le
réduire à l'obéissance; car prétendre au partage du
pouvoir, ce serait donner un maître à Jupiter lui-même.

Le seul parti que naturellement tous les citoyens semblent devoir adopter, est de se soumettre de leur plein
gré à ce grand homme, et de le prendre pour roi durant
sa vie entière.

#### CHAPITRE IX.

Théorie de la royauté. De l'utilité ou des dangers de cette forme de gouvernement. Cinq espèces diverses de la royauté, qui doit toujours être légale; la première espèce n'est guère qu'un généralat viager; la seconde est celle de certains peuples barbares, et se rapproche de la tyrannie par ses pouvoirs illimités; la troisième comprend les æsymnéties, ou tyrannies volontaires, consenties pour un temps plus ou moins long; la quatrième espèce est la royauté des temps héroïques, souveraine maîtresse à la guerre et dans les procès de tout genre; la cinquième enfin est celle où le roi est maître de tous les pouvoirs, à peu près comme le père les possède tous dans la famille.

# § 1. Les développements qui précèdent nous condui-

§ 7. Le seul parti. Voir plus haut, même chapitre, § 1; et plus loin, ch. x1, § 12.

sent assez bien à l'étude de la royauté, que nous avons classée parmi les bons gouvernements. La cité ou l'État bien constitué doit-il ou ne doit-il pas, dans son intérêt, être régi par un roi? N'existe-t-il point de gouvernement préférable à celui-là, qui, s'il est utile à quelques peuples, peut ne pas l'être à bien d'autres? Telles sont les questions que nous avons à examiner. Mais recherchons d'abord si la royauté est simple, ou si elle ne se divise pas en plusieurs espèces différentes. § 2. Il est bien aisé de reconnaître qu'elle est multiple, et que ses attributions ne sont pas identiques dans tous les États. Ainsi, la royauté dans le gouvernement de Sparte, paraît être celle qui est la plus légale; mais elle n'est pas maîtresse absolue. Le roi dispose souverainement de deux choses seulement : des affaires militaires, qu'il dirige quand il est hors du territoire national, et des affaires religieuses. La royauté ainsi comprise n'est vraiment qu'un généralat inamovible, investi de pouvoirs suprêmes. Elle n'a point le droit de vie et de mort, si ce n'est dans un seul cas, réservé aussi chez les anciens: dans les expéditions militaires, clans la chaleur du combat. C'est Homère qui nous L'apprend. Agamemnon, quand on délibère, se laisse patiemment insulter; mais quand on marche à l'enmemi, son pouvoir va jusqu'au droit de mort, et il peut B'écrier :

Celui qu'alors je trouve auprès de nos vaisseaux,

<sup>§ 1.</sup> Que nous avons classés. Voir liv. II, ch. vi. — La plus légale. Dlus haut, ch. v, § 1. C'est, en d'autres termes, la

<sup>§ 2.</sup> Dans le gouvernement de royauté constitutionnelle. Voir Sparte. Voir plus haut l'analyse plus loin, ch. x1, § 1. — Celui qu'a-de la constitution lacédémonienne, lors je trouve. Ces fragments se

Je le jette, le lâche, aux chiens, aux vils oiseaux; Car j'ai droit de tuer....

§ 3. Cette première espèce de royauté n'est donc qu'un généralat viager; elle peut être du reste tantôt héréditaire et tantôt élective.

Après celle-là, je placerai une seconde espèce de royauté, que l'on trouve établie chez quelques peuples barbares; en général, elle a les mêmes pouvoirs à peu près que la tyrannie, bien qu'elle soit légitime et héréditaire. Des peuples poussés par un esprit naturel de servitude, disposition beaucoup plus prononcée chez les barbares que chez les Grecs, dans les Asiatiques que dans les Européens, supportent le joug du despotisme sans peine et sans murmure; voilà pourquoi les royautés qui pèsent sur ces peuples sont tyranniques, bien qu'elles reposent d'ailleurs sur les bases solides de la loi et de l'hérédité. § 4. Voilà encore pourquoi la garde qui entoure ces rois-là est vraiment royale, et qu'elle n'est pas une garde comme en ont les tyrans. Ce sont des citoyens en armes qui veillent à la sûreté d'un roi; le tyran ne confie la sienne qu'à des étrangers. C'est que là, l'obéissance est légale et volontaire, et qu'ici elle est forcée. Les uns ont une garde de citoyens; les autres ont une garde contre les citoyens.

§ 5. Après ces deux espèces de monarchies, en vient

les poëmes d'Homère, tels qu'ils que depuis le temps d'Aristote ils (7), ch. vi, § 1.

rapportent à l'Iliade, chant 11, ont été altérés de plusieurs maniè - 🖘 🗷 aiè v. 391, et chant xv, v. 349.—Carj'ai res. Voir plus loin, liv. V (8), \_ ( 3), droit de tuer. Ce commencement ch. 11. Voir aussi ma préface à la 🗪 🖊 la de vers ne se retrouve plus dans trad. d'Homère, p. Lviii et suiv. § 3. Par un esprit naturel de ser- - ernous restent aujourd'hui. On sait vitude. Voir un passage du liv. IV - IV

Jr.nt

une troisième, dont on trouve des exemples chez les anciens Grecs, et qu'on nomme Æsymnétie. C'est, à bien dire, une tyrannie élective, se distinguant de la royauté barbare, non en ce qu'elle n'est pas légale, mais seulement en ce qu'elle n'est pas héréditaire. Les exymptes recevaient leurs pouvoirs, tantôt pour la vie, tantôt pour un temps ou un fait déterminé. C'est ainsi que Mitylène élut Pittacus, pour repousser les bannis, que commandaient Antiménide et Alcée, le poëte. § 6. Alcée lui-même nous apprend dans un de ses Scolies que Pittacus fut élevé à la tyrannie; il y reproche à ses concitoyens « d'avoir pris un Pittacus, » l'ennemi de son pays, pour en faire le tyran de cette » ville, qui ne sent ni le poids de ses maux, ni le poids » de sa honte, et qui n'a point assez de louanges pour » son assassin. » Les æsymnéties anciennes ou actuelles tiennent, et du despotisme par les pouvoirs tyranniques qui leur sont remis, et de la royauté par l'élection libre qui les a créées.

§ 7. Une quatrième espèce de royauté est celle des temps héroïques, consentie par les citoyens, et héréditaire par la loi. Les fondateurs de ces monarchies, bien-

Carnasse compare les æsymnètes a vu plus haut qu'Aristote n'est aux dictateurs romains. Voir la pas toujours très-fidèle dans ses An du VIe livre des Antiquités citations. Des éditeurs ont cru reromaines. — Pittacus. Pittacus, connaître dans celle-ci des vers tyran de Mitylène, l'un des sept choriambiques à trois mesures, Sages de la Grèce, vers l'an 600. terminés par un ïambe. Alcée le poëte. C'est le fameux Poēte lyrique. Je n'ai pas mis sous lycarnasse, en expliquant le mot Forme de vers la citation d'Aris- « æsymnètes » (Antiquités romaitote, parce qu'il est difficile de nes, à la fin du livre VI), paraît

§ 5. Esymnétie. Denys d'Haly- toutes les expressions d'Alcée. On

§ 6. Les æsymnéties. Denys d'Ha-Duger si ce sont bien exactement avoir eu ce passage en vue. Pitta-

faiteurs des peuples, soit en les éclairant par les arts, soit en les guidant à la victoire, en les réunissant ou en leur conquérant des établissements, furent nommés rois par reconnaissance et transmirent le pouvoir à leurs fils. Ces rois avaient le commandement suprême à la guerre, et faisaient tous les sacrifices où le ministère des pontifes n'était pas indispensable. Outre ces deux prérogatives, ils étaient juges souverains de tous les procès, tantôt sans serment, et tantôt en donnant cette garantie. La formule du serment consistait à lever le sceptre en l'air. § 8. Dans les temps reculés, le pouvoir de ces rois comprenait toutes les affaires politiques de l'intérieur et du dehors sans exception; mais plus tard, soit par l'abandon volontaire des rois, soit par l'exigence des peuples, cette royauté fut réduite presque partout à la présidence des sacrifices; et là où elle méritait encore son nom, elle n'avait gardé que le commandement des armées hors du territoire de l'État.

§ 9. Nous avons donc reconnu quatre sortes de royautés: l'une, celle des temps héroïques, librement consentie, mais limitée aux fonctions de général, de juge et de pontife; la seconde, celle des barbares, des potique et héréditaire par la loi; la troisième, celle qu'on nomme Æsymnétie, et qui est une tyrannie élective; la quatrième, enfin, celle de Sparte, qui n'est à proprement parler, qu'un généralat perpétuellement

cus, selon lui, a été une sorte de d'Homère. — Lever le sceptrdictateur, d'æsymnète, comme en l'air. Voir plusieurs exemple— Aristote le dit ici. de ce genre dans l'Iliade—

<sup>§ 7.</sup> Le commandement suprême chant vII, v. 412; et chant = d la guerre. C'est la royauté v. 321.

héréditaire dans une race. Ces quatre royautés sont ainsi suffisamment distinctes entre elles. § 10. Il en est une cinquième, où un seul chef dispose de tout, comme ailleurs le corps de la nation, l'État, dispose de la chose publique. Cette royauté a de grands rapports avec le pouvoir domestique; de même que l'autorité du père est une sorte de royauté sur la famille, de même la royauté dont nous parlons ici est une administration de famille s'appliquant à une cité, à une ou plusieurs nations.

#### CHAPITRE X.

Suite de la théorie de la royauté; les cinq espèces peuvent être réduites à deux principales. — De la royauté absolue : vaut-il mieux remettre le pouvoir à un seul individu qu'à des lois faites par des citoyens éclairés et honnètes? Arguments pour et contre la royauté absolue; l'aristocratie lui est très-préférable; causes qui ont amené l'établissement et ensuite la ruine des royautés. — L'hérédité du pouvoir royal n'est pas admissible. — De la force publique mise à la disposition de la royauté.

\$1. Nous n'avons réellement à considérer que deux mes de la royauté: la cinquième, dont nous venons parler, et la royauté de Lacédémone. Les autres se trouvent comprises entre ces deux extrêmes, et sont, plus restreintes dans leurs pouvoirs que la monarchie absolue, ou plus étendues que la royauté de Sparte.

\$2. Nous nous bornerons donc aux deux points suivants: d'abord, est-il utile ou funeste à l'État d'avoir général perpétuel, qu'il soit d'ailleurs héréditaire ou électif? En second lieu, est-il utile ou funeste à

l'État d'avoir un maître absolu? §3. La question d'un généralat de ce genre est un objet de lois réglementaires bien plutôt que de constitution, puisque toutes les constitutions pourraient également l'admettre. Je ne m'arrêterai donc point à la royauté de Sparte. Quant à l'autre espèce de royauté, elle forme une espèce de constitution à part; je vais m'en occuper spécialement, et parcourir toutes les questions qu'elle peut faire naître.

§ 4. Le premier point, dans cette recherche, est de savoir s'il est préférable de remettre le pouvoir à un individu de mérite, ou de le laisser à de bonnes lois? Les partisans de la royauté, qui la trouvent si bienfai-posant jamais que d'une manière générale, ne peute-t prévoir tous les cas accidentels, et que c'est déraisonner que de vouloir soumettre une science, quelle-le qu'elle soit, à l'empire d'une lettre morte, comme cettloi d'Égypte, qui ne permet aux médecins d'agir qu'a près le quatrième jour de la maladie, et qui les renresponsables, s'ils agissent avant ce délai. Donc, évidemment, la lettre et la loi ne peuvent jamais, par les les mêmes motifs, constituer un bon gouvernement. Ma-mis

lement l'opinion de Hobbes (Imperium, cap. vII, § 13). Voir plus loin, ch. x1, § 1.

§ 4. Le laisser à de bonnes lois. C'est à ce passage que se rapporte la partie des Questions de Buridan qu'on a souvent citée. — Cette

§ 3. Je ne m'arrêterai donc point loi d'Égypte. Hérodote (Euterm — pê, d la royauté de Sparte. Ainsi Aris- ch. LXXXIV, page 97, édit. Firm-min tote ne voit de royauté réelle que Didot), parle de ces lois ég dans la royauté absolue; c'est éga- tiennes sur la médecine. — Ne met aux médecins d'agir. Le mot texte que quelques traducteont compris dans le sens de « ger », signifie toujours, dans les Aphorismes d'Hippocrate, « a ir > médicalement, «faire une prese- ziption, ordonner quelque remèc 3 e. >

d'abord, cette forme de dispositions générales est une nécessité pour tous ceux qui gouvernent; et l'emploi en est certainement plus sage dans une nature exempte de toutes les passions que dans celle qui leur est essentiellement soumise. La loi est impassible; toute âme humaine au contraire est nécessairement passionnée. § 5. Mais, dit-on, le monarque sera plus apte que la loi à prononcer dans les cas particuliers. On admet alors évidemment qu'en même temps qu'il est législateur, il existe aussi des lois qui cessent d'être souveraines là où elles se taisent, mais qui le sont partout où elles parlent. Dans tous le cas où la loi ne peut pas du tout prononcer, ou ne peut pas prononcer équitablement, doit-on s'en remettre à l'autorité d'un individu supérieur à tous les autres, ou à celle de la majorité? En fait, la majorité aujourd'hui juge, délibère, élit dans les assemblées publiques; et tous ses décrets se rapportent à des cas particuliers. Chacun de ses membres, pris à part, est inférieur peutêtre, si on le compare à l'individu dont je viens de parler; mais l'État se compose précisément de cette majorité, et le repas où chacun fournit son écot est toujours plus complet que ne le serait le repas isolé d'un des convives. C'est là ce qui rend la foule, dans la plupart des cas, meilleur juge qu'un individu quel qu'il soit. § 6. De plus, une grande quantité est toujours moins corruptible, comme l'est par exemple une masse d'eau; et la majorité est de même bien moins facile à corrompre que la minorité. Quand l'individu

<sup>§ 5.</sup> Chacun de ses membres. Ceci de ce qui déjà a été dit plus haut, est une répétition presque textuelle ch. vi, § 4.

est subjugué par la colère ou toute autre passion, il laisse de toute nécessité fausser son jugement; mais il serait prodigieusement difficile que, dans le même cas, la majorité tout entière se mît en fureur ou se trompât. Qu'on prenne d'ailleurs une multitude d'hommes libres, ne s'écartant de la loi que là où nécessairement la loi doit être en défaut, bien que la chose ne soit pas aisée dans une masse nombreuse, je puis supposer toutefois que la majorité s'y compose d'hommes honnêtes comme individus et comme citoyens; je demande alors 3 si un seul sera plus incorruptible, ou si ce n'est pas **4**3 cette majorité nombreuse, mais probe? Ou plutôt l'avantage n'est-il pas évidemment à la majorité? Mais, dit-on, la majorité peut s'insurger; un seul ne le peut pas. On oublie alors que nous avons supposé à tous les membres de la majorité autant de vertu qu'à cet indi--vidu unique. § 7. Si donc on appelle aristocratie le gouvernement de plusieurs citoyens honnêtes, et royauté le gouvernement d'un seul, l'aristocratie sera certainement pour les États très-préférable à la royauté que d'ailleurs son pouvoir soit absolu ou ne le soit pas pourvu qu'elle se compose d'individus aussi vertueux les uns que les autres. Si nos ancêtres se sont soumi à des rois, c'est peut-être qu'il était fort rare alors de trouver des hommes supérieurs, surtout dans de === États aussi petits que ceux de ce temps-là; ou bien il n'ont fait des rois que par pure reconnaissance, gratitude qui témoigne en faveur de nos pères. Mais quan l'État renferma plusieurs citoyens d'un mérite égale ment distingué, on ne put souffrir plus longtemps 723 royauté; on chercha une forme de gouvernement où l'autorité pût être commune, et l'on établit la république. § 8. La corruption amena des dilapidations publiques, et créa fort probablement, par suite de l'estime toute particulière accordée à l'argent, des oligarchies. Celles-ci se changèrent d'abord en tyrannies, comme les tyrannies se changèrent bientôt en démagogies. La honteuse cupidité des gouvernants, tendant sans cesse à restreindre leur nombre, fortifia d'autant les masses, qui purent bientôt renverser les oppresseurs et saisir le pouvoir pour elles-mêmes. Plus tard, l'accroissement des États ne permit guère d'adopter une autre forme de gouvernement que la démocratie.

§ 9. Mais nous demandons à ceux qui vantent l'excellence de la royauté, quel sort ils veulent faire aux enfants des rois? Est-ce que, par hasard, eux aussi devront régner? Certes, s'ils sont tels qu'on en a tant vu, cette hérédité sera bien funeste. Mais, dirat-on, le roi sera maître de ne point transmettre le pouvoir à sa race. La confiance est ici bien difficile; la position est fort glissante, et ce désintéressement exigerait un héroïsme qui est au-dessus du cœur humain. § 10. Nous demanderons encore si, pour l'exercice de son pouvoir, le roi, qui prétend dominer, doit avoir à sa disposition une force armée capable de con-

sieurs auteurs ont essayé de prou- Voir livre VIII (5), ch. vIII, § 23.

§ 9. Aux enfants des rois. Plu- ration plus formelle que celle-ci.

ver qu'Aristote était partisan de L'empereur Julien, dans sa lettre la monarchie, ce qui est en con- à Thémistius, a cité ce passage tradiction manifeste avec tous ses (t. I, p. 306), et il le tire, dit-il, principes; mais ces auteurs au- des « Écrits politiques d'Aristote ». raient dû ajouter, au moins, qu'il Sa citation comprend depuis : n'était point partisan de l'héré- « nous demandons », jusqu'à : dité dans la monarchie. Il serait « du cœur humain », c'est-à-dire difficile, en effet, de trouver contre tout le § 9. Voir plus loin un autre le principe de l'hérédité une décla- passage cité par Julien, ch. x1, § 2.

traindre les factieux à la soumission? Ou bien comment pourra-t-il assurer son autorité? En supposant même qu'il règne suivant les lois, et qu'il ne leur substitue jamais son arbitraire personnel, encore faudrat-il qu'il dispose d'une certaine force pour protéger les lois elles-mêmes. Il est vrai que, pour un roi si parfaitement légal, la question peut se résoudre assez vite: il doit avoir certainement une force armée, et cette force armée doit être calculée de façon à le rendre plus puissant que chaque citoyen en particulier, ou qu'un certain nombre de citoyens réunis, mais de façon aussi à le rendre toujours plus faible que la masse. C'est dans cette proportion que nos ancêtres réglaient les gardes, quand ils les accordaient en remettant l'État aux mains d'un chef qu'ils nommaient Æsymnète, ou d'un tyran. C'est encore sur cette base, lorsque Denys demanda des gardes, qu'un Syracusain, dans l'assemblée du peuple, conseilla de lui en accorder.

<sup>§ 10.</sup> Æsymnète. Voir plus loin, ch. x1, § 9.

## CHAPITRE XI.

Suite et fin de la théorie de la royauté absolue. Supériorité de la loi; bien qu'elle dispose toujours d'une manière générale, elle vaut mieux que le pouvoir arbitraire d'un individu; auxiliaires obligés que le monarque doit toujours se donner pour pouvoir exercer l'autorité; comdamnation générale de la royauté absolue. Exception maintenue en faveur du génie. — Fin de la théorie de la royauté.

- § 1. Notre sujet nous conduit maintenant à la royauté où le monarque peut tout faire selon son bon plaisir, et nous allons l'étudier ici. Aucune des royautés dites légales ne forme, je le répète, une espèce particulière de gouvernement, puisqu'on peut établir partout un généralat inamovible, dans la démocratie aussi bien que dans l'aristocratie. Bien souvent l'administration militaire est confiée à un seul individu; et il y a une magistrature de ce genre à Épidamne et à Opunte, où cependant les pouvoirs du chef suprême sont moins étendus. § 2. Quant à ce qu'on nomme la
- § 1. Je le répète. Voir plus haut, ville de la Locride. chapitre x, § 3. — Une espèce parliv. VIII, ch. 1, § 6. — Opunte, § 4.

§ 2. La royauté absolue. Julien ticulière de gouvernement. Digge, cite encore ce passage et l'ap-Filmer et plusieurs monarchistes prouve. L'empereur ici a comanglais se sont appuyés de ce pas- plétement disparu; il ne reste que sage pour repousser toute mo- le philosophe. Julien, quand il narchie tempérée et soutenir la commentait cette pensée d'Arismonarchie absolue. L'empereur tote, était maître absolu de l'em-Julien a aussi rappelé ce passage. pire romain (Œuvres de Julien, - Épidamne. Voir plus haut, t. I, p. 360). Voir ci-dessus, ch. x, liv. II, ch. vi, § 13, et plus loin, § 9; et plus loin dans ce chapitre,

royauté absolue, c'est-à-dire celle où un seul homme règne souverainement suivant son bon plaisir, bien des gens soutiennent que la nature des choses repousse elle-même ce pouvoir d'un seul sur tous les citoyens, puisque l'État n'est qu'une association d'êtres égaux, et qu'entre des êtres naturellement égaux, les prérogatives et les droits doivent être nécessairement identiques. S'il est physiquement nuisible de donner une égale nourriture et des vêtements égaux à des hommes de constitution et de taille différentes, l'analogie n'est pas moins frappante pour les droits politiques. Et à l'inverse, l'inégalité entre égaux n'est pas moins déraisonnable. § 3. Ainsi il est juste que les parts de pouvoir et d'obéissance pour chacun soient parfaitement égales, ainsi que leur alternative; car c'est là précisément ce que procure la loi, et la loi c'est la constitution. Il faut donc préférer la souveraineté de la loi à la la loi à la loi celle d'un des citoyens; et, d'après ce même prin cipe, si le pouvoir doit être remis à plusieurs parmir ani eux, on ne doit les faire que gardiens et serviteurs de la loi; car si l'existence des magistratures est choses est indispensable, c'est une injustice patente de donner 🚝 un seul homme une magistrature suprême, à l'exclu sion de tous ceux qui valent autant que lui. § 4. Mal 🗷 🖛 📶 gré ce qu'on en a dit, là où la loi est impuissante, u II u individu n'en saura jamais plus qu'elle; une loi qui su convenablement instruire les magistrats, peut s'es c'er rapporter à leur bon sens et à leur justice pour juge ze ger et régler tous les cas où elle se tait. Bien plus, elle le eur accorde le droit de corriger tous ses défauts, quar - and l'expérience a démontré l'amélioration possible. Air donc, quand on demande la souveraineté de la loi, c'est

demander que la raison règne avec les lois; demander la souveraineté d'un roi, c'est constituer souverains l'homme et la bête; car les entraînements de l'instinct, les passions du cœur corrompent les hommes quand ils sont au pouvoir, même les meilleurs; mais la loi, c'est l'intelligence sans les passions aveugles. § 5. L'exemple emprunté plus haut aux sciences ne paraît pas concluant. Il est dangereux de suivre en médecine des préceptes écrits, et il vaut mieux se confier aux praticiens. Un médecin ne sera jamais entraîné par amitié à donner quelque prescription déraisonnable; tout au plus aura-t-il en vue le prix de la guérison. En polique au contraire, la corruption et la faveur exercent fort ordinairement leur funeste influence. Ce n'est que lorsqu'on soupçonne le médecin de s'être laissé gagner par des ennemis pour attenter à la vie de son malade, qu'on a recours aux préceptes écrits. § 6. Bien plus, le médecin malade appelle pour le soigner d'autres médecins; le gymnaste montre sa force en présence d'autres gymnastes; pensant tous deux qu'ils jugeraient mal s'ils jugeaient dans leur propre cause, parce qu'ils n'y sont pas désintéressés. Donc évidemment, quand on ne veut que la justice, il faut prendre un moyen terme; et ce moyen terme, c'est la loi. D'ailleurs, il existe des lois fondées sur les mœurs, bien plus puissantes et bien plus importantes que les lois écrites; et si l'on peut trouver dans la volonté d'un monarque

<sup>§ 4.</sup> La souveraineté de la loi. douloureux de la croix sur une Julien cite encore ce passage (t. I, chair qui a été marquée tant de p. 360). Voir plus haut, § 2. — fois du caractère honteux de la La tête. Massillon a dit : « N'est-il bête! » (Sermon pour le mercredi pas juste d'imprimer le sceau des Cendres, sur le jeûne.)

plus de garantie que dans loi écrite, certainement on lui en trouvera moins qu'à ces lois dont les mœurs font toute la force. § 7. Mais un seul homme ne peut tout voir de ses propres yeux; il faudra bien qu'il délègue son pouvoir à de nombreux inférieurs; et dès lors, n'est-il pas tout aussi bien d'établir ce partage dès l'origine que de le laisser à la volonté d'un seul individu? De plus, reste toujours l'objection que nous avons précédemment faite: si l'homme vertueux mérite le pouvoir à cause de sa supériorité, deux hommes vertueux le mériteront bien mieux encore. C'est le mot du poëte:

Deux braves compagnons, quand ils marchent ensemble.... c'est la prière d'Agamemnon, demandant au ciel

D'avoir dix conseillers sages comme Nestor.

Mais aujourd'hui même, dira-t-on, quelques États possèdent des magistratures chargées de prononcer souverainement, comme le fait le juge, dans les cas que la loi n'a pu prévoir; preuve qu'on ne croit pas que la loi soit le souverain et le juge le plus parfait, bien qu'on reconnaisse sa toute-puissance là où elle a pu disposer. § 8. Mais c'est justement parce que la loi ne peut embrasser que certains objets et qu'elle en laisse

plus haut la discussion sur les exposé les mêmes théories, condroits de la majorité, ch. vi. § 4. clut tout autrement qu'Aristote. - Deux braves compagnons. Iliade, La loi lui semble inférieure à un chant X, v. 224. — D'avoir dix con-législateur éclairé. Voir le Politiseillers. Iliade, chant II, v. 372. que, page 435, traduction de - Dira-t-on. J'ai ajouté ces mots M. Cousin, et plus haut, ch. vi.

<sup>§ 7.</sup> Précédemment faite. Voir elle a pu disposer. Platon, qui a pour éclaireir la pensée. — Là où § 13.

nécessairement échapper d'autres, qu'on doute de son excellence et qu'on demande si, à mérite égal, il ne vaut pas mieux substituer à sa souveraineté celle d'un individu; car disposer législativement sur des objets qui exigent délibération spéciale est chose tout à fait impossible. Aussi ne conteste-t-on pas que pour ces objets-là il faille s'en remettre aux hommes; on conteste seulement qu'on doive préférer un seul individu à plusieurs; car chacun des magistrats, même isolé, peut, guidé par la loi qui l'a instruit, juger fort équitablement. § 9. Mais il pourrait bien sembler absurde de soutenir qu'un homme, qui n'a pour former son jugement que deux yeux, deux oreilles, qui n'a pour agir que deux pieds et deux mains, puisse mieux faire qu'une réunion d'individus avec des organes bien plus nombreux. Dans l'état actuel, les monarques euxmêmes sont forcés de multiplier leurs yeux, leurs oreilles, leurs mains, leurs pieds, en partageant le pouvoir avec les amis du pouvoir et avec leurs amis personnels. Si ces agents ne sont pas les amis du monarque, ils n'agiront pas suivant ses intérêts; s'ils sont ses amis, ils agiront dans son intérêt et dans celui de son autorité. Or, l'amitié suppose nécessairement ressemblance, égalité; et si le roi admet que ses amis doivent partager sa puissance, il admet en même temps que le pouvoir doit être égal entre égaux.

surde. Le scholiaste d'Aristophane (ad Acharn., 97) cite ce passage comme tiré du livre III de la Politique; mais ce scholiaste me paraît, à son style, fort récent. Les

§ 9. Il pourrait bien sembler ab- éditeurs d'Aristophane n'ont pas, du reste, eu le soin de distinguer les auteurs des scholies, dont quelques-uns sont très-anciens, et dont les autres, beaucoup plus modernes, sont même du xvie siècle.

Telles sont à peu près les objections faites contre la royauté.

- § 10. Les unes sont parfaitement fondées, les autres le sont peut-être moins. Le pouvoir du maître, comme la royauté ou tout autre pouvoir politique, juste et utile, est dans la nature; mais la tyrannie n'y est pas, et toutes les formes corrompues de gouvernement sont tout aussi contraires aux lois naturelles. Ce que nous avons dit doit prouver que, parmi des individus égaux et semblables, le pouvoir absolu d'un seul n'est ni utile ni juste; peu importe que cet homme soit d'ailleurs comme la loi vivante en l'absence de toute loi, ou même en présence des lois, ou qu'il commande à des sujets aussi vertueux ou aussi dépravés que lui, ou bien enfin qu'il soit tout à fait supérieur par son mérite. Je n'excepte qu'un seul cas, et je vais le dire, bien que je l'aie déjà indiqué.
- § 11. Fixons d'abord ce que signifient pour un peuple les appellations de monarchique, d'aristocratique, de républicain. Un peuple monarchique est celui qui naturellement peut supporter la domination d'une famille douée de toutes les vertus supérieures qu'exige la domination politique. Un peuple aristocratique est celui qui, tout en ayant les qualités nécessaires pour la constitution politique qui convient à des hommes libres, peut naturellement supporter l'autorité de chefs que leur mérite appelle à gouverner. Un peuple républicain est celui où naturellement tout le monde est guerrier et sait également obéir et commander, à l'abri

<sup>§ 10.</sup> Je l'ai déjà indiqué. Voir plus haut, ch. XIII, § 1 et suiv.

d'une loi qui assure à la classe pauvre la part de pouvoir qui lui doit revenir.

§ 12. Lors donc qu'une race entière, ou même un individu de la masse, vient à briller d'une vertu tellement supérieure qu'elle surpasse la vertu de tous les autres citoyens ensemble, alors il est juste que cette race soit élevée à la royauté, à la suprême puissance, que cet individu soit pris pour roi. Ceci, je le répète, est juste, non-seulement de l'aveu des fondateurs de constitutions aristocratiques, oligarchiques, et même démocratiques, qui ont unanimement reconnu les droits

ch. viii, §§ 1 et 7.

discussion d'Aristote semble prouver le contraire; à moins que sa classification sur des différen-Montesquieu n'entende parler de ces constitutives, qui ne sont points la monarchie constitutionnelle, qu'il vient d'exposer dans les cha-blame Aristote d'avoir mis au rang pitres précédents. Il ajoute qu'A- des monarchies l'empire des Perses ristote paraît visiblement embar- et le royaume de Lacédémone, atrassé quand il traite de la monar- tendu que l'un était un état despochie. A mon avis, l'élimination si tique, et l'autre une république. nette et si vraie des quatre pre- Montesquieu me semble encore ici mières espèces de monarchies, ne se tromper. Dans le langage ordiparaît pas dénoter le moindre naire, Sparte peut être une répuembarras dans le philosophe grec. Ce que dit ensuite Montesquieu, science, il n'y a point de républien analysant les idées d'Aristote, que là où le pouvoir suprême de ferait croire qu'il ne l'a point lu peut-être avec assez d'attention. Il lui reproche d'avoir distingué ses cinq espèces de monarchies par des choses d'accident et non par

§ 12. Je le répête. Voir ci-dessus, la forme de la constitution. Il suffit de lire le texte grec pour Pour toute cette discussion sur voir que ce reproche n'est pas la royauté et sur la monarchie, il juste, et qu'Aristote, ayant soin faut lire Montesquieu, liv. XI, de déterminer les attributions du ch. viii, ix, x, xi. Il prétend que pouvoir dans les divers systèmes les anciens n'avaient pas une idée de monarchies, ayant soin de spébien claire de la monarchie. La cister si elles sont ou non fondées sur la loi, a précisément appuyé accidentelles. Enfin, Montesquieu blique; mais dans le langage de la l'État est héréditaire. Quant à la monarchie des Perses, Aristote n'en parle point ici; et Montesquieu a tort de vouloir que, comme lui, Aristote distingue spécifiquement

Ļ

de la supériorité, tout en différant sur l'espèce de supériorité, mais encore par le motif que nous en avons donné plus haut. Il n'est équitable ni de tuer ni de proscrire par l'ostracisme un tel personnage, ni de le soumettre au niveau commun; la partie ne doit pas **4** l'emporter sur le tout, et le tout est ici précisément cette vertu si supérieure à toutes les autres. Il ne reste donc plus que d'obéir à cet homme et de lui reconnaître une puissance, non point alternative, mais perpé--tuelle.

après en avoir exposé les espèces diverses, les avantages et les dangers, suivant les peuples auxquel elle s'applique, et avoir étudié les formes qu'ell- de revêt.

## CHAPITRE XII.

Du gouvernement parfait, ou de l'aristocratie... (lacune).

§ 1. Des trois constitutions que nous avons recommendon nues bonnes, la meilleure doit être nécessairemer celle qui a les meilleurs chefs. Tel est l'État où 🗷 rencontre par bonheur une grande supériorité de vertu de retre que d'ailleurs elle appartienne soit à un seul individe a vid

ch. v, § 6.

laconique traité de La Boëtie, le ci-dessus, ch. viii, §§ 1 et 7.

deux choses qui ne différent que Contre un ou la Servitude vol- I colondu plus au moius. Voir plus haut, taire, imprimé le plus ordinar airement à la suite des œuvres de M 🔳 🛹 Mon-Il faut lire aussi l'admirable et taigne. — Donné plus haut. Vioir

l'exclusion de tous, soit à une race entière, soit même la multitude; et où les uns savent obéir aussi bien les autres savent commander, dans l'intérêt du but plus noble. Il a été démontré précédemment que ins le gouvernement parfait la vertu privée est lentique à la vertu politique; il n'est pas moins évient qu'avec les mêmes moyens et les mêmes vertus ai constituent l'homme de bien, on peut constituer issi un État entier, aristocratique ou monarchique; où il suit que l'éducation et les mœurs qui font nomme vertueux sont à peu près les mêmes que celles ii font le citoyen d'une république ou le chef d'une yauté.

§ 2. Ceci posé, nous essayerons de traiter de la répuique parfaite, de sa nature, et des moyens de l'étair. Quand on veut étudier cette question avec tout soin qu'elle exige, il faut...

ut, ch. 11, § 3 et suiv.

e le texte traduit ici est la vé- et VIIIe.

§ 1. Précédemment. Voir plus ritable leçon, et que les mots: « quand on veut » doivent être ; 2. Il faut... Il est évident que acceptés, bien qu'ils suspendent te phrase n'est point terminée; la phrase, qui sans eux serait la retrouve entière et complète parfaitement close dans l'original. commencement du IVe(7e) livre, M. Gættling les garde et pense c quelques changements qui qu'il ne manque rien à la phrase; it exigés par la transposition seulement il propose quelques me admise jusqu'à ce jour, et changements de ponctuation. Il tifiée dans cette traduction. La appuie cette leçon sur le manuspart des éditeurs et des traduc- crit 2023. Mais outre que les mars ont cru lever toute difficulté nuscrits sont une très-faible auretranchant ces mots: « quand torité en fait de ponctuation, la veut ». Vettorio, qui les avait construction serait grammaticaleprimés dans sa première édi- ment peu régulière. Voir, du n, a eu grand soin de les réta- reste, l'appendice et le commenr dans la seconde. Il est certain cement des livres IVe, VIe, VIIe

FIN DU LIVRE TROISIÈME.

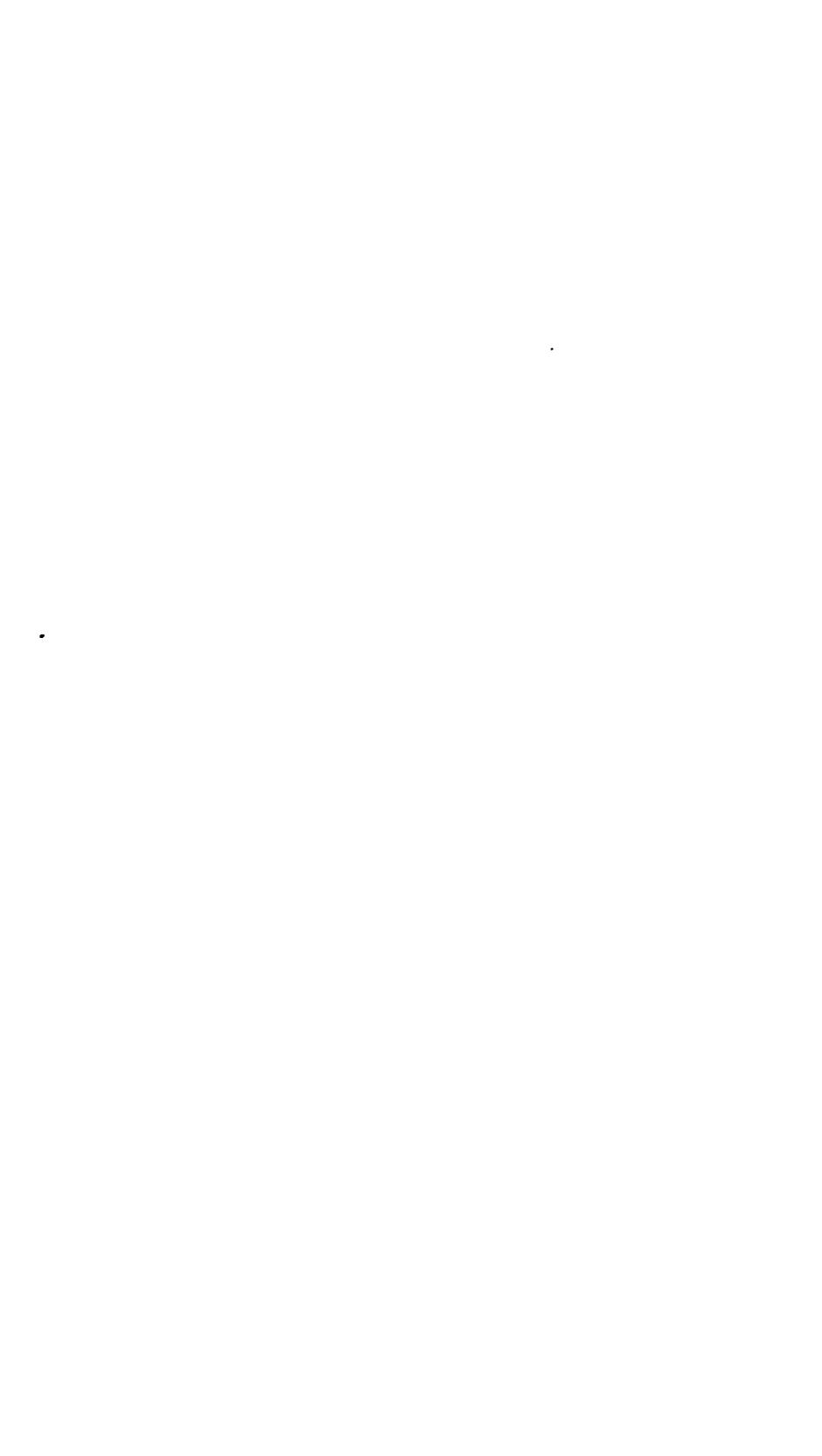

# LIVRE IV.

(Ordinairement placé le septième.)

THÉORIE GÉNÉRALE DE LA CITÉ PARFAITE.

### · CHAPITRE PREMIER.

Theorie de la république parfaite. Recherche préliminaire de la Vie la plus parfaite; division des biens dont l'homme peut Jouir; biens extérieurs, biens de l'âme; supériorité de ces erniers; le bonheur est toujours en proportion de la vertu; les faits et la raison le prouvent.

\$ 1. Quand on veut étudier la question de la république parfaite avec tout le soin qu'elle exige, il faut Préciser d'abord quel est le genre de vie qui mérite sur out notre préférence. Si on l'ignore, on doit néces-

S = La question de la république générale, liv. VI, ch. 111. Cicéron, parie. Ce point de vue d'Aristote est tout à fait celui de Platon, paître, dans la République et prunté cette idée en la déveloples jois. Polybe, qui connaissait pant. Voir la République, liv. I, bien les te, a répété un des premiers, et xxxix, éd. de M. Leclerc. Après come Aristote (voir plus haut, I, ch. 111, § 10), que la consti- théorie, Discours sur les Décades parfaite serait celle qui de Tite-Live, liv. I, ch. 11. Enfin ren parlate solution des di-cette savante combinaison des dicipales de gouvernement, et qui verses formes politiques, est aussi ani Lait dans une juste mesure la le but où vise le gouvernement archie, l'aristocratie et la dé représentatif, appliqué par les An-Patie. Voir Polybe, Histoire glais, vanté par Montesquieu et

grand admirateur de Polybe, d'Aristote et de Platon, leur a emles ouvrages de Platon et qui ch. xxix et xLv, et liv. II, ch. xxix eux, Machiavel a reproduit cette sairement ignorer aussi quel est le gouvernement parer excellence; car il est naturel qu'un gouvernement parfait assure aux citoyens qu'il régit, dans le cours ordinaire des choses, la jouissance du bonheur le pluss s parfait que comporte leur condition. Ainsi, convenon s d'abord quel est le genre de vie qui serait préférable pour tous les hommes en général; et nous verrons ensuite s'il est le même, ou s'il est différent, pour la masseme et pour l'individu. § 2. Comme nous pensons avoi montré suffisamment, dans nos ouvrages exotériques ce qu'est la vie la plus parfaite, nous appliquerons ici nos principes.

Un premier point que personne ne saurait contester, parce qu'il est de toute vérité, c'est que les avantages dont l'homme peut jouir se divisant en trois classes: avantages qui sont en dehors de lui, avantages du corps, avantages de l'âme, le bonheur consiste dans la réunion de tous ces biens. Personne ne serait tenté de croire au bonheur d'un homme qui n'aurait ni courage, ni tempérance, ni justice, ni sagesse, qui tremblerait au vol d'une mouche, qui se livrerait sans réserve à ses appétits grossiers de soif et de faim, qui pour le quart d'une obole serait prêt à trahir ses amis les plus chers, et qui, non moins dégradé en fait d'intelligence, serait déraisonnable et crédule autant qu'un enfant ou un

si vainement essayé chez nous ma traduction; il n'est donc point haut, liv. III, ch. v.

depuis soixante ans. Voir plus ici question de la Morale, comme on pourrait d'abord le croire. -Ni courage, ni tempérance... Ce sont les quatre vertus tant de fois analysées par Platon. Voir la Rétériques, dans la Morale à Nico- publique, liv. IV, p. 209, et passim,

<sup>§ 2.</sup> Dans nos ouvrages exotériques. Aristote renvoie encore pour le même objet à ses ouvrages exomaque, liv. I, ch. xi, 9, page 59 de trad. de M. Cousin.

insensé. § 3. On concède sans peine tous ces points, quand on les présente ainsi. Mais dans la pratique, on ne s'accorde, ni sur la mesure, ni sur la valeur relative de ces biens. On se croit toujours assez de vertu pour peu qu'on en ait; mais richesse, fortune, pouvoir, réputation, à tous ces biens-là, on ne veut jamais de bornes, en quelque quantité qu'on les possède.

Aux hommes insatiables, nous dirons qu'ils pourraient ici se convaincre sans peine, par les faits mêmes, que les biens extérieurs, loin de nous acquérir et de nous conserver les vertus, sont au contraire acquis et conservés par elles; que le bonheur, soit qu'on le place dans les jouissances ou dans la vertu, ou bien dans l'un et l'autre à la fois, appartient surtout aux cœurs les plus purs, aux intelligences les plus distinguées, et qu'il est fait pour les hommes modérés dans l'amour de ces biens qui tiennent si peu à nous, plutôt que pour les hommes qui, possédant ces biens extérieurs fort au delà des besoins, restent pourtant si pauvres des véritables richesses.

§ 4. Indépendamment des faits, la raison seule suffit à bien démontrer ceci. Les biens extérieurs ont une limite comme tout autre instrument; et les choses qu'on dit si utiles, sont précisément celles dont l'abondance nous embarrasse inévitablement, ou ne nous sert vraiment en rien. Pour les biens de l'âme, au contraire, c'est en proportion même de leur abondance qu'ils nous sont utiles, si toutefois il convient de parler d'utilité

<sup>§ 1.</sup> Indépendamment des faits. de Platon, liv. II, p. 92 et suiv., Voir des théories pareilles sur le ct liv. V, p. 270 et suiv., et dans bonheur de la vertu, dans les Lois la République, trad. de M. Cousin.

dans des choses qui sont avant tout essentiellemen belles. En général, il est évident que la perfection suprême de choses que l'on compare, pour connaître la supériorité de l'une sur l'autre, est toujours en rappor direct avec la distance même où sont entre elles ce choses, dont nous étudions les qualités spéciales. S donc l'âme, à parler d'une manière absolue et même relativement à nous, est plus précieuse que la richesse et que le corps, sa perfection et la leur seront dans une relation analogue. Suivant les lois de la nature, tous les biens extérieurs ne sont désirables que dans l'intérêt de l'âme; et les hommes sages ne doivent les souhaiter que pour elle, tandis que l'âme ne doit jamais être considérée en vue de ces biens. § 5. Ainsi, nous regarderons comme un point parfaitement accordé, que le bonheur est toujours en proportion de la vertu et de la sagesse, et de la soumission à leurs lois, prenant ici pour témoin de nos paroles Dieu lui-même, dont la félicité suprême ne dépend pas de biens extérieurs, mais est toute en lui-même et dans l'essence de sa propre nature. Aussi, la différence du bonheur à la fortune consiste nécessairement, en ce que les circonstances fortuites et le hasard peuvent nous procurer les biens placés en dehors de l'âme, tandis que l'homme n'est ni juste ni sage au hasard ou par l'effet du hasard. Une conséquence de ce principe, appuyée sur les mêmes raisons, c'est que l'État le plus parfait est en même temps le plus heureux, et le plus prospère. Le bonheur

<sup>§ 5.</sup> Le bonheur est toujours en Dieu lui-même. Voir le développeproportion de la vertu. On reconnaît ici sans peine tous les principes de Socrate et de Platon. — p. 1072, b, éd. de Berlin.

ne peut jamais suivre le vice; l'État non plus que l'homme ne réussit qu'à la condition de la vertu et de la sagesse; pour l'État, le courage la sagesse, la vertu, se produisent avec la même portée, avec les mêmes formes qu'elles ont dans l'individu; et c'est même parce que l'individu les possède, qu'il est appelé juste, sage et tempérant.

§ 6. Nous ne pousserons pas plus loin ces idées préliminaires; il nous était impossible de ne point toucher ce sujet; mais ce n'est pas ici le lieu de lui donner tous les développements qu'il comporte; ils appartiennent à un autre ouvrage. Constatons seulement que le but essentiel de la vie pour l'individu isolé, aussi bien que pour l'État en général, c'est d'atteindre à ce noble degré de la vertu de faire tout ce qu'elle ordonne. Quant aux objections qu'on peut adresser à ce principe, nous n'y répondrons point dans la discussion actuelle, comptant les examiner plus tard, s'il subsiste encore des doutes après qu'on nous aura entendu.

<sup>§ 6.4</sup> un autre ourrage, c'est-pas, dans la Politique, cette disà-dire la Morale; Voir la Morale cussion postérieure dont parle à Nicomaque, livre I, chapi-ici Aristote, mais qu'il n'antre xi, 10, page 59 de ma traduc-nonce, il est vrai, que conditiontion. — Plus iard. On ne trouve nellement.

#### CHAPITRE II.

Suite; le bonheur a-t-il les mêmes éléments pour l'État que pour l'individu? Des avantages et des inconvénients de la domination; exemples divers de quelques peuples qui l'ont tou jours ambitionnée; condamnation de ce système politique la conquête ne doit pas être le but de la cité.

§ 1. Il nous reste à rechercher si le bonheur se con-'stitue d'éléments identiques ou divers, pour les individus et pour l'État. Mais évidemment chacun convient que ces éléments sont identiques. Si l'on place la félicité de l'individu dans la richesse, on n'hésitera point à déclarer l'État parfaitement heureux, dès qu'i est riche; si pour l'individu l'on estime par-dessus tout un pouvoir tyrannique, l'État sera d'autant plus heureux que sa domination sera plus vaste; si pour l'homme on trouve la félicité suprême dans la vertu, l'État le plus sage sera également le plus fortuné. § 2. Deux points ici méritent surtout notre attention: d'abord la vie politique, la participation aux affaires de l'État, est-elle préférable pour l'individu? Ou vautil mieux qu'il vive partout en étranger, et libre de tout engagement public? Et en second lieu, quelle constitution, quel système politique doit-on adopter de préférence : ou de celui qui admet tous les citoyens sans exception au maniement des affaires, ou de celui qui, en faisant quelques exceptions, y appelle du moins la majorité? Cette dernière question intéresse la science et la théorie politiques, qui ne s'inquiètent pas des

convenances individuelles; et comme ce sont précisément des considérations de ce genre qui nous occupent ici, nous laisserons de côté la seconde question pour nous attacher à la première, qui formera l'objet spécial de cette portion de notre traité.

§ 3. D'abord, l'État le plus parfait est évidemment celui où chaque citoyen, quel qu'il soit, peut, grâce aux lois, pratiquer le mieux la vertu, et s'assurer le plus de bonheur. Tout en accordant que la vertu doit être l'objet capital de la vie, bien des gens se demandent si la vie politique et active vaut mieux qu'une vie dégagée de toute obligation extérieure, et donnée tout entière à la méditation, la seule vie qui, selon quelques-uns, soit digne du philosophe. Les partisans les plus sincères qu'ait comptés la vertu, soit de nos jours, soit autrefois, ont tous embrassé l'une ou l'autre de ces occupations, la politique ou la philosophie. § 4. Ici la vérité est de haute importance; car tout individu, s'il est sage, et tout État aussi bien que l'individu, adoptera nécessairement la voie qui lui semblera la meilleure. Dominer ce qui nous entoure est aux yeux de quelques gens une criante injustice, si le pouvoir est exercé despotiquement; et, quand le pouvoir est légal, s'il cesse d'être injuste, c'est pour devenir un obstacle au bonheur personnel de celui qui l'exerce. Dans une opinion diamétralement opposée, et qui a aussi ses partisans, on prétend que la vie pratique et politique est la seule qui convienne à l'homme, et que la vertu, sous toutes ses formes, n'appartient pas plus aux simples particuliers qu'à ceux qui dirigent les affaires générales de la société. § 5. Les partisans de cette opinion, adversaires de l'autre, persistent et sou-

tiennent qu'il n'y a de félicité possible pour l'Etat que par la domination et le despotisme: et de fait, dans quelques États, la constitution elle-même et les lois sont tournées tout entières vers la conquête des peuples voisins. Aussi, au milieu de cette confusion générale que présentent presque partout les matières législatives, si les lois ont un but unique, c'est toujours la domination. C'est ainsi qu'à Lacédémone et en Crète le système de l'éducation publique et la plupart des lois ne sont calculés que pour la guerre. Tous les peuples qui sont en position de satisfaire leur ambition, font le plus grand cas de la valeur guerrière. On peut citer les Perses, les Scythes, les Thraces, les Celtes. § 6. Souvent les lois elles-mêmes encouragent cette vertu. A Carthage, par exemple, on s'honore de porter aux doigts autant d'anneaux qu'on a fait de campagnes. Jadis aussi, en Macédoine, la loi condamnait le guerrier qui n'avait pas tué d'ennemi, à porter un licou. Chez les Scythes, la coupe, dans un certain repas solennel, circulait sans pouvoir être touchée de celui qui n'avait tué personne dans le combat. Enfin, les Ibères, race belliqueuse, plantent, sur la tombe du guerrier, autant de pieux de fer qu'il a immolé d'ennemis. On pourrait rappeler encore chez d'autres peu-

chez les Sauromates, les jeunes filles ne se mariaient pas avant haut, liv. II, ch. vi. § 6. d'avoir tué trois ennemis, en com-Traité des Eaux, des Airs et des grande réputation de courage.

<sup>§ 5.</sup> A Licedemone. Voir plus Lieux, ed. de M. Littre, t. II. haut, liv. II, ch. vi. § 22. – Les p. 67. – Les Cettes. Aristote a déja Scythes. Hippocrate rapporte que, rangé les Celtes parmi les nations les plus belliqueuses. Voir plus

<sup>§6.</sup> Les Ibères, les Espagnois, qui battant aux côtés de leurs pères, avaient, même chez les Romains,

ples bien d'autres usages du même genre, établis par les lois ou sanctionnés par les mœurs.

§ 7. Il suffit de quelques instants de réflexion pour trouver bien étrange qu'un homme d'État puisse jamais méditer la conquête et la domination, des peuples voisins, qu'ils consentent ou non à supporter le joug. Comment l'homme politique, le législateur, devraientils s'occuper d'un but qui n'est pas même légitime? C'est renverser toutes les lois que de rechercher la puissance par tous les moyens, non pas seulement de justice mais d'iniquité; car le triomphe même peut n'être pas juste. § 8. Les sciences autres que la politique ne nous offrent rien de pareil. Le médecin et le pilote ne songent ni à persuader ni à contraindre, celui-là les malades qu'il soigne, celui-ci les passagers qu'il conduit. Mais on dirait que l'on confond généralement le pouvoir politique et le pouvoir despotique du maître; et ce qu'on ne trouve ni équitable ni bon pour soi-même, on ne rougit pas de chercher à l'appliquer à autrui; pour soi, l'on réclame hautement la justice; on l'oublie complétement à l'égard des autres. § 9. Tout despotisme est illégitime, excepté quand le maître et le sujet le sont l'un et l'autre de droit naturel; et si ce principe est vrai, il ne faut vouloir régner en maître que sur les êtres destinés au joug d'un maître, et non pas sur tous indistinctement; de même que pour un festin ou un sacrifice, on va non pas à la chasse des hommes, mais à celle des animaux qu'on peut chasser dans cette vue, c'est-à-dire, des animaux

<sup>§ 7.</sup> Le triomphe même. On peut qu'Aristote a déjà établis, liv. I. comparer ceci avec les principes ch. 11, § 17.

sauvages et bons à manger. Mais certes un État, si l'on trouvait les moyens de l'isoler de tout autre, pourrait être heureux par lui-même, à la seule condition d'être bien administré et d'avoir de bonnes lois. Dans cette cité-là, la constitution ne sera certainement tournée ni à la guerre ni à la conquête, idées que personne n'y peut même supposer. § 10. Ainsi donc, il est clair que ces institutions guerrières, quelque belles qu'elles soient, doivent être non point le but suprême de l'État, mais seulement des moyens pour l'atteindre. Le vrai législateur ne songera qu'à donner à la cité entière, aux individus divers qui la composent, et à tous les autres membres de l'association, la part de vertu et de bonheur qui peut leur appartenir, modifiant selon les cas le système et les exigences de ses lois: et si l'État a des voisins, la législation aurasoin de prévoir les relations qu'il convient d'entretenir avec eux, et les devoirs que l'on doit remplir à leur égard. Cet objet aussi sera traité plus tard par nous comme il mérite de l'être, quand nous déterminerons quel est le but où doit tendre le gouvernement parfait.

<sup>§ 10.</sup> Plus tord. Voir plus bas, même livre, ch. III, § 6.

#### CHAPITRE III.

Suite: examen des deux opinions opposées qui recommandent ou qui proscrivent la vie politique; l'activité est le véritable but de la vie, aussi bién pour les individus que pour l'État; la véritable activité est celle de la pensée, qui prépare et gouverne les actes extérieurs.

§ 1. On convient, avons-nous dit, que l'objet qu'on doit rechercher essentiellement dans la vie, c'est la vertu; mais on ne s'accorde pas sur l'emploi qu'on doit donner à la vie. Examinons les deux opinions contraires. Ici l'on condamne toutes fonctions politiques, et l'on soutient que la vie d'un véritable homme libre, à laquelle on donne une haute préférence, diffère complétement de la vie de l'homme d'État; là, on met au contraire la vie politique au-dessus de toute autre, parce que celui qui n'agit pas ne peut faire acte de vertu, et que bonheur et actions vertueuses sont choses identiques. Ces opinions sont toutes en partie vraies, en partie fausses. Qu'il vaille mieux vivre comme un homme libre que de vivre comme un maître d'esclaves, cela est vrai; l'emploi d'un esclave, en tant qu'esclave, n'est pas chose fort noble; et les ordres d'un maître pour les détails de la vie de chaque jour n'ont rien de commun avec le beau c'est une erreur de croire que toute autorité soit nécessairement une autorité de maître. L'autorité

<sup>§ 1.</sup> L'emploi d'un esclare. Aristote a déjà exprimé la même pensée, liv. I, ch. 11, § 23.

sur des hommes libres et l'autorité sur des esclaves, ne diffèrent pas moins que la nature de l'homme libre et la nature de l'esclave; c'est ce que nous avons assez démontré au début de cet ouvrage. Mais on a grand tort de préfèrer l'inaction au travail; car le bonheur n'est que dans l'activité, et les hommes justes et sages ont toujours dans leur actions des fins aussi nombreuses qu'honorables.

§ 3. Mais, pourrait-on dire, en partant de ces principes mêmes: « Une puissance absolue est le plus grand des biens, puisqu'elle permet de multiplier autant qu'on le veut les belles actions. Lors donc qu'on peut s'emparer du pouvoir, il ne faut pas le laisser à d'autres mains; il faut même au besoin le leur arracher. Relation de fils, de père, d'amis, les uns envers les autres, tout doit être repoussé, sacrifié; il faut saisir à tout prix le bien suprême, et ici le bien suprême c'est le succès. » § 4. Cette objection serait vraie, tout au plus, si les spoliations et la violence pouvaient jamais donner le bien suprême; mais comme il n'est point possible que jamais elles le donnent, l'hypothèse est radicalement fausse. Pour faire de grandes choses, il faut l'emporter sur ses semblables autant que l'homme l'emporte sur la femme, le père sur les enfants, le maître sur l'esclave; et celui qui aura d'abord violé les lois de la vertu, ne pourra jamais faire autant de bien qu'il aura premièrement fait de mal. Entre créatures semblables, il n'y a d'équité, de justice, que dans la réciprocité; c'est elle qui constitue la ressemblance et l'égalité. L'inégalité entre égaux, la disparité entre

<sup>§ 3.</sup> Au début de cet ouvrage. Liv. 1, ch. 11.

pairs sont des faits contre nature; et rien de ce qui est contre nature ne peut être bien. Mais s'il se rencontre un mortel supérieur par son mérite, et par des facultés toutes-puissantes qui le portent sans cesse au bien, c'est celui-là qu'il convient de prendre pour guide, c'est à celui-là qu'il est juste d'obéir. Toutefois la vertu seule ne suffit pas; il faut encore la puissance de la mettre en action. § 5. Si donc ce principe est vrai, si le bonheur consiste à bien faire, l'activité est, pour l'État en masse aussi bien que pour les individus en particulier, l'affaire capitale de la vie. Ce n'est pas à dire pour cela que la vie active doive nécessairement, comme on le pense en général, se rapporter aux autres hommes, et que les seules pensées vraiment actives soient celles qui ne visent qu'à des résultats positifs, suites de l'action même. Les pensées actives sont bien plutôt les réflexions et les méditations toutes personnelles, qui n'ont pour sujet que de s'étudier elles-mêmes; bien faire est leur but; et cette volonté est déjà presque une action; l'idée d'activité s'applique éminemment à la pensée ordonnatrice qui combine et dispose les actes extérieurs. § 6. L'isolement, lors même qu'il est volontaire, avec toutes les conditions d'existence qu'il amène après lui, n'impose donc pas nécessairement à l'État d'être inactif. Chacune des parties qui composent la cité peut être active, par les relations mêmes qu'elles ont toujours nécessairement

même pensée se retrouve plus comme lui pour la vie intellechaut, liv. III, ch. viii, § 1.

<sup>§ 5.</sup> L'idée d'activité. L'empereur Julien (p. 263) cite encore ce pas-

<sup>§ 4.</sup> Prendre pour guide. La sage d'Aristote, et il se prononce tuelle. Voir liv. III, ch. x. §§ 3, 5,

et suiv., et la Morale à Nicomaque, liv. X, ch. vii, p. 452 de ma traduct.

entre elles. On en peut dire autant de tout individu pris à part quel qu'il soit; car autrement Dieu et le monde n'existeraient pas, puisque leur action n'a rien d'extérieur et qu'elle reste concentrée en eux-mêmes\_

§ 7. Ainsi le but suprême de la vie est nécessaire ment le même pour l'homme pris individuellement que pour les hommes réunis et pour l'État en général

## CHAPITRE IV.

Suite. De la juste grandeur que l'État parfait doit avoir; il y a des limites en plus et en moins qu'il ne faut point dépasser; sans fixer un nombre précis de citoyens, il faut que ce nombre soit tel qu'il puisse suffiire à tous les besoins de la vie commune, et qu'il ne soit pas assez considérable pour que les citoyens puissent échapper à la surveillance; dangers d'une trop grande population.

§ 1. Après les considérations préliminaires que nous venons de développer, et celles auxquelles nous nous sommes livrés sur les diverses formes de gouvernements, nous aborderons ce qui nous reste à dire en indiquant quels seraient les principes nécessaires et essentiels d'un gouvernement fait à souhait. Comme cet État parfait ne peut exister sans les conditions

§ 6. Na rien d'extérieur. Voir souhait. Aristote n'a point prenaire d'une république parfaite, § 1. Et celles auxquelles nous comme l'a essayé Platon. Il s'est toujours tenu fort près de la réa-

plus haut, ch. 1, § 5, et liv. I, tendu donner ici le type imagich. II, § 9.

nous sommes livrés. Voir plus haut, livre III, chapitre v, § 3, lite, et lui a fait tous ses emprunts; et suiv. — Un gouvernement fait d'il ne propose en définitive qu'un

indispensables à sa perfection même, il est permis de se les donner toutes, par hypothèse, telles qu'on les désire, pourvu qu'on n'aille point jusqu'à l'impossible; par exemple, en ce qui concerne le nombre des citoyens et l'étendue du territoire. § 2. Si l'ouvrier en général, le tisserand, le constructeur de navires ou tout autre artisan, doit, préalablement à tout travail, avoir la matière première, dont la bonne disposition préparatoire importe tant au mérite de l'exécution, il faut donner aussi à l'homme d'État et au législateur une matière spéciale, convenablement préparée pour leurs travaux. Les premiers éléments qu'exige la science politique, ce sont les hommes avec le nombre et les qualités naturelles qu'ils doivent avoir, le sol avec l'étendue et les propriétés qu'il doit posséder.

§ 3. On croit vulgairement qu'un État, pour être heureux, doit être vaste. Si ce principe est vrai, ceux qui le proclament ignorent bien certainement en quoi consiste l'étendue ou la petitesse d'un État; car ils en jugent uniquement par le nombre de ses habitants. Pourtant il faut bien moins regarder au nombre qu'à la puissance. Tout État a une tâche à remplir; et celuilà est le plus grand qui peut le mieux s'acquitter

choix parmi toutes les conditions un des plus anciens témoignages, ouvrage.

§ 3. Doit être vaste. Montesquieu a traité aussi de l'étendue de l'Esa forme, Esprit des Lois, liv. VIII, ch. xvi et suiv. Rousseau a discuté le même sujet, Contrat social,

politiques dont il parle comme de avec celui de Platon dans le Phèfaits positifs, dans le cours de son dre, que l'antiquité nous ait laissés sur Hippocrate.

§ 5. Une cité trop peuplée. C'était une opinion générale, dans l'antitat relativement à sa nature et à quité, qu'un État fort populeux ne peut être bien administré. La conclusion était très-logique, en partant des principes politiques adopliv. II, ch. IV. — Hippocrate. Voilà tés dans presque toutes les répu-

de sa tâche. Ainsi, je puis dire d'Hippocrate, non pas comme homme, mais comme médecin, qu'il est beaucoup plus grand qu'un autre homme d'une taille plus élevée que la sienne. § 4. En admettant même · qu'on ne dût regarder qu'au nombre, il ne faudrait pas encore confondre tous les éléments qui le forment. Bien que tout l'État renferme à peu près nécessairement une foule d'esclaves, de domiciliés, d'étrangers, il ne faut réellement tenir compte que des membres mêmes de la cité, de ceux qui la composent essentiellement; c'est le grand nombre de ceux-là qui est le signe certain de la grandeur de l'État. La cité d'où sortirait une multitude d'artisans, et peu de guerriers, ne serait jamais un grand État; car il faut bien distinguer entre un grand État et un État populeux. § 5. Les faits sont là pour prouver qu'il est bien difficile, et peut-être impossible, de bien organiser une cité trop peuplée; aucune de celles dont on vante les lois n'a renfermé, comme on peut le voir, une population excessive. Le raisonnement vient ici à l'appui de l'observation. La loi est l'établissement d'un certain ordre; de bonnes lois produisent nécessairement le bon ordre; mais l'ordre n'est pas possible dans une trop grande multitude. La puissance divine, qui embrasse l'uni-

la Grèce ne l'a jamais connu. Voir liv. VII (6), ch. 11, § 2. Il faut Grèce en villes indépendantes et

bliques de la Grèce, où les citoyens au mouvement de l'intelligence, faisaient directement les affaires s'est opposé à tout grand développubliques. Le système représenta- pement politique. Rome, la cité, tif peut seul résoudre le problème la ville unique et suprême (Urbs), d'un grand État bien gouverné, et maîtresse et régulatrice de l'univers, a été le dernier terme en politique des idées grecques; mais ajouter que le morcellement de la Rome a guéri le mal en le portant au plus haut degré qu'il pût souveraines, si favorable d'ailleurs atteindre; elle a absorbé le monde.

vers entier, serait seule capable de l'y établir. § 6. Le beau résulte ordinairement de l'accord du nombre et de l'étendue; et la perfection pour l'État sera nécessairement de réunir à une juste étendue un nombre convenable de citoyens. Mais l'étendue des États est soumise à certaines bornes comme tout autre objet, comme les animaux, les plantes, les instruments. Chaque chose, pour posséder toutes les propriétés qui lui sont propres, ne doit être ni démesurément grande ni démesurément petite; car alors, ou elle a perdu complétement sa nature spéciale, ou elle est pervertie. Un vaisseau d'un pouce ne serait pas plus un vaisseau qu'un vaisseau de deux stades. Avec de certaines dimensions, il sera complétement inutile, soit par son exiguïté, soit par sa grandeur. § 7. Et de même pour la cité: trop petite, elle ne peut suffire à ses besoins, ce qui est cependant une condition essentielle de la cité; trop étendue, elle y suffit non plus comme cité, mais comme nation. Il n'y a presque plus là de gouvernement possible. Au milieu de cette immense multitude, quel général se ferait entendre? Quel Stentor y servira de crieur public? La cité est donc nécessairement formée au moment même où la masse politiquement associée peut pourvoir à toutes les commodités de son existence. Au delà de cette limite, la cité peut encore exister sur

§ 7. Comme cité... comme nation. La manière dont ces deux mots sont opposés ici montre assez le sens qu'Aristote y attache. « La nation », c'est un immense rassemblement d'hommes, une multitude, sans organisation politique,

traire, c'est l'association, l'État soumis à des lois régulières. Voir encore cette différence fort nettement tracée, liv. II, ch. 1, § 5. — Quel Stentor. Cette idée, qui peut aujourd'hui nous paraître assez bizarre, tenait à toutes les consans ordre; « la cité », au con- ditions, politiques de l'antiquité.

une plus grande échelle; mais cette progression, je le répète, a des bornes. Les faits eux-mêmes nous apprendront sans peine ce qu'elles doivent être. Dans la cité, les actes politiques sont de deux espèces : autorité, obéissance. Le magistrat commande et juge. Pour juger les affaires litigieuses, pour répartir les fonctions suivant le mérite, il faut que les citoyens se connaissent et s'apprécient mutuellement. Partout où ces conditions n'existent pas, élections et sentences juridiques sont nécessairement mauvaises. A ces deux égards, toute résolution prise à la légère est funeste, et elle ne peut évidemment manquer de l'être dans une masse innombrable. § 8. D'autre part, il sera très-facile aux domiciliés, aux étrangers, d'usurper le droit de cité, et leur fraude passera sans peine inaperçue au milieu de la multitude assemblée. On peut donc avancer que la juste proportion pour le corps politique, c'est évidemment la plus grande quantité possible de citoyens capables de satisfaire aux besoins de leur existence, mais point assez nombreux cependant pour se soustraire à une facile surveillance. § 9. Tels sont nos principes sur la grandeur de l'État.

les orateurs, y sanctionner des décrets. Aujourd'hui, trente six millions d'hommes, sur une étendue de plus de vingt-cinq mille lieues carrées, peuvent fonctionner politiquement avec le plus

Il fallait de toute nécessité que grand ordre. Ils n'ont pas besoin tous les citoyens de l'État, tous de héraut, de crieur; ou, pour les hommes libres et jouissant de mieux dire, le télégraphe leur sert droits politiques, pussent se réunir de héraut; et cette voix-là, en sur la place publique, y entendre quelques moments, se fait entendre à deux ou trois cents lieues de distance.

> § 8. La juste proportion pour le corps politique. Cette solution générale est empruntée à Platon, Lois, liv. V, p. 277, trad. de M. Cousin.

#### CHAPITRE V.

- Suite. Du territoire de l'État parfait; conditions militaires qu'il doit remplir; la cité doit avoir une position maritime; moyens assurés de tirer parti du voisinage de la mer; dangers de la préoccupation exclusive du commerce maritime; précautions que le législateur doit prendre, afin que les relations maritimes soient sans inconvénients pour le bon ordre de la cité.
- § 1. Les principes que nous venons d'indiquer pour la grandeur de l'État, peuvent jusqu'à certain point s'appliquer au territoire. Le territoire le plus favorable, sans contredit, est celui dont les qualités assurent le plus d'indépendance à l'État; et c'est précisément celui qui fournira tous les genres de productions. Tout posséder, n'avoir besoin de personne, voilà la véritable indépendance. L'étendue et la fertilité du territoire doivent être telles que tous les citoyens puissent y vivre dans le loisir d'hommes libres et sobres. Nous examinerons plus tard la valeur de ce principe avec plus de précision, quand nous traiterons en général de la propriété, de l'aisance et de l'emploi de la fortune, questions fort controversées, parce que les hommes tombent souvent dans l'excès: ici, la sordide avarice; là, le luxe effréné.
- § 2. La configuration du territoire n'offre aucun embarras. Les tacticiens, dont il faut prendre aussi l'avis, exigent qu'il soit d'un accès difficile pour l'ennemi,
  - § 1. Sobres. Voir plus haut, liv. II, III, 5. Plus tard. Dans

et d'une sortie commode pour les citoyens. Ajoutons que le territoire, comme la masse de ses habitants, doit être d'une surveillance facile, et qu'un terrain aisé à observer n'est pas moins aisé à défendre. Quant à la position de la cité, si l'on peut la déterminer à son choix, il faut qu'elle soit également bonne et par terre et par mer. La seule condition à exiger, c'est que tous les points puissent s'y prêter un mutuel secours, et que le transport des denrées, des bois et de tous les produits ouvrés du pays, quel qu'ils puissent être, y soit commode. § 3. C'est une grande question de savoir si ce voisinage de la mer est avantageux ou funeste à la bonne organisation de l'État. Ce contact d'étrangers élevés sous des lois toutes différentes, est nuisible au bon ordre; et la population que forme cette foule de marchands qui vont et qui viennent par mer, est certainement fort nombreuse, mais elle est bien rebelle à toute discipline politique. § 4. En faisant abstraction de ces inconvénients, nul doute qu'en vue de la sûreté et de l'abondance nécessaires à l'État, il ne faille pour la cité et le reste du territoire préférer une position maritime. On soutient mieux une agression ennemie, quand on peut recevoir les secours de ses alliés par terre et par mer à la fois; et si l'on ne peut faire du mal aux assaillants des deux côtés en même temps,

l'Économique, dont le livre le est M. Cousin. Le maître condamne partienne à Aristote.

le seul, à ce qu'il semble, qui ap- la position maritime pour la cité: le disciple est moins sévère. Cicé-§ 3. C'est une grande question. ron incline à l'avis d'Aristote. Aristote semble avoir ici en vue Voir la République, livre II,

l'opinion de Platon. Voir les Lois, chapitre III et IV, édition liv. IV. p. 203 et suiv., trad. de M. Leclerc.

on leur en fera certainement davantage de l'un des deux, quand on peut occuper simultanément l'un et l'autre.

- § 5. La mer permet encore de satisfaire les besoins de la cité, c'est-à-dire, d'importer ce que le pays ne produit pas et d'exporter les denreés dont il abonde. Mais la cité dans son commerce doit ne penser qu'à elle et jamais aux autres peuples. On ne se fait le marché commercial de toutes les nations que par avidité; et l'État, qui doit trouver ailleurs l'élément de sa richesse, ne doit jamais se livrer à de semblables trafics. Mais dans quelques pays, dans quelques États, la rade, le port creusé par la nature sont merveilleusement situés par rapport à la ville, qui sans en être fort éloignée, en est cependant séparée et les domine par ses remparts et ses fortifications. Grâce à cette situation, la ville évidemment profitera de toutes ces communications, si elles lui sont utiles; et si elles peuvent lui être dangereuses, une simple disposition législative pourra la garantir de tout danger, en désignant spécialement les citoyens auxquels cette communication avec les étrangers sera permise ou défendue.
- § 6. Quant aux forces navales, personne ne doute que l'État ne doive dans une certaine mesure être puissant sur mer; et ce n'est pas seulement en vue de ses besoins intérieurs, c'est aussi par rapport à ses voisins, qu'il doit pouvoir secourir ou inquiéter, selon les cas,

<sup>§ 5.</sup> Le marché commercial de le liv. Ier, ch. III, § 23. — Merveiltoutes les nations. Cette réprobation du commerce pour l'État est du Pirée relativement à Athènes, la suite des principes établis dans qui yétait jointe par des murailles.

par terre et par mer. Le développement des forces maritimes doit être réglé proportionnellement à l'existence même de la cité. Si cette existence est toute de domination et de relations politiques, il faut que la marine de la cité ait des proportions analogues à ses entreprises. § 7. L'État n'a généralement pas besoin de cette population énorme que composent les gens de mer; ils ne doivent jamais être membres de la cité. Je ne parle pas des guerriers qui montent les flottes, qui les commandent et qui les dirigent; ceux-là sont des citoyens libres et sont pris dans les troupes de terre. Partout où les gens de la campagne et les laboureurs sont nombreux, il y a nécessairement abondance de marins. Quelques États nous fournissent des preuves de ce fait : le gouvernement d'Héraclée, par exemple, quoique la cité comparée à tant d'autres soit fort petite, n'en équipe pas moins de nombreuses galères.

§ 8. Je ne pousserai pas plus loin ces considérations sur le territoire de l'État, sur ses ports, ses villes, ses relations avec la mer et ses forces navales.

<sup>§ 7.</sup> Le gouvernement d'Héraclée. Voir liv. VIII (5), ch. IV, § 2, et ch. v, § 2.

## CHAPITRE VI.

Suite. Des qualités naturelles que doivent avoir les citoyens dans la république parfaite; caractères divers des peuples suivant les climats qu'ils habitent ; diversité de leurs institutions politiques. — Supériorité incontestable de la race grecque; un peuple doit avoir à la fois intelligence et courage; rôle considérable que joue le cœur dans la vie humaine.

- § 1. Nous avons déterminé plus haut les limites numériques du corps politique; voyons ici quelles qualités naturelles sont requises dans les membres qui le composent. On peut déjà s'en faire quelque idée en jetant les yeux sur les cités les plus célèbres de la Grèce, et sur les diverses nations qui se partagent la terre. Les peuples qui habitent les climats froids, même dans l'Europe, sont en général pleins de courage. Mais ils sont certainement inférieurs en intelligence et en industrie; aussi conservent-ils leur liberté;
- § 1. Les diverses nations qui se comme on sait, un des premiers qui aient observé cette influence des climats sur le caractère et les institutions des peuples. Voir le traité des Eaux, des Airs et des les lois à leur tour agissent sur le avant lui. caractère des peuples; et il a at-

gouvernements despotiques qui partagent la terre. Hippocrate est, pesaient sur eux. Platon a présenté aussi quelques vues sur ce grand sujet, Lois, liv. V, à la fin. Montesquieu, qui a donné dans son ouvrage, liv. XIV, XV, XVI, XVII, une place si considérable à Lieux, éd. et trad. de M. Littré, la théorie des climats, n'aurait pas t. II, p. 53. Hippocrate est allé dû passer sous silence les auteurs plus loin: il a montré comment de l'antiquité qui l'avaient établie

La théorie des races a succédé, tribué l'inactivité générale des dans notre siècle, à celle des cli-Asiatiques aux royautés et aux mats, qu'elle modifiera, mais ne

mais ils sont politiquement indisciplinables, et n'ont jamais pu conquérir leurs voisins. En Asie, au contraire, les peuples ont plus d'intelligence, d'aptitude pour les arts; mais ils manquent de cœur, et ils restent sous le joug d'un esclavage perpétuel. La race grecque, qui topographiquement est intermédiaire, réunit toutes les qualités des deux autres. Elle possède à la fois l'intelligence et le courage. Elle sait en même temps garder son indépendance et former de très-bons gouvernements, capable, si elle était réunie en un seul État, de conquérir l'univers. § 2. Dans le sein même de la Grèce, les divers peuples présentent entre eux des dissemblances analogues à celles dont nous venons de parler: ici, c'est une seule qualité naturelle qui prédomine; là elles s'harmonisent toutes dans un heureux mélange. On peut dire, sans crainte de se tromper, qu'un peuple doit posséder à la fois intelligence et courage, pour que le législateur puisse le guider aisément à la vertu. Quelques écrivains politiques exigent de leurs guerriers affection pour ceux qu'ils connaissent, et férocité contre les inconnus; c'est le cœur qui produit en nous l'affection, et le cœur est précisément

détruira point.— Réunie en un seul p. 101, trad. de M. Cousin; mais un seul État; et ce fut là, en quelde sa grande expédition.

parler. Voir la République, liv. II, remarque analogue.

État. Cette pensée d'Aristote a Platon dit « dureté », comme sans doute quelque rapport aux Aristote plus bas, et non point entreprises politiques des rois de « férocité », comme Aristote ici le Macédoine. Ce fut Alexandre qui lui fait dire. Aussi des commentaréussit entin à réunir la Grèce en teurs ont-ils reproché à Aristote d'attaquer Platon peu lovalement: que sorte, la condition préalable cette accusation n'est pas trèsjuste, comme la suite même de la § 2. Quelques écrivains politiques. pensée suffit à le prouver. Voir C'est de Platon qu'Aristote veut ici plus haut, liv. IV, ch. 11, § 16, une cette faculté de l'âme qui nous fait aimer. § 3. En preuve on pourrait dire que le cœur, quand il croit être dédaigné, s'irrite bien plus contre des amis que contre des inconnus. Archiloque, quand il veut se plaindre de ses amis, s'adresse à son cœur:

O mon cœur, n'est-ce pas un ami qui t'outrage?

Chez tous les hommes, le désir de la liberté et celui de la domination partent de ce même principe: le cœur est impérieux et ne sait point se soumettre. Mais les auteurs que j'ai cités plus haut ont tort d'exiger qu'on soit dur envers les étrangers; il ne faut l'être avec personne, et les grandes âmes ne sont jamais intraitables qu'envers le crime; mais, je le répète, elles s'irritent davantage contre des amis, quand elles croient en avoir reçu une injure. § 4. Ce courroux est parfaitement raisonnable; car ici, outre le dommage qu'on peut éprouver, on croit perdre encore une bienveillance sur laquelle on pouvait avoir le droit de compter. De là ces pensées du poëte:

Entre frères la lutte est la plus acharnée.

## et ailleurs:

Qui chérit à l'excès sait hair à l'excès.

- § 5. En spécifiant, à l'égard des citoyens, quels doivent être leur nombre, leurs qualités naturelles, et
- § 3. Archiloque, de Paros, poëte pide que nous n'avons pas. On lyrique et satirique, vivait dans peut les retrouver en partie le viiie siècle av. J. C. dans les fragments d'Euripide,
- § 4. Ces pensées du poëte. Ces édition de Firmin Didot, fragvers sont tirés de pièces d'Euri- ment 916.

en déterminant l'étendue et les conditions du territoire, nous nous sommes bornés à des à-peu-près; mais il ne faut pas exiger, dans de simples considérations théoriques, la même exactitude que dans des observations de faits qui nous sont fournies par les sens.

#### CHAPITRE VII.

Suite. Des éléments indispensables à l'existence de la cité; ils sont de six espèces : les subsistances, les arts, les armes, les finances, le sacerdoce, et enfin la gestion des intérêts génèraux et la décision des jugements ; sans ces éléments, la cité ne peut subsister et être indépendante.

§ 1. De même que, dans les autres composés que crée la nature, il n'y a point identité entre tous les éléments du corps entier, quoiqu'ils soient essentiels à son existence, de même on peut évidemment ne pas compter parmi les membres de la cité tous les éléments dont elle a pourtant un besoin indispensable, principe également applicable à toute autre association, qui ne doit se former que d'éléments d'une seule et même espèce. Il faut nécessairement à des associés un point d'unité commune, que leurs portions soient d'ailleurs pareilles ou inégales : les aliments, par exemple, la possession du sol, ou tout autre objet semblable. § 2. Deux choses peuvent être faites l'une pour l'autre, celle-ci comme moyen, celle-là comme but, sans qu'il y ait entre elles rien de commun que l'action produite par l'une et reçue par l'autre. Tel est le rapport, dans

un travail quelconque, de l'instrument à l'ouvrier. La maison n'a certainement rien qui puisse devenir commun entre elle et le maçon, et cependant l'art du maçon n'a pas d'autre objet que la maison. Et de même, la cité a besoin assurément de la propriété; mais la propriété n'est pas le moins du monde partie essentielle de la cité, bien que la propriété renferme comme éléments des êtres vivants. La cité n'est qu'une association d'êtres égaux, recherchant en commun une existence heureuse et facile. § 3. Mais comme le bonheur est le bien suprême, comme il réside dans l'exercice et l'application complète de la vertu, et que, dans l'ordre naturel des choses, la vertu est fort inégalement répartie entre les hommes, car quelques-uns en ont fort peu et en sont même tout à fait dénués, c'est évidemment là qu'il faut chercher la source des différences et des divisions entre les gouvernements. Chaque peuple, poursuivant le bonheur et la vertu par des voies diverses, organise aussi sa vie et l'État, sur des bases qui ne le sont pas moins.

Voyons donc combien d'éléments sont indispensables à l'existence de la cité; car la cité résidera nécessairement dans ceux à qui nous reconnaîtrons ce caractère.

§ 4. Énumérons les choses elles-mêmes afin d'éclaircir la question: d'abord les subsistances, puis les arts, tous

§2. Une association d'êtres égaux. le début de la Politique, liv. I, Aristote a proclamé dans tout le ch. 1, § 1, et liv. III, ch. vIII, § 1, cours de son ouvrage ce principe et la préface, où cette question est d'égalité pour tous les membres de discutée tout au long. — Une l'État. Il est dissicile de concevoir existence heureuse et sacile. Voir comment, en présence de déclara- plus haut, liv. III, ch. III, § 9; tions aussi formelles, on a pu l'ac- ch. vi, § 14, et la distinction des

cuser de soutenir la tyrannie. Voir gouvernements, ch. IV, § 7.

objets indispensables à la vie, qui a besoin de bien des instruments; puis les armes, dont l'association ne peut se passer, pour appuyer l'autorité publique dans son propre sein contre les factieux, et pour repousser les ennemis du dehors qui peuvent l'assaillir; en quatrième lieu, une certaine abondance de richesses, tant pour les besoins intérieurs que pour les guerres; en cinquième lieu, et j'aurais pu placer ceci en tête, le culte divin ou, comme on l'appelle, le sacerdoce; enfin, et c'est ici l'objet sans contredit le plus important, la décision des intérêts généraux et des procès individuels.

§ 5. Telles sont les choses dont la cité, quelle qu'elle soit, ne peut absolument point se passer. L'agrégation qui constitue la cité n'est pas une agrégation quelconque; mais, je le répète, c'est une agrégation d'hommes pouvant satisfaire à tous les besoins de leur existence. Si l'un des éléments énumérés plus haut vient à manquer, il est dès lors radicalement impossible que l'association se suffise à elle-même. L'État exige impérieusement toutes ces fonctions diverses; il lui faut donc des laboureurs qui assurent la subsistance des citoyens; il lui faut des artisans, des guerriers, des gens riches, des pontifes et des magistrats, pour veiller à ses besoins et à ses intérêts.

<sup>§ 5.</sup> Je le répète. Voir plus haut, § 2.

#### CHAPITRE VIII.

Suite. Réduction des éléments politiques de la cité à deux seulement dans le gouvernement parfait; les citoyens sont uniquement ceux qui portent les armes et qui ont droit de voter à l'assemblée publique; exclusion de tous les artisans; les biens-fonds ne doivent appartenir qu'aux citoyens; parmi les citoyens, les armes doivent être remises à la jeunesse, les fonctions politiques à l'âge mur, et le sacerdoce aux vieillards.

- § 1. Après avoir ainsi posé les principes, nous avons encore à examiner si toutes ces fonctions doivent appartenir sans distinction à tous les citoyens. Trois choses ici sont possibles: ou tous les citoyens seront à la fois et indistinctement laboureurs, artisans, juges et membres de l'assemblée délibérante; ou bien chaque fonction aura ses hommes spéciaux; ou enfin les unes appartiendront nécessairement à quelques citoyens en particulier, les autres appartiendront à la masse. La promiscuité des fonctions ne peut convenir à tout État indistinctement. Nous avons déjà dit qu'on pouvait supposer diverses combinaisons, admettre et ne pas admettre tous les citoyens à tous les emplois, et qu'on pouvait conférer certaines fonctions par pri-
- passage pour soutenir (voir sa préface, p. 22) que l'ancien VIIe livre devait venir après l'ancien IVe, de ce dernier le sujet qu'il rappelle ch. vII, § 9, à propos de la souve-

§ 1. Nous avons déjà dit. Un des ici. Mais cette question n'a été derniers éditeurs de la Politique, traitée dans le passage qu'indique M. Gættling, s'est appuyé sur ce M. Gættling que par rapport à la démocratie. Elle a été au contraire traitée d'une manière générale, quoique avec moins d'étendue, puisque Aristote a traité à la sin dans le Ille livre, ch. vi, § 6, et

vilége. C'est même là ce qui constitue la dissemblance des gouvernements. Dans les démocraties, tous les droits sont communs; c'est le contraire dans les oligarchies.

§ 2. Le gouvernement parfait que nous cherchons est précisément celui qui assure au corps social la plus large part de bonheur. Or le bonheur, avons-nous dit, est inséparable de la vertu; ainsi, dans cette république parfaite où la vertu des citoyens sera réelle, dans toute l'étendue du mot, et non point relativement à un système donné, ils s'abstiendront soigneusement de toute profession mécanique, de toute spéculation mercantile, travaux dégradés et contraires à la vertu. Ils ne se livreront pas davantage à l'agriculture; il faut du loisir pour acquérir la vertu et pour s'occuper de la chose publique. § 3. Reste encore la classe des guerriers, et la classe qui délibère sur les affaires de l'État et juge les procès. Ces deux éléments-là surtout semblent devoir constituer essentiellement la cité. Les deux ordres de fonctions qui les concernent, seront-ils remis à des mains séparées, ou réunis dans les mêmes mains? A cette question aussi, la réponse est évidente; ils doivent être séparés jusqu'à certain point, et jusqu'à certain point réunis: séparés, parce qu'ils se rapportent à des âges différents, et qu'il faut, ici de la prudence, là de la vigueur; réunis, parce qu'il est impossible que des gens qui ont la force en main et qui peuvent en user, se résignent à une soumis-

raineté. — La dissemblance des haut, ch. 1, § 3. — A l'agriculture, gouvernements. Voir liv. III, ch. v. ce préjugé n'a pas arrêté les Romains; et l'agriculture a été une § 2. Avons-nous det. Voir plus des causes les plus énergiques de

sion éternelle. Les citoyens armés sont toujours les maîtres de maintenir ou de renverser le gouvernement. § 4. Il n'y a donc qu'à confier toutes ces fonctions aux mêmes mains, mais seulement à des époques différentes de la vie, et comme l'indique la nature ellemême; puisque la vigueur appartient à la jeunesse, et la prudence à l'âge mûr, qu'on partage les attributions d'après ce principe aussi utile qu'équitable, et qui repose sur la diversité même des mérites.

- § 5. C'est aussi à ces deux classes que les biensfonds doivent appartenir; car nécessairement l'aisance
  doit être acquise aux citoyens, et ceux-là le sont essentiellement. Quant à l'artisan, il n'a pas de droits politiques, non plus que toute autre classe étrangère aux
  nobles occupations de la vertu. C'est une conséquence
  évidente de nos principes. Le bonheur réside exclusivement dans la vertu; et pour dire d'une cité qu'elle
  est heureuse, il faut tenir compte non pas de quelquesuns de ses membres, mais de tous les citoyens sans
  exception. Ainsi, les propriétés appartiendront en
  propre aux citoyens; et les laboureurs seront nécessairement ou des esclaves, ou des barbares, ou des
  serfs.
- § 6. Enfin parmi les éléments de la cité, reste l'ordre des pontifes, dont la position est bien marquée dans l'État. Un laboureur, un ouvrier ne peut jamais arriver aux fonctions du pontificat; c'est aux citoyens seuls qu'appartient le service des dieux; or le corps politique est divisé en deux parties, l'une guerrière, l'autre

leur valeur guerrière et de leur § 5. L'aisance. Voir plus haut, grandeur. — Da loisir. Voir plus § 2. — Ou des serfs. Voir liv. II, haut, liv. II, ch. vi, § 2. ch. vi, § 3.

délibérante; mais comme il est à la fois convenable et qu'on rende un culte à la Divinité, et qu'on assure le repos aux citoyens épuisés par l'âge, c'est à ceux-là qu'il faut remettre le soin du sacerdoce.

§ 7. Tels sont donc les éléments indispensables à l'existence de l'État, les parties réelles de la cité. Elle ne peut d'une part se passer de laboureurs, d'artisans et de mercenaires de tout genre; mais d'autre part, la classe guerrière et la classe délibérante sont les seules qui la composent politiquement. Ces deux grandes divisions de l'État se distinguent encore entre elles, l'une par la perpétuité, l'autre par l'alternative des fonctions.

# CHAPITRE IX.

Suite. Antiquité de certaines institutions politiques, et spécialement de la division par castes et des repas communs ; exemples de l'Égypte, de la Crète et de l'Italie ; de la division des propriétés dans la république parfaite ; du choix des esclaves.

- § 1. Ce n'est point du reste, en philosophie politique, une découverte contemporaine ni même récente, que cette division nécessaire des individus en classes distinctes, les guerriers d'un côté, les laboureurs de l'autre. Elle existe encore aujourd'hui en Égypte et en Crète, instituée là, dit-on, par les lois de Sésostris,
- § 1. Sésostris. Il résulte des recherches les plus récentes qu'on parle donc ici d'une institution qui, doit placer Sésostris dix-huit cents de son temps, comptait déjà quinze

ici par celles de Minos. § 2. L'établissement des repas communs n'est pas moins antique, et remonte pour la Crète au règne de Minos, et pour l'Italie, à une époque encore plus reculée. Les savants de ce dernier pays assurent que c'est d'un certain Italus, devenu roi de l'Enotrie, que les Enotriens ont changé leur nom en celui d'Italiens, et que le nom d'Italie fut donné à toute cette partie des rivages d'Europe comprise entre les golfes Scyllétique et Lamétique, distants l'un de l'autre d'une demi-journée de route. § 3. On ajoute qu'Italus rendit agriculteurs les Enotriens auparavant nomades, et que, parmi d'autres institutions, il leur donna celle des repas communs. Aujourd'hui même il y a des cantons qui ont conservé cette coutume, avec quelques-unes des lois d'Italus. Elle existait chez les Opiques, habitants des rivages de la Tyrrhénie, et qui portent encore leur ancien surnom d'Ausoniens; on la

siècles d'existence. — Ici par celles de Minos. Minos peut être placé trois ou quatre cents ans après Sésostris. Voir plus loin, §§ 4et 5.

§ 2. Les savants de ce dernier pays. Niebuhr pense qu'Aristote a dù tirer tous ces renseignements sur l'Italie des ouvrages d'Antiochus de Syracuse, historien qui vivait à peu près cent ans avant lui, et dont parlent Denys d'Halicarnasse, Antiq. Rom., livre XII, chap. LXXI, et Strabon, liv. VI, p. 202, lig. 13, édit. Firmin Didot, Les Grecs appelaient du nom et passim. Voir Niebuhr, Hist. commun de Tyrrhénie toute la Rom., t. I, p. 32. — Une demijournée de route. Cent soixante stades, selon Strabon, liv. VI, ch. 1, p. 245, un peu plus de six dans la Grande-Grèce, à l'extrémilieues. Le golfe de Scyllace ou

Squillace porte encore ce nom, et est placé à l'orient de l'isthme que forme l'Italie à sa pointe méridionale. Le golfe Lamétique, qu'Antiochus et Strabon nomment Napitinique, est le golfe de Sainte-Euphémie, sur la mer de Naples, à la partie occidentale de l'isthme.

§ 3. Les Enotriens, auparavant nomades. Les Enotriens habitaient dans le Brutium et dans la partie sud-est de la Laconie. Voir Niebuhr, p. 39. — La Tyrrhénie. partie occidentale de l'Italie. — Opiques... Ausoniens. Voir Niebuhr, p. 39 et 48. — Les Choniens étaient té méridionale de l'Italie; les Chaoretrouve chez les Choniens, qui occupent le pays nommé Syrtis, sur les côtes de l'Iapygie et du golfe Ionique. On sait d'ailleurs que les Choniens étaient aussi d'origine œnotrienne.

§ 4. Les repas communs ont donc pris naissance en Italie. La division des citoyens par classes vient d'Égypte, et le règne de Sésostris est bien antérieur à celui de Minos. On doit croire du reste que, dans le cours des siècles, les hommes ont dû imaginer ces institutions et bien d'autres, plusieurs fois, ou, pour mieux dire, une infinité de fois. D'abord le besoin même a nécessairement suggéré les moyens de satisfaire les premières nécessités; et ce fonds une fois acquis, les perfectionnements et l'abondance ont dû, selon toute apparence, se développer dans le même rapport; c'est donc une conséquence fort logique que de croire cette loi également applicable aux institutions politiques. § 5. Tout à cet égard est bien vieux; l'Égypte est là pour le prouver. Personne ne contestera sa prodigieuse antiquité, et de tout temps elle a possédé des lois et une organisation politique. Il faut donc suivre nos prédécesseurs partout où ils ont bien fait, et ne songer à l'innovation que là où ils nous ont laissé des lacunes à remplir.

§ 6. Nous avons dit que les biens-fonds apparte-

niens habitaient de l'autre côté du chrétienne. Voir la séance de l'A-Niebuhr, p. 40.

§ 5. Sa prodigieuse antiquité. L'astronomie moderne croit avoir constaté, d'après divers monuments authentiques, que les observations positives des Égyptiens remontaient à 3285 ans avant l'ère

golfe Adriatique, en Épire. Voir cadémie des sciences, du 30 juin 1834. — Une organisation politique. La Grèce avait reçu, dans les temps les plus reculés, des colonies et des institutions égyptiennes; Inachus, Phoronée, Cécrops, Cadmus, Danaüs, venaient d'Égypte.

§ 6. Nous arons dit. Voir plus

naient de droit à ceux qui possèdent les armes et les droits politiques; et nous avons ajouté, en déterminant les qualités et l'étendue du territoire, que les laboureurs devaient former une classe séparée de celle-là. Nous parlerons ici de la division des propriétés, du nombre et de l'espèce des laboureurs. Nous avons déjà rejeté la communauté des terres admise par quelques auteurs; mais nous avons déclaré que la bienveillance citoyens entre eux devait en rendre l'usage commun, pour que tous fussent assurés au moins de leur subsistance. On regarde généralement l'établissement des repas communs comme parfaitement profitable à tout État bien constitué. Nous dirons plus tard pourquoi nous adoptons aussi ce principe; mais il faut que tous les citoyens sans exception viennent y prendre place; et c'est chose difficile que les pauvres, en y apportant la part fixée par la loi, puissent en outre subvenir à tous les autres besoins de leur famille. § 7. Les frais du culte divin sont encore une charge commune de la cité. Ainsi donc, le territoire doit être divisé en deux portions, l'une au public, l'autre aux particuliers; et toutes deux seront subdivisées en deux autres. La première portion sera subdivisée pour fournir à la fois, et aux dépenses du culte, et à celles des repas communs. Quant à la seconde, on la divisera pour que, chaque citoyen possédant quelque chose en même temps, et sur la frontière et aux environs de la

haut, ch. viii, § 5. — Par quelques des repas publics (ch. x, § 8, et zuteurs. C'est Platon qu'Aristote ch. xI, § 3); mais il n'explique désigne ici. Voir plus haut, liv. II, point ses motifs pour approuver zh. 11, § 4. — Nous avons déclaré. cette institution, ainsi qu'il l'an-Liv. II, chap. II, § 5. — Plus tard. nonce ici. Aristote parle plus loin, il est vrai,

§ 7. Sur la frontière. Le lexique

cité, soit intéressé également à la défense des deux localités. § 8. Cette répartition, équitable en ellemême, assure l'égalité des citoyens, et leur union plus intime contre les ennemis communs qui les avoisinent. Partout où elle n'est pas établie, les uns s'inquiètent fort peu des hostilités qui désolent la frontière; les autres les redoutent avec une honteuse pusillanimité. Aussi, dans quelques États, la loi exclut les propriétaires de la frontière de toute délibération sur les agressions ennemies qui les atteignent, comme trop directement intéressés pour être bons juges. Tels sont les motifs qui doivent faire partager le territoire comme nous venons de le dire. § 9. Quant à ceux qui le doivent cultiver, si l'on a le choix, il faut prendre surtout des esclaves, et avoir soin qu'ils ne soient pas tous de la même nation, et surtout qu'ils ne soient pas belliqueux. Avec ces deux conditions, ils seront excellents pour accomplir leur travail et ne songeront point à s'insurger. Ensuite, à ces esclaves il faut joindre quelques barbares à l'état de serfs, et qui présenteront les mêmes qualités que les esclaves. Sur les terres particulières, ils appartiendront au propriétaire; sur les terres publiques, ils seront à l'État. Nous dirons plus loin comment il faut agir avec les esclaves, et pourquoi l'on

de Photius, au mot « Eschatias », non pas le titre de l'ouvrage entier, tend qu'il est tiré du VIIe livre de la République. Eustathe a commis une faute à peu près semblable, sur le titre de l'ouvrage d'Aristote. Voir liv. VIII (5), ch. 1x, § 6. Il est possible, du reste, que Photius entende ici par «République»,

cite ce passage d'Aristote, et pré- mais bien le sujet même du morceau dont il tire sa citation: et alors « de la République » serait une expression juste. - Quant a cette division des propriétés particulières, voir plus haut la critique qu'Aristote fait contre Platon, liv. II, ch. III, § 8.

doit toujours leur présenter la liberté comme le prix de leurs travaux.

#### CHAPITRE X.

Suite. De la position de la cité; conditions qu'il faut rechercher, la salubrité, les eaux; des fortifications de la cité; il lui faut des murailles qui puissent aider au courage de ses habitants; fausses théories répandues à ce sujet; les progrès de l'art des sièges exigent que les cités sachent se défendre aussi habilement qu'on les attaque.

- § 1. Nous ne répéterons pas pourquoi la cité doit être à la fois continentale et maritime, et en rapport, autant que possible, avec tous les points du territoire; nous l'avons dit plus haut. Quant à la position prise en elle-même, quatre choses surtout sont à considérer. La première et la plus importante, c'est la salubrité; l'exposition au levant et aux vents qui soufflent de ce
- prime ici Aristote, et qu'il répète dans l'Economique, prouve assez de l'esclavage; en outre, son testament, que nous a conservé Dio-

§ 9. Plus loin. Voir l'Économi- gène de Laërte, atteste que le que, liv. I, ch. v. Schneider a philosophe mettait lui-même en pensé que cette indication d'Aris- pratique ces principes généreux; tote se rapportait à une partie de il y donne la liberté a tous ses son ouvrage qui nous manque. esclaves, et les recommande à la Schneider s'est trompé; ici, du bienveillance de son exécuteur moins, il n'y a point de lacune. testamentaire. Voir Diogène de Oresme l'avait déjà bien reconnu. Laërte, liv. V, p. 169. Voir aussi La pensée fort humaine qu'ex- plus haut, liv. I, ch. 11, § 3, et la préface.

§ 1. Nous ne répéterons pas. Voir qu'il n'était point partisan aveugle plus haut, ch. v, § 2. — L'exposition au midi. Le texte dit littéralement: « a contre-nord ».

côté est la plus saine de toutes; l'exposition au midi vient en second lieu, et elle a cet avantage que le froid y est plus supportable durant l'hiver. § 2. A d'autres égards, l'assiette de la ville doit être également choisie en vue des occupations intérieures qu'y ont les citoyens, et des attaques qu'elle peut avoir à supporter. Il faut qu'en cas de guerre, les habitants puissent aisément en sortir, et que les ennemis aient autant de peine à y entrer qu'à en faire le blocus. La cité doit avoir dans ses murs des eaux et des sources naturelles en quantité; et à leur défaut, il convient de creuser de vastes et nombreuses citernes, destinées à garder les eaux pluviales, pour qu'on ne manque point d'eau, dans le cas où, durant la guerre, les communications avec le pays viendraient à être coupées. §3. Comme la première condition c'est la santé pour les habitants, et qu'elle résulte d'abord de l'exposition et de la situation de la ville telle que nous l'avons dite, et en second lieu de l'usage d'eaux salubres, ce dernier point exige aussi la plus sérieuse attention. Les choses dont l'action s'exerce sur le corps le plus fréquemment et le plus largement, ont aussi le plus d'influence sur la santé; et telle est précisément l'action naturelle de l'air et des eaux. Aussi partout où les eaux naturelles ne seront ni également bonnes ni également abondantes, il sera sage de séparer les eaux potables de celles qui peuvent suffire aux usages ordinaires.

§ 4. Quant aux lieux de défense, la nature et l'utilité de l'emplacement varient suivant les constitutions. Une ville haute convient à l'oligarchie et à la monarchie; la démocratie préfère une plaine. L'aristocratie rejette toutes ces positions, et s'accommode plutôt de

quelques hauteurs fortifiées. Quant à la disposition des habitations particulières, elle paraît plus agréable et généralement plus commode, si elles sont bien alignées à la moderne et d'après le système d'Hippodamus. L'ancienne méthode avait, au contraire, l'avantage d'être plus sûre en cas de guerre; les étrangers, une fois engagés dans la ville, pouvaient difficilement en sortir, et l'entrée ne leur avait pas coûté moins de peine. § 5. Il faut combiner ces deux systèmes, et l'on fera bien d'imiter ce que nos cultivateurs nomment des quinconces dans la culture des vignes. On alignera donc la ville seulement dans quelques parties, dans quelques quartiers, et non dans toute sa superficie; et l'on réunira par là l'élégance et la sûreté. Enfin, quant aux remparts, ceux qui n'en veulent point d'autres pour les cités que la valeur des habitants, sont dupes d'un vieux préjugé, bien que les faits aient sous leurs yeux hautement démenti les cités qui s'étaient fait ce singulier point d'honneur. § 6. Il y aurait peu de bravoure à ne se défendre, contre des ennemis égaux ou peu supérieurs en nombre, qu'à l'abri de ses murailles; mais on a vu et l'on peut voir fort bien encore les assaillants arriver en masse, sans que la valeur surhumaine d'une poignée de braves puisse les repousser. Pour se mettre donc en garde

§ 4. Le système d'Hippodamus. auprès des autres. On croyait que

§ 5. Les faits aient sous leurs aucun ordre les maisons les unes mone par Épaminondas, la qua-

La méthode d'Hippodamus était cette disposition permettait contre de diviser les villes en rues régu- l'ennemi une défense plus facile et lières. Voir liv. II, ch. v, § 1. — plus vigoureuse. L'ancienne methode, au contraire. L'ancienne méthode de construc- yeux... Aristote veut sans doute tion consistait à agglomérer sans faire allusion au siège de Lacédé-

contre des revers et des désastres, pour échapper à une défaite certaine, les moyens les plus militaires sont les fortifications les plus inexpugnables, surtout aujourd'hui où l'art des siéges, avec ses traits et ses terribles machines, a fait tant de progrès. § 7. Refuser des remparts aux villes serait aussi peu sensé que de choisir un pays ouvert, ou d'en niveler toutes les hauteurs; autant vaudrait défendre d'entourer de murs les maisons particulières, de peur d'inspirer de la lâcheté aux habitants. Mais il faut bien se persuader que, quand on a des remparts, on peut à volonté s'en servir ou ne s'en servir pas; et que dans une ville ouverte on n'a point le choix. § 8. Si nos réflexions sont justes, il faut non-seulement entourer la ville de remparts, mais il faut, tout en en faisant un ornement, les rendre capables de résister à tous les systèmes d'attaque, et surtout à ceux de la tactique moderne. L'attaque ne néglige aucun moyen de succès ; la défense de son côté doit chercher, méditer et inventer de

liv. II, ch. vi, § 7.

c'était un Lacédémonien qui les individuel!»

trième année de la cue olympiade, avait construites. Voir Diodore de 367 ans avant J.-C. Voir plus haut, Sicile, liv. XII, ch. 28, § 3, p. 430, édit. Firmin Didot. Mais bientôt § 6. Ses terribles machines. Ar- cette invention avait reçu de chidamus, fils d'Agésilas, en grands perfectionnements, auxvoyant une catapulte venue de quels avait surtout contribué De-Sicile, s'écria : « C'en est fait du nys l'Ancien. Id., Diodore, liv. courage individuel! » Voir Plu- XIV, ch. XLII, p. 577, édit. Firmin tarque, Apophthegmes des Lacé- Didot. La découverte des armes à démoniens. L'invention des ma- seu n'excita pas moins de surprise chines de guerre était peu an- et de découragement parmi les cienne, puisqu'elle remontait à chevaliers du moyen àge. Ils ont Périclès, qui, le premier, s'en souvent répété comme Archidaétait servi au siége de Samos, la mus, et avec aussi peu de raison, quatrième année de la LXXXIVe en voyant les canons et les arqueolympiade, 441 ans avant J.-C.; buses: « C'en est fait du courage nouvelles ressources; et le premier avantage d'un peuple qui est bien sur ses gardes, c'est qu'on songe beaucoup moins à l'attaquer. Mais comme il faut pour les repas communs partager les citoyens en plusieurs sections, et que les murailles aussi doivent, de distance en distance, et aux endroits les plus convenables, avoir des tours et des corps de garde, il est clair que ces tours seront naturellement destinées à recevoir les réunions de citoyens pour les repas communs.

§ 9. Tels sont les principes qu'on peut adopter relativement à la position de la cité et à l'utilité des remparts.

## CHAPITRE XI.

Suite. Des édifices consacrés au culte dans la république parfaite; des repas communs des magistrats; des places publiques et des gymnases; de la police de la ville; la police des champs doit être organisée à peu près de la même façon.

§ 1 Les édifices consacrés aux cérémonies religieuses seront aussi splendides qu'ils doivent l'être, et serviront à la fois aux repas solennels des principaux magistrats et à l'accomplissement de tous les rites que la loi ou un oracle de la Pythie n'a pas rendus secrets. Ce lieu, qu'on apercevra de tous les quartiers environnants, qu'il doit dominer, sera tel que l'exige la dignité des personnages qu'il recevra. § 2. Au bas de l'émi-

<sup>§ 1.</sup> La dignité des personnages. rassé les éditeurs et les commen-Ce passage a beaucoup embar- tateurs, et il est en effet fort

nence où sera situé l'édifice, il sera convenable de trouver la place publique, disposée comme celle qu'on nomme en Thessalie la Place de la Liberté. Cette place ne sera jamais souillée de marchandises, et l'entrée en sera défendue aux artisans, aux laboureurs et à tout autre individu de cette classe, à moins que le magistrat ne les y appelle formellement. Il faut aussi que l'aspect de ce lieu soit agréable, puisque c'est là que les hommes d'un âge mûr se livreront aux exercices gymnastiques; car on doit, même à cet égard, séparer les âges divers. Quelques magistrats assisteront aux jeux de la jeunesse, de même que les hommes mûrs iront assister parfois à ceux des magistrats. Se sentir sous l'œil du magistrat inspire la véritable pudeur, et la crainte qui sied au cœur de l'homme libre. Loin de cette place, et bien séparée d'elle, sera celle qui est destinée au marché; le lieu sera d'un facile accès à tous les transports venant de la mer ou de l'intérieur du pays.

§ 3. Puisque le corps des citoyens se partage en pontifes et en magistrats, il est convenable que les repas communs des pontifes aient lieu dans le voisinage des édifices consacrés. Quant aux magistrats chargés de prononcer sur les contrats, sur les actions

les mots. 

Bene se habentem traducteurs.

embarrassant. Je crois cependant ad apparentiam virtutis », dit que le texte suffit, et qu'il n'est saint Thomas. Albert est plus pas besoin de correction, bien que clair et plus explicite : « Locus la pensée et l'expression puissent qui exteriori pulchritudine conparaître quelque peu bizarres, gruit pulchritudini virtutis quæ Les manuscrits, non plus que est in cultu ». Cette explication la vieille traduction, ne lais- me paraît la seule admissible, sent pas le moindre doute sur et je l'ai suivie avec quelques criminelles et civiles, et sur toutes les affaires de ce genre, ou bien chargés de la surveillance des marchés et de ce qu'on nomme la police de la ville, le lieu de leurs repas doit être situé près de la place publique et d'un quartier fréquenté. Le voisinage de la place du marché, où se font toutes les transactions, sera surtout convenable à cet effet. Quant à l'autre place dont nous avons parlé plus haut, elle doit jouir toujours d'un calme absolu; celle-ci, au contraire, sera destinée à toutes les relations matérielles et indispensables.

§ 4. Toutes les divisions urbaines que nous venons d'énumérer, devront aussi se répéter dans les cantons ruraux. Là, les magistrats, qu'on les appelle, ou conservateurs des forêts, ou inspecteurs des campagnes, auront aussi des corps de garde pour la surveillance, et des repas communs. Dans les campagnes également, seront répartis quelques temples, consacrés les uns aux dieux, les autres aux héros.

Il est du reste inutile de nous arrêter à des détails plus précis sur cet objet : ce sont là des choses trèsfaciles à imaginer, quoiqu'elles le soient beaucoup moins à mettre en pratique. Pour les dire, il suffit de se laisser aller à son désir; mais il faut l'appui de la fortune pour les exécuter. Aussi, nous nous contenterons de ce que nous avons exposé sur ce sujet.

#### CHAPITRE XII.

Suite. Des qualités que les citoyens doivent avoir dans la république parfaite; conditions générales du bonheur; influence de la nature, des habitudes et de la raison; union nécessaire de ces trois conditions pour constituer le bonheur de l'individu et de la cité; il faut supposer qu'elles se réunissent dans la cité parfaite.

§ 1. Examinons maintenant ce que sera la constitution elle-même, et quelles qualités doivent posséder les membres qui composent la cité pour que le bonheur et l'ordre de l'État soient parfaitement assurés. Le bonheur en général ne s'obtient qu'à deux conditions: l'une, que le but, la fin qu'on se propose, soit louable; la seconde, qu'on puisse accomplir les actes qui y conduisent. Il est également possible, et que ces deux conditions se rencontrent, et qu'elles ne se rencontrent point. Parfois le but est excellent, et l'on ne possède pas les moyens propres à l'atteindre; parfois on a toutes les ressources nécessaires pour y arriver, et le but est mauvais; enfin on peut se tromper tout à la fois sur le but et sur les moyens; témoin la médecine: tantôt elle ne sait pas juger comme il faut du remède qui doit guérir le mal; tantôt elle ne possède pas les moyens nécessaires à la guérison qu'elle se propose. Dans tous les arts, dans toutes les sciences, il faut donc que le but et les moyens qui peuvent y conduire soient également bons et forts. § 2. Il est clair que tous les hommes souhaitent la vertu et le bonheur;

mais y atteindre est permis aux uns et interdit aux autres; et c'est un effet, soit des circonstances, soit de la nature. La vertu ne s'obtient qu'à certaines conditions, faciles à réunir pour les individus heureusement placés, plus difficiles pour les individus moins favorisés; et l'on peut, même avec toutes les facultés requises, s'égarer dans la route dès les premiers pas. Puisque nos recherches ont pour objet la meilleure constitution, source de l'administration parfaite de l'État, et que cette administration parfaite est celle qui assurera la plus grande somme de bonheur à tous les citoyens, il nous faut nécessairement savoir en quoi consiste le bonheur. § 3. Nous l'avons dit dans notre Morale, si toutefois il nous est permis de croire que cet ouvrage n'est pas dénué de toute utilité: le bonheur est un développement et une application complète de la vertu, non pas relative, mais absolue. J'entends par relative, la vertu appliquée aux besoins nécessaires de la vie; par absolue, celle qui s'applique uniquement au beau et au bien. Ainsi, en fait de justice humaine, la punition et le juste châtiment du coupable sont des actes de vertu; mais c'est aussi un acte de nécessité, c'est-à-dire qu'il n'est bon que parce qu'il est nécessaire; pourtant il serait certainement préférable que les individus et l'État pussent se passer de pénalité. Les actes, au contraire, qui n'ont pour objet que la gloire et le perfectionnement moral, sont beaux dans le sens absolu. De ces deux ordres d'actes, le premier tend simplement à nous délivrer d'un mal; le second,

<sup>§ 3.</sup> Dans notre Morale. Morale à p. 52 et suiv. de ma traduction, Nicomaque, liv. I, ch. xI, § 5, p. 1102, édit. de Berlin.

tout au contraire, prépare et opère directement le bien. § 4. L'homme vertueux peut savoir noblement supporter la misère, la maladie et tant d'autres maux; mais le bonheur n'en consiste pas moins dans les contraires. Dans la Morale encore, nous avons défini l'homme vertueux : l'homme qui, par sa vertu, ne prend pour des biens que les biens absolus; et il n'est pas besoin d'ajouter qu'il doit aussi savoir faire de ces biens-là un emploi absolument beau, absolument honnête. De là même est venue cette opinion vulgaire, que le bonheur dépend des biens extérieurs. Autant vaudrait attribuer un jeu savant sur la lyre à l'instrument lui-même plutôt qu'au talent de l'artiste.

§ 5. De ce que nous venons de dire, il résulte évidemment que le législateur doit trouver à l'avance certains éléments de son œuvre, mais qu'il peut aussi en préparer lui-même quelques-uns.

Aussi nous a-t-il fallu supposer à l'État tous les éléments dont le hasard seul dispose; car nous avons admis que le hasard était parfois le seul maître des choses; mais ce n'est pas lui qui assure la vertu de l'État; c'est la volonté intelligente de l'homme. L'État n'est vertueux que lorsque tous les citoyens qui font partie du gouvernement sont vertueux; et l'on sait qu'à notre avis, tous les citoyens doivent prendre part au gouvernement de l'État. Cherchons donc comment on forme les hommes à la vertu. Certes, si cela était possible, il serait préférable de les y former tous en même temps, sans s'occuper des individus un à un :

<sup>§ 4.</sup> Dans la Morale. Morale à p. 75 de ma traduction, p. 1105. Nicomaque, liv. II, ch. III, § 6, b, édit. de Berlin.

mais la vertu générale n'est que le résultat de la vertu de tous les particuliers.

- § 6. Quoi qu'il en soit, trois choses peuvent rendre l'homme bon et vertueux : la nature, l'habitude et la raison. Ainsi d'abord, il faut que la nature nous fasse naître de la race humaine, et non de telle autre espèce d'animaux; il faut ensuite qu'elle accorde certaines qualités d'âme et de corps. De plus, les dons de la nature ne suffisent pas; les qualités naturelles se modifient suivant les mœurs, et elles en peuvent recevoir une double influence qui les pervertit ou qui les améliore. § 7. Presque tous les animaux ne sont soumis qu'à l'empire de la nature; quelques espèces en petit nombre sont encore soumises à l'empire des habitudes; l'homme est le seul qui joigne la raison aux mœurs et à la nature. Il faut que ces trois choses concordent entre elles; et souvent la raison combat la nature et les mœurs, quand elle croit meilleur de secouer leurs lois. Nous avons déjà dit à quelles conditions les citoyens peuvent offrir une matière facile à l'œuvre du législateur; le reste est l'affaire de l'éducation, qui agit par les habitudes et par les leçons des maîtres.
  - § 7. Nous avons déjà dit. Voir plus haut, ch. vi, § 2.

#### CHAPITRE XIII.

Suite. De l'égalité et de la différence des citoyens dans la cité parfaite; subordination naturelle des âges divers. Les occupations de la paix sont la vie véritable de la cité; il faut savoir user convenablement du repos; la culture de la raison doit être le principal objet que l'homme se propose dans la vie; et le législateur, dans l'éducation des citoyens.

§ 1. L'association politique étant toujours composée de chefs et de subordonnés, je demande si l'autorité et l'obéissance doivent être alternatives ou viagères. Il est clair que le système de l'éducation devra se rapporter à ces grandes divisions des citoyens entre eux. Si quelques hommes l'emportaient sur les autres hommes autant que, selon la croyance commune, les dieux et les héros peuvent différer des mortels, à l'égard du corps, qu'un coup d'œil suffit pour juger, et même à l'égard de l'âme, de telle sorte que la supériorité des chefs fût aussi incontestable et aussi évidente pour les sujets, nul doute qu'il ne fallût préférer la perpétuité de l'obéissance pour les uns, et du pouvoir pour les autres. § 2. Mais ces dissemblances sont choses fort difficiles à constater; et il n'en est point du tout ici comme pour ces rois de l'Inde qui, selon

Aristote se prononce fort nette- ch. 11, § 15, la même pensée. ment ici contre la perpétuité du la tyrannie. Voir liv. III, ch. viii, commencement du ve siècle avant

<sup>§ 1.</sup> La perpétuité de l'obéissance. § 1, et la préface. Voir aussi, liv. I,

<sup>§ 2.</sup> Scylax, de Cariandre, géopouvoir, et par conséquent contre graphe et navigateur, vivait au

Scylax, l'emportent si complétement sur les sujets qui leur obéissent. Il est donc évident que, par bien des motifs, l'alternative de l'autorité et de la soumission doit nécessairement être commune à tous les citoyens. L'égalité est l'identité d'attributions entre des êtres semblables, et l'État ne saurait vivre contre les lois de l'équité; les factieux que le pays renferme toujours trouveraient de constants appuis dans les sujets mécontents, et les membres du gouvernement ne sauraient jamais être assez nombreux pour résister à tant d'ennemis réunis.

§ 3. Cependant, il est incontestable qu'il doit y avoir une différence entre les chefs et les subordonnés. Quelle sera cette différence, et quelle sera la répartition du pouvoir? Telles sont les questions que doit résoudre le législateur. Nous l'avons déjà dit : c'est la nature elle-même qui a tracé la ligne de démarcation, en créant dans une espèce identique les classes des jeunes et des vieux, les uns destinés à obéir, les autres capables de commander. Une autorité conférée par l'âge ne peut irriter la jalousie, ni enfler la vanité de personne, surtout lorsque chacun est assuré d'obtenir avec les années la même prérogative. § 4. Ainsi, l'autorité et l'obéissance doivent être à la fois perpétuelles et alternatives; et par suite, l'éducation doit être à la fois pareille et diverse, puisque, de l'aveu de tout le monde, l'obéissance est la véritable école du comman-

J.-C., cent ans environ avant Aristote. Il reste de lui le récit d'une de ses excursions maritimes, apud Geographos minores, tome I, édit. Firmin Didot, p. 15 et suiv.

<sup>§ 3.</sup> Nous l'arons déjà dit. Voir plus haut, ch. VIII, § 4.

<sup>§ 4.</sup> Avons-nous dit plus haut. Voir plus haut, liv. I, chap. 11, § 21, et liv. III, ch IV, § 5 et suiv.

dement. Or l'autorité, avons-nous dit plus haut, peut être ou dans l'intérêt de celui qui la possède, ou bien dans l'intérêt de celui sur qui elle s'exerce. Dans le premier cas, c'est l'autorité d'un maître sur ses esclaves; dans le second, c'est une autorité appliquée à des hommes libres. § 5. De plus, les ordres peuvent autant différer par le motif qui les a dictés que par les résultats mêmes qu'ils produisent. Bien des services réputés exclusivement domestiques, sont faits pour honorer les jeunes gens libres qui les accomplissent. Le mérite ou le vice d'une action est bien moins dans cette action elle-même que dans les motifs qui l'inspirent et le but qu'elle poursuit.

Nous avons établi que la vertu du citoyen, quand il commande, est identique à la vertu de l'homme parfait, et nous avons ajouté que le citoyen devait d'abord obéir avant de commander; nous en concluons ici que c'est au législateur de former les citoyens à la vertu, en connaissant et les moyens de les y mener, et le but essentiel de la vie la meilleure. § 6. L'âme se compose de deux parties : l'une qui possède par elle-même la raison, l'autre qui, sans la posséder, est du moins capable de lui obéir; à l'une et à l'autre, appartiennent les vertus qui constituent l'homme de bien. Cette division une fois admise telle que nous la proposons, on peut dire sans peine laquelle entre ces deux parties de l'âme, renferme le but même que l'on doit poursuivre; car toujours un objet moins bon est fait en vue d'un objet meilleur; c'est chose non moins évidente dans les produits de l'art que dans ceux de la

<sup>§ 5.</sup> Nous arons établi. Voir plus haut, liv. III, ch. 11, § 5.

nature; et ici l'objet le meilleur, c'est la partie raisonnable de l'âme.

- § 7. En adoptant dans cette recherche notre procédé ordinaire d'analyse, on peut diviser la raison en deux autres parties, raison pratique et raison spéculative. Par une conséquence nécessaire, la division que nous appliquons à cette partie de l'âme s'applique également aux actes qu'elle produit; et si l'on pouvait choisir, il faudrait préférer les actes de la partie naturellement supérieure, soit dans tous les cas, soit dans un cas unique où les deux parties de l'âme seraient en présence; car en toutes choses il faut toujours préférer ce qui mène au but le plus élevé.
- § 8. La vie se partage, quelle qu'elle soit, en travail et repos, en guerre et paix. Parmi les actes humains, les uns se rapportent au nécessaire, à l'utile; les autres se rapportent uniquement au beau. Une distinction toute pareille doit, à ces divers égards, se retrouver nécessairement dans les parties de l'âme et dans leurs actes: la guerre ne se fait qu'en vue de la paix; le travail ne s'accomplit qu'en vue du repos; on ne recherche le nécessaire et l'utile qu'en vue du beau. § 9. En tout ceci, l'homme d'État doit régler ses lois sur les deux parties de l'âme et sur leurs actes, mais surtout sur la fin la plus relevée qu'elles puissent toutes deux atteindre. Des distinctions pareilles s'appliquent aux diverses carrières, aux diverses occupations de la vie pratique Il faut être également prêt au travail et au combat; mais le loisir et la paix sont préférables; il faut savoir accomplir le nécessaire et l'utile; cependant le beau est supérieur à l'un et à l'autre. Ce sont donc là des directions qu'il convient de donner aux citoyens, dès

leur enfance, et pendant tout le temps qu'ils restent soumis à des maîtres.

§ 10. Les gouvernements qui semblent aujourd'hui les meilleurs de la Grèce, comme les législateurs qui les ont fondés, ne paraissent point avoir rapporté leurs institutions à une fin supérieure, ni dirigé leurs lois et l'éducation publique vers l'ensemble des vertus; mais ils ont incliné assez peu noblement à celles qui semblent devoir être utiles et plus capables de satisfaire l'ambition. Des auteurs plus récents ont soutenu à peu près les mêmes opinions; et ils ont admiré hautement la constitution de Lacédémone, et loué le fondateur qui l'a tournée tout entière vers la conquête et la guerre. § 11. La raison suffit aisément à condamner ces principes, comme les faits eux-mêmes, accomplis sous nos yeux, se sont chargés d'en prouver la fausseté. Partageant le sentiment qui pousse les hommes en général à la conquête, en vue des bénéfices de la victoire, Thibron et tous ceux qui ont écrit sur le gouvernement de Lacédémone, semblent porter aux nues son illustre législateur, parce que, grâce au mépris de tous les périls, sa république a su se faire une vaste domination. § 12. Mais, à cette heure, que la puissance spartiate est détruite, tout le monde convient que Lacédémone n'est point heureuse, ni son législateur

<sup>§ 10.</sup> Des auteurs plus récents. nophon et Platon, grands admirateurs tous les deux de la constitution lacédémonienne. Toute cette théorie, d'ailleurs, est empruntée à Platon. Voir les Lois, liv. I, p. 6, trad. de M. Cousin.

<sup>§ 11.</sup> Les faits eux-mêmes. Voir Aristote a sans doute en vue Xé- plus haut, même livre, ch. 11, § 5, et ch. x, § 5, et liv. II, ch. vi, § 23. — Thibron. Aristote est le seul auteur de l'antiquité qui sasse mention de Thibron.

<sup>§ 12.</sup> Lacédémone n'est point heureuse. Voir liv. II, ch. vi, §22.

irréprochable. N'est-il pas extraordinaire, cependant, que conservant les institutions de Lycurgue, et pouvant sans obstacle les suivre à son gré, elle ait perdu toute sa félicité? Mais c'est qu'on se trompe aussi sur la nature de la puissance que l'homme politique doit s'efforcer de mettre en honneur. Commander à des hommes libres vaut bien mieux, et est bien plus conforme à la vertu, que de commander à des esclaves. § 13. De plus, il ne faut pas croire un État heureux, ni un législateur fort habile, quand ils n'ont songé qu'aux dangereux travaux de la conquête. Avec des principes aussi déplorables, chaque citoyen ne pensera évidemment qu'à usurper le pouvoir absolu dans sa propre patrie, dès qu'il pourra s'en rendre maître; ce dont pourtant Lacédémone n'a pas manqué de faire un crime au roi Pausanias, que toute sa gloire ne put défendre. De pareils principes et les lois qu'ils dictent, ne sont pas dignes d'un homme d'État; ils sont aussi faux qu'ils sont funestes. Le législateur ne doit déposer dans le cœur des hommes que des sentiments également bons pour le public et pour les particuliers. § 14. Si l'on s'exerce aux combats, ce doit être non point en vue de soumettre à l'esclavage des peuples qui ne méritent point ce joug ignominieux; mais ce doit être d'abord pour n'être point subjugué soi-même; ensuite, pour ne conquérir le pouvoir que dans l'intérêt des sujets; et enfin, pour ne commander en maître qu'à des hommes destinés à obéir en esclaves. § 15. Le législateur doit surtout faire en sorte que même ses lois sur la guerre, comme le reste de ses institutions,

<sup>§ 13.</sup> Pausanias. Voir plus loin, liv. VIII (5), ch. 1, et ch. v1, § 2.

n'aient en vue que la paix et le repos. Et ici les faits viennent joindre leur témoignage à celui de la raison. La guerre, tant qu'elle dure, a fait le salut de pareils États; mais la victoire, en leur assurant le pouvoir, leur a été fatale; comme l'acier, ils ont perdu leur trempe dès qu'ils ont eu la paix; et la faute en est au législateur, qui n'a point appris la paix à sa cité.

§ 16. Puisque le but de la vie humaine est le même pour les masses et pour les individus, et puisque l'homme de bien et une bonne constitution se proposent nécessairement une fin pareille, il s'ensuit évidemment que le repos exige des vertus spéciales; car, je le répète, la paix est le but de la guerre, le repos est le but du travail. § 17. Les vertus qui assurent le repos et le bonheur, sont celles qui sont d'usage dans le repos aussi bien que dans le travail. Le repos ne s'obtient que par la réunion de bien des conditions indispensables pour les premiers besoins. L'État, pour jouir de la paix, doit être prudent, courageux et ferme; car le proverbe est bien vrai : « Point de repos pour les esclaves. » Quand on ne sait pas braver le danger, on devient la proie du premier attaquant. § 18. Il faut donc courage et patience dans le travail; il faut de la philosophie dans le loisir, de la prudence et de la sagesse dans l'une et l'autre de ces deux situations, mais surtout au milieu de la paix et du repos. La guerre donne forcément justice et sagesse à des hommes qu'enivrent et pervertissent le succès et les jouissances du loisir et de

<sup>§ 15.</sup> Le salut de pareils États. mone. Voir plus haut, liv. II, ch.vi, Aristote a déjà fait la même re- § 22. — Perdu leur trempe. Exmarque relativement à Lacédé- pression remarquable.

la paix. § 19. On a surtout besoin de justice et de prudence, quand on est au faîte de la prospérité et qu'on jouit de tout ce qui fait l'envie des autres hommes. Il en est comme des sages que les poëtes nous représentent dans les îles Fortunées : plus leur béatitude est complète, au milieu de tous les biens dont ils sont comblés, plus ils doivent appeler à leur aide la philosophie, la modération et la justice. Ces vertus évidemment ne sont pas moins nécessaires au bonheur et à la vertu de l'État. S'il est honteux de ne point savoir user de la fortune, il l'est surtout de ne pas savoir en user au sein du loisir, et de développer son courage et sa vertu durant les combats, pour montrer une bassesse d'esclave pendant la paix et le repos. § 20. Il ne faut pas entendre la vertu comme l'entendait Lacédémone; ce n'est pas qu'elle ait compris le bien suprême autrement que chacun ne le comprend; mais elle a cru qu'on pouvait surtout l'acquérir par une vertu spéciale, la vertu guerrière. Or, comme il existe des biens supérieurs à ceux que procure la guerre, il est évident aussi que la jouissance de ces biens-là est préférable, sans avoir d'autre objet qu'elle-même, à celle des seconds. § 21. Voyons par quelles voies on pourra gagner ces biens inappréciables.

Nous avons déjà dit que les influences qui s'exercent sur l'âme sont de trois sortes, la nature, les mœurs et la raison. Nous avons aussi précisé les qualités que les citoyens doivent préalablement recevoir de la nature.

<sup>§ 20.</sup> La jouissance de ces bienslà. Voir une pensée analogue, liv. II, avons aussi précisé. Voir plus
ch. vi, § 22.
haut, ch. vi, § 2. Voir aussi la
§ 21. Nous avons déjà dit. Voir Morale à Nicomaque, liv. I, ch. i,

Il nous reste à rechercher si l'éducation de la raison doit précéder celle des habitudes; car il faut que ces deux dernières influences soient dans la plus parfaite harmonie, puisque la raison même peut s'égarer en poursuivant le meilleur but, et que les mœurs ne sont pas sujettes à moins d'erreurs. § 22. Ici, comme dans tout le reste, c'est la génération par laquelle tout commence; mais la fin de la génération remonte à une source dont l'objet est tout différent. Dans l'homme, la vraie fin de la nature c'est la raison et l'intelligence, seuls objets qu'on doit avoir en vue dans les soins appliqués, soit à la génération des citoyens, soit à la formation de leurs mœurs. § 23. De même que l'âme et le corps, avons-nous dit, sont bien distincts, de même l'âme a deux parties non moins différentes: l'une irrationnelle, l'autre douée de raison; elles se produisent sous deux manières d'être diverses : pour la première, l'instinct; pour l'autre, l'intelligence. Si la naissance du corps précède celle de l'âme, la formation de la partie irrationnelle est antérieure à celle de la partie raisonnable. Il est bien facile de s'en convaincre: la colère, la volonté, le désir se manifestent chez les enfants aussitôtaprès leur naissance; le raisonnement, l'intelligence ne se montrent, dans l'ordre naturel des choses, que beaucoup plus tard. Il faut donc nécessairement s'occuper du corps avant de penser à l'âme; et après le corps, il faut songer à l'instinct, bien qu'en définitive l'on ne forme l'instinct que pour l'intelligence, et que l'on ne forme le corps qu'en vue de l'âme.

<sup>§ 9,</sup> page 5 de ma traduction, et X, ch. x, § 6, page 469. Tout II, ch. 1, §§ 3 et suiv., page 66; cela est admirable.

#### CHAPITRE XIV.

Suite. De l'éducation des enfants dans la cité parfaite; soins que le législateur doit donner à la génération; de l'âge des époux; conditions indispensables pour que l'union soit tout ce qu'elle doit être; dangers des unions trop précoces; soins à prendre pour les femmes enceintes; abandon des enfants difformes et en surnombre; avortement; punition de l'infidélité.

§ 1. Si c'est un devoir du législateur d'assurer dès le principe aux citoyens qu'il élève des corps robustes, ses premiers soins doivent s'attacher aux mariages des parents, et aux conditions de temps et d'individus requises pour les contracter. Ici deux choses sont à considérer, les personnes et la durée probable de leur union, afin que les âges soient toujours dans un rapport convenable, et que les facultés des deux époux ne discordent jamais, le mari pouvant encore avoir des enfants, quand la femme est devenue stérile, ou réciproquement; car ce sont là, dans les unions, des germes de querelles et de mésintelligence. § 2. Ceci importe, en second lieu, pour le rapport des âges entre les parents et les enfants, qui les doivent remplacer. Il ne faut pas qu'il y ait entre les pères et les enfants une excessive différence; car alors la gratitude des enfants, envers des parents trop âgés, est complétement vaine, et les parents ne peuvent assurer à leur famille les secours dont elle a besoin. Il ne faut pas non plus que cette différence des âges soit trop faible; car ce sont d'autres

<sup>§ 1.</sup> Des germes de querelles. On toutes ces observations et de ces remarquera la profondeur de sages conseils.

inconvénients non moins graves. Les enfants alors ne se sentent pas plus de respect pour leurs parents que pour des compagnons d'âge; et cette égalité peut causer dans l'administration de la famille des discussions peu convenables.

Mais revenons à notre point de départ, et voyons comment le législateur pourra former presqu'à son gré les corps des enfants dès qu'ils sont engendrés.

§ 3. Tout ici à peu près repose sur un seul point auquel il faut donner grande attention. Comme la nature a limité la faculté génératrice à l'âge de soixantedix ans tout au plus tard pour les hommes, et cinquante pour les femmes, c'est en se réglant sur ces époques extrêmes qu'il faut fixer l'âge où peut commencer l'union conjugale. § 4. Les unions prématurées ne sont pas favorables aux enfants qui en sortent. Dans toutes les races d'animaux, les accouplements entre bêtes trop jeunes produisent des rejetons faibles, le plus ordinairement du sexe féminin et de formes très-petites. L'espèce humaine est nécessairement soumise à la même loi. On peut s'en convaincre en voyant que, dans tous les pays où les jeunes gens s'unissent ordinairement de trop bonne heure, la race est débile et de petites proportions. Il en résulte un autre danger : les femmes jeunes souffrent bien davantage en couches, et succombent bien plus fréquemment. Aussi, assure-t-on que l'oracle répondit aux Trézéniens qui le consultaient sur les morts multipliées de leurs jeu-

<sup>§ 4.</sup> Dans toutes les races d'animaux. Voir l'Histoire des anid'Aristote est parfaitement vraie. maux, liv. VII, ch. 1, traduction On l'a, depuis lors, bien souvent de Camus, et p. 581, édit. de Ber-répétée. Voir plus bas, § 11.

nes femmes, qu'on les mariait trop tôt, « sans penser à la récolte des fruits ». § 5. L'union dans un âge plus formé n'est pas moins utile pour assurer la modération des sens. Les femmes qui ont trop tôt senti l'amour, paraissent douées en général d'un excessif tempérament. Pour les hommes, l'usage du sexe durant leur croissance nuit au développement du corps, qui ne cesse d'acquérir de la force qu'à un moment fixé par la nature, au delà duquel il ne peut plus croitre.

§ 6. On peut donc déterminer l'époque du mariage, à dix-huit ans pour les femmes, et à trente-sept ou un peu moins pour les hommes. Dans ces limites, le moment de l'union sera précisément celui de toute la force; et les époux auront un temps égal pour procréer convenablement, jusqu'à ce que la nature leur ôte la puissance génératrice. Ainsi leur union pourra être féconde, et au moment de toute leur vigueur, si, comme on doit le croire, la naissance des enfants suit immédiatement le mariage, et jusqu'au déclin de l'âge, c'est-à-dire vers soixante-dix ans pour les maris. § 7. Tels sont nos principes sur l'époque et la durée des mariages; quant au moment précis de l'union, nous partageons l'avis de ceux qui, par leur propre expé-

§ 6. Dix-huit ans pour les fem- que nous ne le sommes aujourd'hui, pour les femmes l'âge de vingt à froid, les femmes sont mariées mes de trente-cinq à cinquante- vingt ans. cing. Sous le climat de la Grèce. certainement beaucoup le mariage pour les mêmes principes qu'Aristote sur sophes grecs ont été plus sages tulé: «De la Nature de l'univers ».

mes. Platon, Républ., liv. V, où, dans un climat comme le nôp. 276, trad. de M. Cousin, a fixé tre, c'est-à-dire beaucoup plus quarante ans, et pour les hom- aussi, en général, de dix-huit à

Ocellus Lucanus, ou l'auteur retarder qui a pris son nom, expose les femmes. En ceci, les deux philo- le mariage, dans le petit traité intirience toujours heureuse, croient que l'hiver est le temps le plus propice. Il faut consulter aussi ce que les médecins et les naturalistes ont pensé sur la génération. Les premiers pourront dire quelles sont les qualités requises de santé; et les autres apprendront quels vents il convient d'attendre. En général le vent du nord leur semble préférable à celui du midi.

§ 8. Nous ne nous arrêterons pas sur les conditions de tempérament les plus favorables dans les parents à la vigueur de leurs fils; ces détails, si l'on approfondissait les choses, ne trouveraient une place convenable que dans un traité d'éducation. Nous pourrons, ici, aborder ce sujet en quelques mots. Le tempérament n'a pas besoin d'être athlétique, ni pour les travaux politiques, ni pour la santé, ni pour la procréation: il ne faut pas non plus qu'il soit valétudinaire et trop incapable de rudes travaux; il faut qu'il tienne le milieu entre ces extrêmes. Le corps doit être rompu aux fatigues, sans pourtant que ces fatigues soient par trop violentes. Il ne doit pas non plus n'être propre qu'à un seul genre d'exercice, comme ceux des athlètes; il doit pouvoir supporter tous les travaux dignes d'un homme libre. Ces conditions me paraissent également applicables aux femmes et aux hommes. § 9. Les mères, durant la grossesse, veilleront avec soin à leur régime, et se garderont bien d'être inactives et de se nourrir légèrement. Le moyen est facile, et le législateur

<sup>§ 7.</sup> L'hiver est le temps le plus niens, répondait à notre mois de favorable. Le mois Gamélion ou novembre à peu près. Voir la Réle mois des Noces, chez les Athé-publique de Platon, liv. V, p. 272.

n'aura qu'à leur prescrire de se rendre chaque jour au temple, pour implorer l'appui des dieux qui président aux naissances. Mais si leur corps a besoin d'activité, il faudra conserver au contraire à leur esprit le calme le plus parfait. Les enfants ne ressentent pas moins les impressions de la mère qui les porte, que les fruits ne tiennent du sol qui les nourrit.

§ 10. Pour distinguer les enfants qu'il faut abandonner, et ceux qu'il faut élever, il conviendra de défendre par une loi de prendre jamais soin de ceux qui naîtront difformes; quant au nombre des enfants, si les mœurs répugnent à l'abandon complet, et qu'au delà du terme formellement imposé à la population, quelques mariages deviennent féconds, il faudra pro-

M. Cousin.

§ 9. Se rendre chaque jour au gius, liv. I, ch. v, et liv. II, instit. 2. temple. Voir une pensée tout à Platon, dans sa République, liv. V, fait analogue dans les Lois de p. 273, trad. de M. Cousin, n'est Platon, liv. VII, p. 5, trad. de pas moins dur qu'Aristote; il prescrit même positivement, p. 278. § 10. Ceux qu'il faut abandon- de laisser mourir de faim les enmer. Il faut distinguer entre « l'ex- fants nés d'un commerce incesposition et l'abandon » des en- tueux. Ce sont les mêmes princifants: l'exposition, c'est le dépôt pes qu'Aristote professe. Ainsi de l'enfant dans un lieu où il peut Platon et son disciple prescrivent être recueilli; l'abandon est le dé- l'abandon pour les enfants mal laissement dans un lieu où il doit conformés : celui-ci, l'avortement mourir. Cet abandon des enfants pour les enfants qui viendraient contresaits était un principe géné- en surnombre; celui-là, l'avorteralement reçu dans la Grèce, ex- ment et la mort pour les enfants cepté à Thèbes, où une loi défen- produits par l'inceste. Aristote dait expressément de les faire pé-semble ici montrer un peu plus rir. A Sparte, il était appliqué d'humanité; car il paraît regarder dans toute sa rigueur. Tout en- comme un crime de tuer l'enfant fant qui naissait était aussitôt qui aurait échappé à l'avortesoumis à l'examen des membres ment. Voir la fin du paragraphe. de la tribu, qui avaient sur lui Voir aussi Montesquieu, liv. XXII, droit de vie et de mort. Voir Cra- ch. xxIII. - Provoquer l'avorte-

voquer l'avortement avant que l'embryon ait requ le sentiment et la vie. Le crime, ou l'innocence de ce fait, ne dépend absolument que de cette circonsta\_\_\_\_nce de sensibilité et de vie.

- § 11. Mais il ne suffit pas d'avoir précisé l'âge où. pour l'homme et la femme, commencera l'union compjugale, il faut encore déterminer l'époque où la génera-ération devra cesser. Les hommes trop âgés comme les jeunes gens ne produisent que des êtres incomplet de corps et d'esprit, et les enfants des vieillards sont d'une faiblesse irrémédiable. Que l'on cesse d'engen au moment même où l'intelligence a acquis tout son développement; et cette époque, si l'on s'en rapp-orte au calcul de quelques poëtes, qui mesurent la vie par septénaires, coïncide généralement avec la cinquantaine. Ainsi, qu'on renonce à procréer des enfænts quatre ou cinq ans au plus après ce terme; et q u'on ne prenne encore les plaisirs de l'amour que par des motifs de santé ou par des considérations non moins fortes.
- § 12. Quant à l'infidélité, de quelque part qu'elle vienne, à quelque degré qu'elle soit poussée, il faut en faire un objet de déshonneur, tant qu'on est époux de

d'avortement. De nos jours, il il est possible en comprenant paraît démontré qu'on ne peut passage dans le sens que lui 🕶

plus haut, § 4.

§ 12. De quelque part qu'elle liv. II, ch. vii, § 5.

ment. Il semblerait résulter de ce vienne. On peut croire qu'il s'azit passage que l'on connaissait dans ici de désendre l'adultère au mari l'antiquité des moyens insaillibles aussi bien qu'à la semme; m == is le tenter sans risquer l'existence donné la plupart des commens de la mère. Ce detail est hideux. teurs, de le rapprocher d'un aut § 11. Les hommes trop dyes. Voir dont il semble être le complemen la même pensée déjà exprimée et qui désigne un délit de tout au tre espèce, dont il a eté question

fait ou de nom; et si la faute est constatée durant le temps fixé pour la fécondité, qu'elle soit punie d'une peine infamante avec toute la sévérité qu'elle mérite.

## CHAPITRE XV.

Suite. De l'éducation de la première enfance; soins hygiéniques; exercices corporels. La société des esclaves est à éviter; il faut proscrire toute parole et toute action déshonnêtes devant les enfants; importance des premières impressions. De cinq à sept ans, les enfants doivent assister aux leçons sans y prendre part; il y a deux époques dans l'éducation : de sept ans à la puberté, de la puberté à vingt et un ans.

- § 1. Les enfants une fois nés, il faut se bien persuader que la nature de l'alimentation qui leur est donnée, a la plus grande influence sur leurs forces corporelles. L'exemple même des animaux, ainsi que l'exemple de toutes les nations qui font un cas particulier des tempéraments propres à la guerre, nous prouve que la nourriture la plus substantielle et qui convient le mieux au corps, est le lait, et qu'il faut s'abstenir de donner du vin aux enfants, à cause des maladies qu'il engendre.
- § 2. Il importe aussi de savoir jusqu'à quel point il convient de leur laisser la liberté de leurs mouvements; pour éviter que leurs membres si délicats ne se déforment, quelques nations se servent, encore de nos jours, de diverses machines qui assurent à ces petits

<sup>§ 2.</sup> De diverses machines. Voilà sans doute la première trace d'or-

corps un développement régulier. Il est utile encore, dès la plus tendre enfance, de les habituer à l'impression du froid; et cet usage n'est pas moins utile pour la santé que pour les travaux de la guerre. Aussi, bien des peuples barbares ont-ils la coutume tantôt de plomger leurs enfants dans l'eau froide, tantôt de ne leur donner qu'un vêtement fort léger; et c'est ce que sont les Celtes.

- § 3. Pour toutes les habitudes qu'on peut contracter, il vaut mieux s'y prendre dès l'âge le plus tendre, ayant soin de procéder par degrés; et la chaleur na turelle des enfants leur fait très-aisément affronter le froid. Tels sont à peu près les soins qu'il importe plus d'avoir pour le premier âge.
- § 4. Quant à l'âge qui suit celui-là et qui s'étemd jusqu'à cinq ans, on ne peut encore en exiger ni uzze application intellectuelle, ni des fatigues violentes, q arrêteraient la croissance. Mais on peut lui demander l'activité nécessaire pour éviter une entière paresse de corps. On peut alors provoquer les enfants à l'actio par divers moyens, mais surtout par le jeu; et les jeu qu'on leur donne ne doivent être ni indignes d'hommes libres, ni trop pénibles, ni trop faciles. § 5. Surtout que les magistrats chargés de l'éducation et qu'on nomme pédonomes, veillent avec le plus grand soin

pousser cette éducation négative à peu près ceux de son disciple.

thopédie que puisse citer l'his- jusqu'à douze ans; Aristote ne toire de la médecine. — L'impres- veut pas qu'elle s'étende au delà sion du froid. Ce sont les mêmes de cinq, et je crois qu'il a raison. principes que ceux de Rousseau Il faut lire aussi Platon, Républ., sur la première éducation des en- liv. VII, traduction de M. Cousin. fants. Seulement, Rousseau veut p. 115 et suiv.: ses préceptes sont aux paroles, aux contes qui viendront frapper ces jeunes oreilles. Tout ici doit être fait pour les préparer aux travaux qui plus tard les attendent. Que leurs jeux soient donc en général les ébauches des exercices auxquels ils se livreront dans un âge plus avancé. § 6. On a grand tort d'ordonner par des lois de comprimer les cris et les pleurs des enfants; c'est au contraire un moyen de développement et une sorte d'exercice pour le corps. On se donne une force nouvelle dans un rude effort en retenant son haleine; et les enfants profitent également de leur contention à crier. Parmi tant d'autres soins, les pédonomes veilleront aussi à ce qu'ils fréquentent le moins possible la société des esclaves; car jusqu'à sept ans, les enfants resteront nécessairement dans la maison paternelle. § 7. Mais malgré cette circonstance, il convient d'épargner à leurs regards et à leurs oreilles tout spectacle, toute parole indignes d'un homme libre. Le législateur devra sévèrement bannir de sa cité l'indécence des propos, comme il en bannit tout autre vice. Quand on se permet de dire des choses déshonnêtes, on est bien près de se permettre d'en faire; et l'on doit proscrire, dès l'enfance, toute parole et toute action de ce genre. Si quelque homme de naissance libre, mais trop jeune pour être admis à l'honneur des repas communs, se permet une parole, une action défendues, qu'on le châtie honteusement, qu'on le frappe; et s'il est d'un âge déjà mûr, qu'on le punisse comme un vil esclave, par des châtiments convenables à son âge; car sa faute

<sup>§ 6.</sup> Par des lois. C'est de Pla- liv. VII, p. 7 et suiv., trad. de ton qu'Aristote veut parler, Lois, M. Cousin.

est celle d'un esclave. § 8. Puisque nous proscriv ons les paroles indécentes, nous proscrirons égalemen t et les peintures et les représentations obscènes. Que le magistrat veille donc à ce qu'aucune statue, aucu dessin ne rappelle des idées de ce genre, si ce n'es dans les temples de ces dieux à qui la loi elle-même permet l'obscénité. Mais la loi prescrit dans un âge plus avancé de ne pas prier ces dieux-là, ni pour soi, ni pour sa femme, ni pour ses enfants.

§ 9. La loi doit défendre aux jeunes gens d'assister aux farces satyriques et aux comédies, jusqu'à l'âge où ils pourront prendre place aux repas communs et boire le vin pur. Alors l'éducation les aura tous prémunis contre les dangers de ces réunions.

Nous n'avons fait ici qu'effleurer ce sujet; mais nous verrons plus tard, en y insistant davantage, s'il ne faut pas pour la jeunesse bannir absolument tout spectacle; ou bien, en admettant ce principe, comment il faut le modifier. Pour le moment, nous nous sommes bornés aux généralités indispensables.

§ 10. Théodore, l'acteur tragique, n'avait peut-être pas tort de dire qu'il ne souffrait jamais qu'un comédien, même fort médiocre, parût en scène avant lui,

Priape, Conisalos, Othanès, etc.

Les enfants restaient debout, et guère davantage. sortaient de table quand on ap-

<sup>§ 8.</sup> Permet l'obscénité. Pan, un autre ouvrage qui est perdu; dans celui-ci, Aristote ne revient § 9. Prendre place aux repas pas sur ce sujet. - Tout spectacie. communs. On sait que les anciens Aujourd'huile législateur ne sonze se couchaient et n'étaient point plus a ces graves précautions, et assis, comme nous, pour manger. la famille parmi nous n'y souve

<sup>§ 10.</sup> Theodore était un actions portait le vin pur, a la fin du re- célèbre, contemporain d'Aristote pas, pour les autres convives. - et de Paulus. Demosthène en par le, Plus tard. C'est sans doute dans De falsa tegat., § 246, 6d. De et.

parce que les spectateurs se faisaient aisément à la voix qu'ils entendaient la première. Ceci est également vrai dans nos rapports, et avec nos semblables, et avec les choses qui nous entourent. La nouveauté est toujours ce qui nous charme le plus. Ainsi, qu'on rende étranger à l'enfance tout ce qui porte une mauvaise empreinte; et surtout, qu'on en écarte tout ce qui sent le vice ou la malveillance.

- § 11. De cinq à sept ans, il faut que les enfants assistent pendant deux années aux leçons qui, plus tard, seront faites pour eux. D'ailleurs, l'éducation comprendra nécessairement deux époques distinctes, depuis sept ans jusqu'à la puberté, et depuis la puberté jusqu'à vingt-un ans. On se trompe souvent quand on ne veut compter la vie que par périodes septénaires. Il faut bien plutôt suivre pour cette division la marche même de la nature; car les arts et l'éducation ont uniquement pour but d'en combler les lacunes.
- § 12. Voyons donc en premier lieu s'il convient que le législateur impose une règle à l'enfance. Nous verrons ensuite s'il vaut mieux que l'éducation soit faite en commun par l'État, ou laissée aux familles, comme dans la plupart des gouvernements actuels; et nous dirons enfin sur quels objets elle doit porter.
- § 10. Une mauvaise empreinte. § 11. Par périodes septénaires. Tous) ces conseils sont d'une ad- Voir plus haut, même livre, mirable sagesse. ch. xiv, § 11.

FIN DU LIVRE QUATRIÈME.

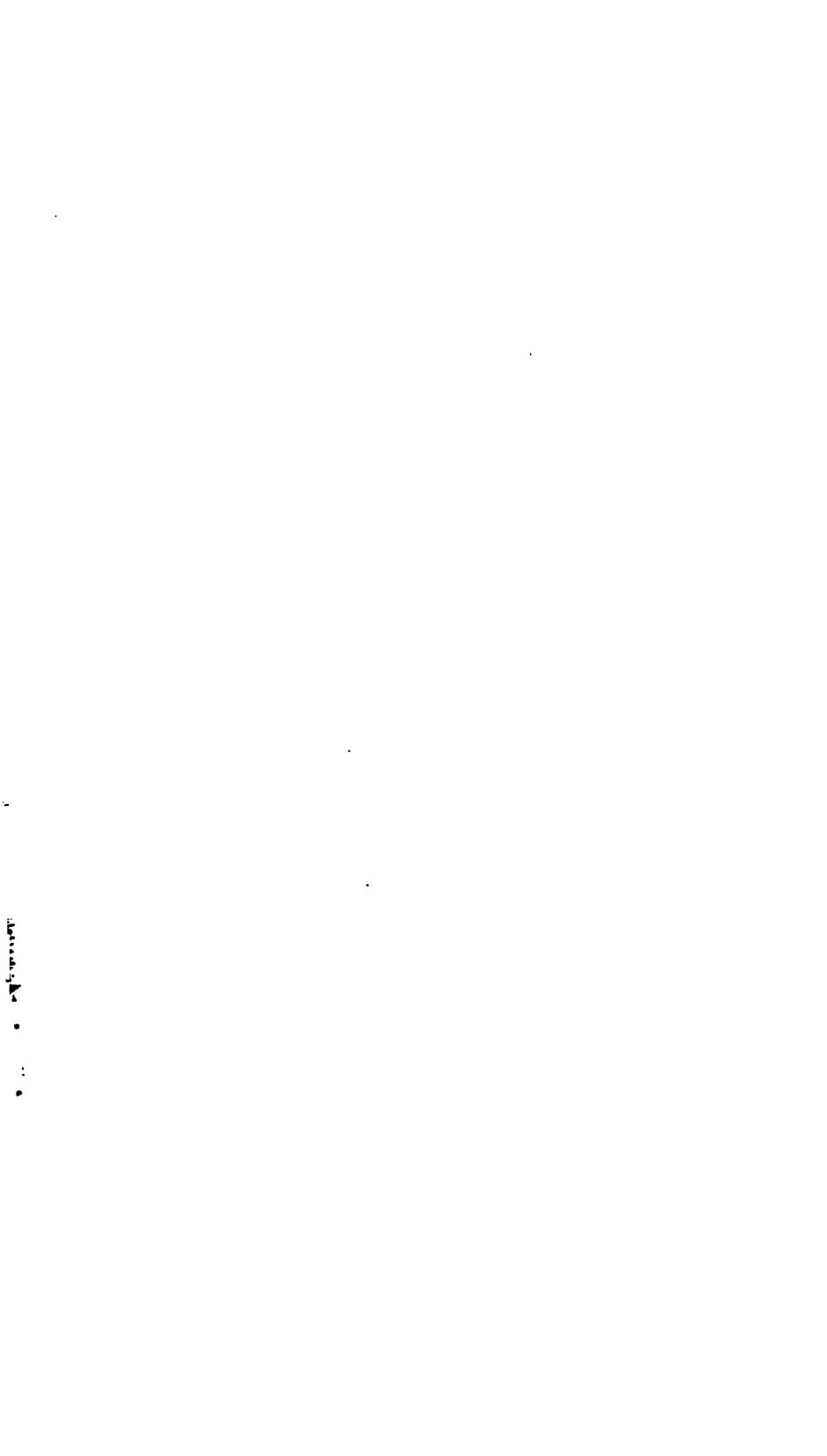

# LIVRE V.

(Ordinairement placé le huitième.)

DE L'ÉDUCATION DANS LA CITÉ PARFAITE.

## CHAPITRE PREMIER.

Suite. De l'éducation dans la cité parfaite; importance capitale de cette question; l'éducation doit être publique; diversité des opinions sur les objets que l'éducation doit comprendre, bien qu'on s'accorde assez généralement sur le but qu'elle doit se proposer.

- § 1. On ne saurait donc nier que l'éducation des enfants ne doive être un des objets principaux des soins du législateur. Partout où l'éducation a été négligée, l'Etat en a reçu une atteinte funeste. C'est que les lois doivent toujours être en rapport avec le principe de la constitution, et que les mœurs particulières de chaque cité assurent le maintien de l'État, de même qu'elles en ont seules déterminé la forme première. Des mœurs démocratiques conservent la démocratie; oligarchi-
- §1. Donc. Cette conjonction, qui livre VII (6) et du livre VIII (5). des enfants. »

Diogène, philosophe pythagorattache de si près cette phrase ricien, à peu près contemporain à la précédente, indique assez que d'Aristote, dit, dans un fragment la division en livres n'est pas que nous a conservé Stobée (Servenue de l'auteur lui-même. Voir mo 141, p. 441) : « Quel est le prinle commencement du livre II, du cipe de tout État? L'éducation

ques, elles conservent l'oligarchie; et plus les mœur sont pures, plus l'État est affermi.

§ 2. Toutes les sciences, tous les arts exigent, pour qu'on y réussisse, des notions préalables, des habitudes antérieures. Il en est évidemment de même pour l'exercice de la vertu. Comme l'État tout entier n'a qu'un seul et même but, l'éducation doit être nécessairement une et identique pour tous ses membres; d'où il suit qu'elle doit être un objet de surveillance publique et non particulière, bien que ce dernier système ait généralement prévalu, et qu'aujourd'hui chacun instruise ses enfants chez soi par les méthodes et sur les objets qu'il lui plaît. Cependant, ce qui est commun doit s'apprendre en commun; et c'est une grave erreur de croire que chaque citoyen est maître de lui-même; ils appartiennent tous à l'État, puisqu'ils en sont tous des éléments, et que les soins donnés aux parties doivent concorder avec les soins donnés à l'ensemble. § 3. A cet égard, on ne saurait trop louer les Lacédémoniens. L'éducation de leurs enfants est commune, et ils y attachent une importance extrême. Pour nous, il est de toute évidence que la loi doit régler l'éducation et que l'éducation doit être publique. Mais il est essentiel de connaître ce que doit être précisément cette éducation, et la méthode qu'il convient d'y suivre. En général, les avis diffèrent aujourd'hui

le principe fondamental des gou- puisse penser le cosmopolitisme vernements anciens. Le citoyen moderne. ne s'appartient pas: il est a l'Egré. Ce principe, avec ses justes tion de Sparte, liv. II. ch. XII.

<sup>§ 2.</sup> Maître de lui-même. C'est la limites, est le vrai, quoi qu'en

<sup>§ 3</sup> Les lacedémoniens. Voir tat, qui peut en disposer a son plus haut l'analyse de la constitu-

sur les objets qu'elle doit embrasser, et l'on est fort loin de s'entendre unanimement sur ce que les jeunes gens doivent apprendre pour arriver à la vertu et à la vie la meilleure. On ignore même s'il faut s'occuper davantage à former l'intelligence ou à former le cœur. § 4. Le système actuel d'éducation contribue beaucoup à embarrasser la question. On ne sait nullement s'il faut ne diriger l'éducation que vers les choses d'utilité réelle, ou bien en faire une école de vertu; ou si elle doit aussi comprendre des objets de pur agrément. Ces différents systèmes ont trouvé des partisans; et il n'y a encore rien de généralement accepté sur les moyens de rendre la jeunesse vertueuse. Mais comme les avis sont fort divers sur l'essence même de la vertu, on ne doit pas s'étonner qu'ils le soient également sur la manière de la mettre en pratique.

## CHAPITRE II.

Suite de la théorie de l'éducation. Des objets de l'éducation; les lettres, la gymnastique, la musique et le dessin; limites dans lesquelles l'étude doit se renfermer pour des hommes libres. De la place qu'on a jadis assignée à la musique dans l'éducation; elle est un digne emploi du loisir.

§ 1. Un point incontestable, c'est que l'éducation, parmi les choses utiles, doit comprendre celles qui sont d'une absolue nécessité; mais elle ne doit pas les comprendre toutes sans exception. Toutes les occupations pouvant se distinguer en libérales et en serviles, la jeunesse n'apprendra parmi les choses utiles que celles qui

ne tendront point à faire des artisans de ceux qui les pratiquent. On appelle occupations d'artisans toutes les occupations, art ou science, qui sont complétement inutiles pour former le corps, l'âme ou l'esprit d'un homme libre aux actes et à la pratique de la vertu. On donne aussi le même nom à tous les métiers qui peuvent déformer le corps, et à tous les labeurs dont un salaire est le prix; car ils ôtent à la pensée toute activité et toute élévation. § 2. Bien qu'il n'y ait certainement rien de servile à étudier jusqu'à certain point les sciences libérales, vouloir les pousser trop loin, c'est s'exposer aux inconvénients que nous venons de signaler. La grande différence consiste ici dans l'intention qui détermine le travail ou l'étude. On peut, sans se dégrader, faire pour soi, pour ses amis, ou dans une intention vertueuse, telle chose qui faite ainsi n'est point au-dessous d'un homme libre, mais qui, faite pour des étrangers, sent le mercenaire et l'esclave.

Les objets qu'embrasse l'éducation actuelle, je le répète, présentent en général ce double caractère, et servent peu à éclaircir la question.

- § 3. Aujourd'hui l'éducation se compose ordinairement de quatre parties distinctes: les lettres, la gym-
- On sait toute l'importance que l'antiquité attachait à la musique. Un décret des Rois et des Éphores, à Sparte, prescrivit à Timothée, sous peine d'exil, de retrancher

§ 3. Les lettres. A lire, à écrire, les jeunes Spartiates; c'était à et la grammaire. — La musique. l'époque de la prise d'Athènes. Aujourd'hui, l'influence morale de la musique est complétement négligée par les législateurs; ils en firent en Grèce un objet capital. C'est que l'organisation physique quatre cordes à sa lyre, parce que des Grecs avait une sensibilitiet ces sons efféminés corrompaient une délicatesse dont rien parmi

nastique, la musique et parfois le dessin; la première et la dernière, comme d'une utilité aussi positive que variée dans la vie entière; la seconde, comme propre à former le courage. Quant à la musique, on élève des doutes sur son utilité. Ordinairement on la regarde comme un objet de simple agrément; mais les anciens en avaient fait une partie nécessaire de l'éducation, persuadés que la nature elle-même, comme je l'ai dit si souvent, nous demande non pas seulement un louable emploi de notre activité, mais aussi un noble emploi de nos loisirs. La nature, pour le dire encore une fois, la nature est le principe de tout. § 4. Si le travail et le repos sont tous deux nécessaires, le dernier est sans contredit préférable; mais il faut chercher avec grand soin à le remplir comme il convient. Ce ne sera certainement pas par des jeux; car ce serait faire du jeu, chose impossible, le but même de la vie. Le jeu est surtout utile au milieu des travaux. L'homme qui travaille a besoin de délassement, et le jeu n'a pas d'autre objet que de délasser. Le travail amène toujours la fatigue et la contention de nos facultés. Il faut donc savoir appeler à propos l'emploi des jeux comme un remède salutaire. Le mouvement que le jeu procure détend l'esprit, et le repose par le plaisir qu'il donne.

§ 5. Le repos aussi semble également nous assurer le plaisir, le bonheur, la félicité; car ce sont là les biens, non pas de ceux qui travaillent, mais de ceux qui vivent dans le loisir. On ne travaille jamais que pour

nous ne peut nous donner l'idée. liv. IV, ch. vIII, où l'on trouvera Voir Montesquieu, sprit des Lois, quelques considérations pareilles.

arriver à un but que l'on n'a point encore atteint; et, dans l'opinion de tous les hommes, le bonheur est précisément le but où l'on se repose, loin de tout souci, dans le sein du plaisir. Le plaisir, il est vrai, n'est point uniforme pour tous; chacun l'imagine à sa guise, et selon son tempérament. Plus l'individu est parfait, plus le bonheur qu'il rêve est pur et plus la source en est élevée. Ainsi, il faut avouer que pour passer dignement son loisir, on a besoin de connaissances et d'une éducation spéciales; et que cette éducation, ces études doivent avoir pour but unique l'individu qui en jouit, de même que les études qui ont l'activité pour objet, doivent être considérées comme des nécessités, et n'avoir jamais en vue les étrangers. § 6. Nos pères n'ont donc point admis la musique dans l'éducation à titre de besoin, car elle n'en est point un; ils ne l'y ont point admise à titre de chose utile, comme la grammaire, qui est indispensable dans le commerce, dans l'économie domestique, dans l'étude des sciences et dans une foule d'occupations politiques; non point comme le dessin, qui apprend à mieux juger des ouvrages d'art; non point comme la gymnastique, qui donne la santé et la vigueur; car la musique ne possède évidemment aucun de ces avantages. Ils y ont uniquement trouvé un digne emploi du loisir; et voilà le but vers lequel ils ont essayé d'en diriger la pratique. Car si, selon eux, il est un délassement

<sup>§ 6.</sup> Un digne emploi du loisir, ce sont déjà les mœurs des Grecs au siège de Troie. Achille joue de la lyre quand les envoyés d'Agamemnon viennent le trouver, Iliade, chant IX, vers 186 et suiv.

<sup>—</sup> Convions au festin. Ce vers ne se retrouve pas aujourd'hui dans Homère; de plus, il est faux, tel que le donnent le texte et tous les manuscrits. Coraï l'a rétabli, comme le proposait Schneider. Je

digne d'un homme libre, c'est la musique. Homère est du même avis, quand il fait dire à l'un de ses héros:

Convions au festin un chantre harmonieux;

ou quand il dit de quelques autres de ses personnages, qu'ils appellent

Le chantre dont la voix saura tous les charmer;

et ailleurs, Ulysse dit que le plus doux des plaisirs pour les hommes, quand ils se livrent à la joie,

C'est d'entendre, au festin où tous se sont rangés, Les accents du poëte....

## CHAPITRE III.

Suite de la théorie de l'éducation. De l'utilité de la gymnastique; excès commis à cet égard par quelques gouvernements; il ne faut pas songer à faire des athlètes, ni des guerriers féroces; il faut tâcher de donner au corps santé et adresse, et à l'esprit un courage généreux; l'expérience de divers peuples suffit pour poser avec certitude les bornes dans lesquelles il convient de renfermer la gymnastique; âge auquel on doit s'y livrer.

§ 1. Ainsi, l'on doit reconnaître qu'il existe certaines choses qu'il faut enseigner aux enfants, non

crois qu'il faut repousser cette correction, ainsi que M. Gœttling l'a fait; il suffit d'indiquer l'imperfection du vers. Voir plus haut, liv. III, ch. 1x, § 2. — Le chantre dont la voix, Odyssée, chant xvII, v. 385. Le commencement de ce

vers appartient à Aristote et non point à Homère: au lieu de «tous», on lit: « en chantant », dans le texte du poëme tel que nous l'avonsmaintenant.—C'est d'entendre. Odyssée, chant ix, v. 7. Homère peint les mœurs de son temps.

point comme choses utiles ou nécessaires, mais comme choses dignes d'occuper un homme libre, comme choses qui sont belles. N'existe-t-il qu'une science de cette sorte? en est-il plusieurs? quelles sont-elles? comment doit-on les enseigner? Voilà ce que nous examinerons plus tard. Tout ce que nous prétendons constater ici, c'est que l'opinion des anciens sur les objets essentiels de l'éducation, témoigne en faveur de la nôtre, et qu'ils pensaient absolument de la musique ce que nous en pensons nous-mêmes. Nous ajouterons encore que, si la jeunesse doit acquérir des connaissances utiles, telles que celle de la grammaire, ce n'est pas seulement à cause de l'utilité spéciale de ces connaissances, mais aussi parce qu'elles facilitent l'acquisition d'une foule d'autres. § 2. On en peut dire autant du dessin. On apprend le dessin bien moins pour éviter les erreurs et les mécomptes dans les achats et les ventes de meubles et d'ustensiles, que pour se former une intelligence plus exquise de la beauté des corps. D'ailleurs cette préoccupation exclusive des idées d'utilité ne convient ni aux âmes nobles, ni aux hommes libres.

§ 3. On a démontré qu'on doit songer à former les habitudes avant la raison, le corps avant l'esprit; il suit de là qu'il faut soumettre les enfants à l'art du

ch. vi, § 1.

<sup>§ 2.</sup> Cette préoccupation exclusive. Voici une protestation formelle contre le principe exclusif de l'utilité. Il est bon de la remarquer

<sup>§ 1.</sup> Plus tard. Voir plus loin, fondé sur ce principe. On peut voir aussi l'opinion de Platon sur l'étude vulgaire de la musique, Répub., VII, p. 401, traduction de M. Cousin.

<sup>§ 3.</sup> L'art du pédotribe. Il y avait dans un ouvrage auquel on a fait, une différence entre le gymnaste bien à tort, le reproche d'être et le pédotribe. Voir plus haut,

pédotribe et à la gymnastique : à celui-là, pour assurer au corps une bonne constitution; à celle-ci, pour lui procurer de l'adresse. Dans les gouvernements qui paraissent s'occuper tout particulièrement de l'éducation de la jeunesse, on cherche le plus souvent à former des athlètes; et l'on nuit également à la grâce et à la croissance du corps. Les Spartiates, en évitant cette faute, en commettent une autre; à force d'endurcir les enfants, ils les rendent féroces, sous prétexte de les rendre courageux. Mais, je le répète encore une fois, on ne doit point s'attacher exclusivement à un seul objet, et à celui-là moins qu'à tout autre. Si l'on ne songe qu'à développer le courage, on n'atteint même pas ce but. Le courage, dans les animaux non plus que dans les hommes, n'appartient pas aux plus sauvages; il appartient, au contraire, à ceux qui réunissent la douceur et la magnanimité du lion. § 4. Quelques peuplades des bords du Pont-Euxin, les Achéens, les Hénioques, ont l'habitude du meurtre et sont anthropophages. D'autres nations, plus avant dans les terres, ont des mœurs pareilles, quelquefois même plus horribles encore; mais ce ne sont que des brigands; ils n'ont pas de véritable courage. Nous voyons les Lacédémoniens eux-mêmes, qui durent

notes de Périzonius, ad Elian. Var. § 4, et liv. IV, ch. XIII, § 15. Hist., lib. II, cap. vi.

liv. III, ch. IV, § 5. Voir aussi les gnalées plus haut, liv. I, ch. III,

<sup>§ 3.</sup> A former des athlètes. Aristote a sans doute en vue les Thébains. — Je le répête. Voir plus haut, liv. IV, ch. xIII, § 10. — La magnanimité du lion. Cette expresmême titre que celles que j'ai si- Didot.

<sup>§ 4.</sup> Les Achéens. Voir Ott. Müller, Orchomen., p. 282; Aristote, Morale à Nicomaque, liv. VII, cap. v, § 2, p. 264 de ma traduction, et Hérodote, Melpomène, ch. xvIII, § 3, p. 189, édit. Firmin sion mérite d'être remarquée au Didot, et cvi, p. 213, édit. Firmin

d'abord leur supériorité à des habitudes d'exercices et de fatigues, surpassés aujourd'hui par bien d'autres peuples, à la gymnastique et même au combat; c'est que leur supériorité reposait bien moins sur l'éducation de leur jeunesse que sur l'ignorance de leurs adversaires en gymnastique.

- § 5. Il faut donc mettre au premier rang un courage généreux, et non point la férocité. Braver noblement le danger n'est le partage ni d'un loup, ni d'une bête fauve; c'est le partage exclusif de l'homme courageux. En donnant trop d'importance à cette partie toute se condaire de l'éducation, et en négligeant les objets indispensables, vous ne faites de vos enfants que de véritables manœuvres; vous n'avez voulu les rendre bons qu'à une seule occupation dans la société, et ils restent, même dans cette spécialité, inférieurs à bien d'autres, comme la raison le dit assez. C'est qu'il faut juger des choses, non sur les faits passés, mais sur les faits actuels; on a aujourd'hui des rivaux aussi instruits qu'on peut l'être soi-même; jadis onn'en avait pas.
- § 6. On doit donc nous accorder, et que l'emploi de la gymnastique est nécessaire, et que les limites que nous lui posons sont les vraies. Jusqu'à l'adolescence, les exercices doivent être légers; et l'on repoussera une alimentation trop substantielle, et des travaux trop pénibles, de peur d'arrêter la croissance du corps. Le danger de ces fatigues prématurées est prouvé par un grave témoignage : c'est à peine si, dans les fastes d'Olympie, deux ou trois vainqueurs, couronnés dans leur enfance, ont plus tard remporté le prix dans l'âge mûr; les exercices trop violents du premier âge leur avaient enlevé toute leur vigueur. § 7. Trois années,

au sortir de l'adolescence, seront donc consacrées à des études d'un autre genre; et alors on pourra, convenablement, soumettre les années qui suivront aux rudes exercices et au régime le plus sévère. Ainsi, l'on évitera de fatiguer à la fois le corps et l'esprit, dont les travaux produisent, dans l'ordre naturel des choses, des effets tout contraires : les travaux du corps nuisent à l'esprit; les travaux de l'esprit sont funestes au corps.

#### CHAPITRE IV.

Suite de la théorie de l'éducation. De la musique; on n'est pas d'accord sur la nature et l'utilité de la musique; si elle est un simple délassement, on peut en jouir tout aussi bien en entendant des artistes de profession qu'en exécutant soi-même; analyse des diverses objections faites contre l'étude de la musique.

§ 1. Nous avons déjà émis sur la musique quelques Principes dictés par la raison; nous croyons utile de reprendre cette discussion et de la pousser plus loin, afin de fournir quelques directions aux recherches ultérieures que d'autres pourront faire sur ce sujet. On est bien embarrassé de dire quelle en est la puissance, et quelle en est la véritable utilité. N'est-elle qu'un Jeu? n'est-elle qu'un délassement? tel que le sommeil, les plaisirs de la table, passe-temps fort peu nobles en

<sup>§ 7.</sup> Nuisent à l'esprit. Les Thé-des Grecs; et Sparte n'a pas laissé bains, qui se livraient avec excès un seul monument en quelque aux exercices gymnastiques, pas- genre que ce soit. saient pour les moins spirituels § 1. Nous arons déjà émis. Voir

eux-mêmes sans contredit, mais qui, comme l'a dit Euripide,

Nous plaisent aisément et charment nos soucis.

Doit-on mettre la musique au même niveau, et la prendre comme on prend du vin, comme on se laisse aller à l'ivresse, comme on se livre à la danse? Il y a des gens qui n'en font pas une autre estime. § 4. Mais bien plutôt, la musique n'est-elle pas aussi un des moyens d'arriver à la vertu? Et ne peut-elle pas, de même que la gymnastique influe sur les corps, elle aussi influer sur les âmes, en les accoutumant à un plaisir noble et pur? Enfin, en troisième lieu, avantage qu'il faut joindre à ces deux-là, en contribuant au délassement de l'intelligence, ne contribue-t-elle pas aussi à la perfectionner?

On conviendra sans peine qu'il ne faut point faire un jeu de l'instruction qu'on donne aux enfants. On ne s'instruit pas en badinant; et l'étude est toujours pénible. Nous ajoutons que le loisir ne convient ni à l'enfance, ni aux années qui la suivent : le loisir est le terme d'une carrière; et un être incomplet ne doit point s'arrêter. § 5. Si l'on dit que l'étude de la musique, dans l'enfance, peut avoir pour but de préparer un jeu à l'âge viril, à l'âge mûr, à quoi bon acquérix personnellement ce talent, et ne pas s'en remettre,

l'a dit Euripide. Les Bacchantes, v. 378-384. Montesquieu a consacré un chapitre de l'Esprit des Lois, liv. IV, ch. vIII, à expliquer pourquoi les anciens attachaient

plus haut, ch. III, § 1. — Comme tant d'importance à la musiq § 5. L'étude de la musique. cette question, voir Platon, Land liv II, p. 88 et suiv., et 112. sentiments d'Aristote sur la mque sont à peu près ceux de Plas

pour son plaisir et son instruction, aux talents d'artistes spéciaux, comme le font les rois des Perses et des Mèdes? Les hommes de pratique, qui se sont fait un art de ce travail, n'auront-ils pas toujours nécessairement une exécution bien plus parfaite, que des hommes qui n'y ont donné que le temps strictement indispensable pour le connaître? Ou si chaque citoyen doit faire personnellement ces longues et pénibles études, pourquoi n'apprendrait-il pas aussi tous les secrets de la cuisine, éducation qui serait parfaitement absurde? § 6. La même objection n'a pas moins de force si l'on suppose que la musique forme les mœurs. Pourquoi, même dans ce cas, l'apprendre personnellement? Ne Pourra-t-on pas également en jouir convenablement et en bien juger, en entendant les autres? Les Spartiates ont adopté cette méthode, et sans avoir de science personnelle, ils peuvent, assure-t-on, juger fort bien du mérite de la musique, et décider si elle est bonne ou mauvaise. Même réponse, si l'on prétend que la musique est le vrai plaisir, le vrai délassement des hommes libres. A quoi bon la savoir soi-même, et ne pas jouir du talent d'autrui? § 7. N'est-ce pas même là l'idée que nous nous faisons des dieux? Et les poëtes nous ont-ils jamais montré Jupiter chantant et jouant de la lyre? En un mot, il y a quelque chose de servile à se faire soi-même un artiste de ce genre en musique; et un homme libre ne se permet cette licence que dans l'ivresse ou par plaisanterie.

§ 8. Nous aurons peut-être à examiner plus tard la valeur de toutes ces objections.

<sup>§ 6.</sup> Assure-t-on, ou peut-être § 7. Plus tard. Voir plus loin, ch. vi.

### CHAPITRE V.

Suite de la théorie de l'éducation. La musique n'est point un simple plaisir; elle peut exercer une grande influence sur les âmes; faits divers qui le prouvent; différence de la musique et des autres arts, particulièrement de la peinture; la puissance morale de la musique étant incontestable, il faut la faire entrer dans l'éducation; et c'est surtout en ce sens qu'elle peut être utile.

§ 1. En premier lieu, la musique doit-elle être comprise dans l'éducation, ou doit-on l'en exclure? Et qu'est-elle réellement dans la triple attribution qu'on lui donne? une science, un jeu, ou un simple passetemps? On peut hésiter entre ces trois caractères de la musique, car elle les présente également tous les trois. Le jeu n'a pour objet que de délasser; mais il faut aussi que le délassement soit agréable; car il doit être un remède aux soucis du travail. Il faut également qu'un passe-temps, tout honnête qu'il est, soit en outre agréable; car le bonheur n'est qu'à ces deux conditions; et la musique, tout le monde en convient, est un délicieux plaisir, isolée ou accompagnée du chant. § 2. Musée l'a bien dit:

.... Le chant, vrai charme de la vie.

§ 2. Musée, poëte qui vivait même nom, qui est beaucoup plus quatre ou cinq siècles au moins récent que le siècle d'Alexandre, avant Aristote. Il ne faut pas le et dont il nous reste le petit poëme confondre avec un autre poëte du d'Héro et Léandre.

Aussi ne manque-t-on pas de la faire entrer dans toutes les réunions, dans tous les divertissements, comme une véritable jouissance. Ce motif-là suffirait donc à lui seul pour la faire admettre dans l'éducation. Tout ce qui procure des plaisirs innocents et purs peut concourir au but de la vie, et surtout peut être un moyen de délassement. Rarement l'homme atteint l'objet suprême de la vie; mais il a souvent besoin de repos et de jeux; et ne serait-ce que pour le simple plaisir qu'elle donne, ce serait encore tirer bon parti de la musique que de la prendre comme un délassement. § 3. Les hommes font parfois du plaisir le but capital de leur vie; le but suprême quand l'homme l'atteint, lui procure bien aussi, si l'on veut, du plaisir; mais ce n'est pas le plaisir qu'on rencontre à chaque pas; en cherchant l'un on s'arrête à l'autre, que l'on confond trop aisément avec ce qui doit être l'objet de tous nos efforts. Ce but essentiel de la vie ne doit pas être recherché pour les biens qu'il peut donner; et comme lui, les plaisirs dont il s'agit ici sont recherchés, non point à cause des résultats qui les doivent suivre, mais seulement à cause de ce qui les a précédés, c'est-à-dire, du travail et des soucis. Voilà même sans doute pourquoi l'on pense trouver le véritable bonheur dans ces plaisirs, qui cependant ne le donnent pas.

§ Quant à cette opinion commune qui recommande la culture de la musique, non pas pour elle seule, mais comme un moyen fort utile de délassement, on peut se demander, touten l'approuvant, si la musique est véritablement si secondaire, et si l'on ne peut pas lui assigner un plus noble objet que ce vulgaire emploi.

Ne doit-on lui demander que ce plaisir banal qu'elle excite chez tous les hommes? car on ne peut nier qu'elle ne provoque un plaisir tout physique, qui charme sans distinction tous les âges, tous les caractères. Ou bien ne doit-on pas rechercher encore si elle peut exercer quelque influence sur les cœurs, sur les âmes? Il suffirait, pour en démontrer la puissance morale, de prouver qu'elle peut modifier nos sentiments. § 5. Or certainement elle les modifie. Qu'on voie l'impression produite sur les auditeurs par les œuvres de tant de musiciens, surtout par celles d'Olympus. Qui nierait qu'elles enthousiasment les âmes? Et qu'est-ce que l'enthousiasme, si ce n'est une émotion toute morale? Il suffit même, pour renouveler les vives impressions que cette musique nous donne, de l'entendre répéter sans l'accompagnement ou sans les paroles.

§ 6. La musique est donc une véritable jouissance; et comme la vertu consiste précisément à savoir jouir, aimer, haïr comme le veut la raison, il s'ensuit que rien ne mérite mieux notre étude et nos soins que l'habitude de juger sainement des choses, et de placer notre plaisir dans des sensations honnêtes et des actions vertueuses; or rien n'est plus puissant que le rhythme et les chants de la musique, pour imiter aussi réellement que possible la colère, la bonté, le courage, la sagesse même et tous ces sentiments de l'âme, et aussi bien tous les sentiments opposés à ceux-là. Les faits suffisent à démontrer combien le seul récit de choses de ce genre peut changer les dispositions de l'âme; et lorsqu'en face de simples imitations, on se

<sup>§ 5.</sup> Olympus vivait, à ce qu'on croit, vers le xe siècle avant J.-C.

laisse prendre à la douleur, à la joie, on est bien près de ressentir les mêmes affections en présence de la réalité. Si, à l'aspect d'un portrait, on est ému de plaisir, rien qu'à regarder la forme qu'on a sous les yeux, on sera certainement heureux de contempler la personne même dont l'image avait d'abord charmé. § 7. Les autres sens, tels que le toucher et le goût, ne produisent en rien des impressions morales; le sens de la vue les rend avec calme et par degrés, et les images qui sont l'objet de ce sens finissent peu à peu par agir sur les spectateurs qui les contemplent. Mais ce n'est point là précisément une imitation des affections morales; ce n'est que le signe revêtu de la forme et de la couleur qu'elles prennent, et s'arrêtant aux modifications toutes corporelles qui révèlent la passion. Or, quelque importance qu'on attache à ces sensations de la vue, on ne conseillera jamais à la jeunesse de contempler les ouvrages de Pauson, tandis qu'on pourra lui recommander ceux de Polygnote, ou de tout autre peintre aussi moral que lui.

§ 8. La musique, au contraire, est évidemment une imitation directe des sensations morales. Dès que la nature des harmonies vient à varier, les impressions des auditeurs changent avec chacune d'elles et les suivent. A une harmonie plaintive, comme celle du mode appelé mixolydien, l'âme s'attriste et se resserre;

§ 7. Pauson... Polygnote. Poly-cienne, l'excellente dissertation de Bœckh dans ses notes sur Pindare, 269. Le mixolydien se distinguait § 8. Mixolydien. Voir, pour tout en grave et en aigu, et répondait a

gnote de Thasos et Pauson d'Éphèse étaient un peu antérieurs au IIe partie du Ier volume, p. 203 à temps d'Aristote.

ce qui concerne la musique au- notre la naturel et à notre la dièse.

d'autres harmonies attendrissent le cœur, et celles-là sont les moins graves; entre ces extrêmes, une autre harmonie procure surtout à l'âme un calme parfait, et c'est le mode dorien, qui semble seul donner cette impression; le mode phrygien, au contraire, nous transporte d'enthousiasme. § 9. Ces diverses qualités de l'harmonie ont été bien comprises par les philosophes qui ont traité de cette partie de l'éducation, et leur théorie ne s'appuie que sur le témoignage même des faits. Les rhythmes ne varient pas moins que les modes: les uns calment l'âme, les autres la bouleversent; et les allures de ces derniers peuvent être ou plus vulgaires ou de meilleur goût.

Il est donc impossible, d'après tous ces faits, de ne pas reconnaître la puissance morale de la musique; et puisque cette puissance est bien réelle, il faut nécessairement faire entrer aussi la musique dans l'éducation des enfants. § 10. Cette étude même est en parfaite analogie avec les dispositions de cet âge, qui ne souffre jamais patiemment ce qui lui cause de l'ennui, et la musique par sa nature n'en apporte jamais. L'harmonie et le rhythme semblent même des choses inhérentes à la nature humaine; et des sages n'ont

<sup>-</sup> Le mode dorien. Pour la mu- savants dont la musique était de sique dorienne, voir plus loin, son temps devenue l'objet, surtout livre VI (4), chapitre III, § 4, et dans son école. Voir plus loin, Ott. Müller, die Dorier, tome II, ch. vII, § 3. p. 316.

cienne, et aussi les travaux fort l'Ame, liv. I, ch. 1v, § 1.

<sup>§ 10.</sup> Et des sages... Aristote, ici, § 9. Les philosophes qui ont trai- semble approuver en quelque sorte te... Aristote a sans doute en vue cette opinion; mais il l'a combatles travaux de l'école pythagori- tue tout au long dans le Traité d 🗢

pas craint de soutenir que l'âme n'était qu'une harmonie, ou que tout au moins elle était harmonieuse.

### CHAPITRE VI.

Suite de la théorie de l'éducation. Il faut que les enfants exécutent personnellement la musique; avantages de l'exécution musicale; bornes dans lesquelles il convient de la renfermer; choix des instruments; tous ne doivent pas être admis; proscription de la flûte; phases diverses par lesquelles est passée l'étude de cet instrument; il a été condamné par Minerve elle-même, si l'on en croit la Fable.

§1. Mais doit-on enseigner aux enfants à exécuter eux-mêmes la musique vocale et la musique instrumentale, ou doit-on s'en abstenir? C'est là une question que nous avons posée plus haut, et nous y reviendrons ici. On ne peut nier que l'influence morale de la musique ne soit nécessairement très-différente, selon qu'on exécute personnellement ou qu'on n'exécute pas; car il est impossible, ou du moins fort difficile, d'être en ce genre bon juge des choses qu'on ne pratique pas soi-même Il faut en outre à l'enfance une occupation manuelle. La crécelle même d'Archytas n'était pas mal inventée, puisqu'en occupant les mains des enfants, elle les empêchait de rien briser dans la maison; car l'enfance ne peut se tenir un seul instant en re-

<sup>§ 11.</sup> Une harmonie. Voir le tax. Archytas de Tarente, phi-Phédon de Platon, p 250 et suiv. losophe pythagoricien, était un traduction de M. V. Cousin. peu antérieur au temps d'Aris-§ 1. La crécelle même d'Archy- tote.

pos. La crécelle est un jouet excellent pour le premier âge; l'étude de la musique est la crécelle de l'âge qui suit; et ne serait-ce que par ce motif, il nous semble évident qu'il faut enseigner aussi aux enfants à exécuter eux-mêmes la musique. § 2. Il est aisé d'ailleurs de déterminer jusqu'où cette étude doit s'étendre selon les différents âges, pour rester toujours convenable, et de repousser les objections qui prétendent que c'est là une occupation qui ne peut faire que de vulgaires virtuoses. D'abord, puisque, pour bien juger de cet art, il faut le pratiquer soi-même, j'en conclus qu'il faut que les enfants apprennent à exécuter. Plus tard, ils pourront renoncer à ce travail personnel; mais alors ils seront en état d'apprécier les belles choses et d'en jouir comme il faut, grâce aux études de leur jeunesse. § 3. Quant au reproche qu'on adresse parfois à l'exécution musicale, de réduire l'homme au rôle de simple artiste, il suffit, pour le réfuter, de préciser ce qu'il convient de demander, en fait de talent d'exécution musicale, à des hommes qu'on prétend former à la vertu politique, quels chants et quels rhythmes on doit leur apprendre, et quels instruments on doit leur faire étudier. Toutes ces distinctions sont fort importantes, puisque c'est en les faisant qu'on peut répondre à ce prétendu reproche; car je ne nie point que certaine musique ne puisse entraîner les abus qu'on signale. § 4. Il faut donc évidemment reconnaître que l'étude de la musique ne doit nuire en rien à la carrière ultérieure de ceux qui l'apprennent, et qu'elle ne doit point dégrader le corps, et le rendre incapable des fatigues de la guerre ou des occupations politiques; enfin qu'elle ne doit empêcher ni la prati-

que actuelle des exercices du corps, ni, plus tard, l'acquisition des connaissances sérieuses. Pour que l'étude de la musique soit véritablement ce qu'elle doit être, on ne doit prétendre, ni à faire des élèves pour les concours solennels d'artistes, ni à enseigner aux enfants ces vains prodiges d'exécution qui de nos jours se sont introduits d'abord dans les concerts, et qui ont passé de là dans l'éducation commune. De ces finesses de l'art, on ne doit prendre que ce qu'il en faut pour sentir toute la beauté des rhythmes et des chants, et avoir de la musique un sentiment plus complet que ce sentiment vulgaire qu'elle fait éprouver même à quelques espèces d'animaux, aussi bien qu'à la foule des esclaves et des enfants.

§ 5. Les mêmes principes servent à régler le choix des instruments dans l'éducation. Il faut proscrire la flûte et les instruments qui ne sont qu'à l'usage des artistes, comme la cithare, et ceux qui s'en rapprochent; il ne faut admettre que les instruments propres à former l'oreille et à développer généralement l'intelligence. La flûte, d'ailleurs, n'est pas un instrument moral; elle n'est bonne qu'à exciter les passions, et l'on doit en limiter l'usage aux circonstances où l'on a pour but de corriger plutôt que d'instruire. Ajoutons qu'un autre des inconvénients de la flûte, sous le rapport de l'éducation, c'est d'empêcher la parole pen-

<sup>§ 4.</sup> De nosjours. Les progrès et les innovations de tout genre dans la musique grecque se rapportent difficile aujourd'hui de comprenprécisément au temps où vivait dre cet anathème contre la flûte, Aristote, et son école même semble y avoir beaucoup contri- l'autorité même de Minerve. Voir bué par Aristoxène.

<sup>§ 5.</sup> La flûte... n'est pas un instrument moral. Il nous est assez bien qu'il ait été sanctionné par plus bas, § 8.

dant qu'on l'étudie. Ce n'est donc pas à tort que, depuis longtemps, on y a renoncé pour les enfants et pour les hommes libres, bien que, dans l'origine, on la leur fît apprendre. § 6. Dès que nos pères purent goûter les douceurs du loisir par suite de la prospérité, ils se livrèrent avec une magnanime ardeur à la vertu; tout fiers de leurs exploits passés, et surtout de leurs succès depuis la guerre Médique, ils cultivèrent toutes les sciences avec plus de passion que de discernement, et ils élevèrent même l'art de la flûte à la dignité d'une science. On vit à Lacédémone un chorége donner le ton au chœur en jouant lui-même de la flûte; et ce goût devint si national à Athènes, qu'il n'était pas d'homme libre qui n'apprît cet art. C'est ce que prouve assez le tableau que Thrasippe consacra aux dieux, quand il fit les frais d'une des comédies d'Ecphantidès. § 7. Mais l'expérience fit bientôt rejeter la flûte, quand on jugea mieux de ce qui peut, en musique, contribuer ou nuire à la vertu. On bannit aussi plusieurs des anciens instruments, les pectides, les barbitons, et ceux qui n'excitent dans les auditeurs que des idées de volupté, les heptagones, les trigones et les sambuques, et tous ceux qui exigent un trop long exercice de la main. § 8. Une vieille tradition mythologique, qui est fort raisonnable, proscrit aussi

<sup>§ 6.</sup> A Lacédémone Voir Ott. On ne connaît pas d'ailleurs autresuiv. — Ecphantidės. Ecphantidės faire allusion ici. a, dit-on, été un des plus anciens poëtes comiques d'Athènes; il pa- ces iustruments étaient à cordes. raît avoir existé vers la fin du Voir la République de Platon, vie siècle avant J.-C. Voir Ott. liv. III, p. 153 et suiv, traduct. de Müller, die Dorier, t. II, p. 350. M. Cousin.

Müller, die Dorier, t. II, p. 328 et ment le fait auquel Aristote veut

<sup>§ 7.</sup> Pectides... sambuques. Tous

la flûte, en nous apprenant que Minerve, qui l'avait inventée, ne tarda point à l'abandonner. On a encore spirituellement prétendu que le dépit de la déesse contre cet instrument venait de ce qu'il déformait le visage; mais on peut croire aussi que Minerve rejetait l'étude de la flûte, parce qu'elle ne sert en rien à perfectionner l'intelligence; car, de fait, Minerve est à nos yeux le symbole de la science et de l'art.

## CHAPITRE VII.

Suite de la théorie de l'éducation. Choix des harmonies et des rhythmes qui doivent entrer dans l'éducation des enfantts; les chants sont de trois espèces : moral, animé, passionné; les premiers doivent presque seuls faire partie de l'enseignement; le mode dorien est surtout convenable; critique de quelques opinions de Platon.

§ 1. Nous repoussons donc, en fait d'instrument et d'exécution, ces études qui n'appartiennent qu'aux virtuoses; et nous entendons par là celles qui ne sont destinées qu'aux concours solennels de musique. On ne s'y livre jamais dans le but de s'améliorer moralement soi-même; on ne songe qu'au plaisir non moins grossier des futurs auditeurs. Aussi je n'en fais pas une occupation digne d'un homme libre; c'est un travail de mercenaire, et il n'est propre qu'à faire des artistes de profession. Le but qu'en ceci l'artiste propose à tous ses efforts est mauvais; il doit abaisser son œuvre à la portée de spectateurs dont souvent la grossièreté avilit ceux qui cherchent à leur plaire, et qui se dé-

gradent même le corps par les mouvements qu'exige le jeu de leur instrument.

- § 2. Quant aux harmonies et aux rhythmes, doit-on les faire entrer tous indistinctement dans l'éducation, ou doit-on en faire un choix? N'admettrons-nous, comme font aujourd'hui ceux qui s'occupent de cette partie de l'enseignement, que deux éléments en musique, la mélopée et le rhythme? Ou bien en ajouterons-nous un troisième? Il importe de connaître bien précisément la puissance de la mélopée et du rhythme, sous le rapport de l'éducation. Que doit-on préférer, la perfection de l'une ou la perfection de l'autre? § 3. Comme toutes ces questions, à notre avis, ont été fort bien discutées par quelques musiciens de profession, et par quelques philosophes qui avaient pratiqué l'enseignement même de la musique, nous renvoyons aux détails très-précis de leurs ouvrages tous ceux qui voudraient approfondir ce sujet; et ne traitant ici de la musique qu'au point de vue du législateur, nous nous bornerons à quelques généralités fondamentales.
- § 4. Nous admettons la division faite entre les chants par quelques philosophes; et nous distinguerons
- ments à corde.
- § 2. Quant aux harmonies. Il paraît aujourd'hui démontré, contre le sentiment de Rousseau, que les anciens ont connu l'harmonie dans le sens que nous donnons nous-mêmes à ce mot, c'est-à-dire, l'émission simultanée de plusieurs
- § 1. Le jeu de leur instrument. On sons qui s'accordent entre eux. peut voir combien ceci est vrai Voir Bœckh, Notæ ad Pindar., pour bon nombre de nos instru- p. 252. — La mélopée. Voir plus haut, ch. vi, § 3; la mélopée, c'est le chant; lerhythme, c'est surtout la mesure.
  - § 3. Quelques philosophes. On sait que l'école pythagoricienne s'était beaucoup occupée de la théorie de la musique. Aristoxène, auteur du plus ancien traité de

comme eux le chant moral, le chant animé, le chant passionné. Dans la théorie de ces auteurs, chacun de ces chants répond à une harmonie spéciale qui lui est analogue. En partant de ces principes, nous pensons que l'on peut tirer de la musique plus d'un genre d'utilité; elle peut servir à la fois à instruire l'esprit et à purifier l'âme. Nous disons ici, d'une manière toute générale, purifier l'âme; mais nous reviendrons plus clairement sur ce sujet dans nos études sur la Poétique. En troisième lieu, la musique peut être employée comme délassement, et servir à détendre l'esprit et à le reposer de ses travaux. Il faudra faire évidemment un égal usage de toutes les harmonies, mais dans des buts divers pour chacune d'elles. Pour l'étude, on choisira les plus morales; les plus animées et les plus passionnées seront réservées pour les concerts, où l'on entend de la musique sans en faire soi-même. § 5. Ces impressions, que quelques âmes éprouvent si puissamment, sont senties par tous les hommes, bien qu'à des degrés divers; tous, sans exception, sont portés par la musique à la pitie, à la crainte, à l'enthousiasme. Quelques personnes cèdent plus facilement que d'autres à ces impressions; et l'on peut voir comment, après avoir entendu une musique qui leur a bouleversé l'âme, elles se calment tout à coup en écoutant les chants sacrés; c'est pour elles une sorte de guérison et de purification morale. § 6. Ces brusques changements se

musique qui nous soit resté, était succinctement dans le vie chapidisciple d'Aristote. Voir plus tre, § 17, de la Poétique, telle haut, ch. vi, § 9. que nous l'avons aujourd'hui.

<sup>§ 4.</sup> Dans nos études sur la Poé-Voir ma traduction, page 39; et tique. Cette question est traitée aussi ch. 1, § 6, page 3.

passent nécessairement aussi dans les âmes qui se sont laissées aller, sous le charme de la musique, à la pitié, à la terreur, ou à toute autre passion. Chaque auditeur est remué selon que ces sensations ont plus ou moins agi sur lui; mais tous bien certainement ont subi une sorte de purification, et se sentent allégés par le plaisir qu'ils ont éprouvé. C'est par le même motif que les chants qui purifient l'âme nous apportent une joie sans mélange; aussi faut-il laisser les harmonies et les chants trop expressifs aux artistes qui exécutent la musique au théâtre. § 7. Mais les auditeurs sont de deux espèces : les uns, hommes libres et éclairés ; les autres, artisans et mercenaires grossiers, qui ont également besoin de jeux et de spectacles pour se délasser de leurs fatigues. Comme dans ces natures inférieures, l'âme a été détournée de sa voie régulière, il leur faut des harmonies aussi dégradées qu'elles, et des chants d'une couleur fausse et d'une rudesse qui ne se détend jamais. Chacun ne trouve de plaisir que dans ce qui répond à sa nature; et voilà pourquoi nous accordons aux artistes qui luttent entre eux le droit d'accommoder la musique qu'ils exécutent aux grossières oreilles qui la doivent entendre.

§ 8. Mais dans l'éducation, je le répète, on n'admettra que les chants et les harmonies qui portent un caractère moral. Telle est, par exemple, avons-nous dit, l'harmonie dorienne. Il faut accueillir aussi toute autre harmonie que pourraient proposer ceux qui sont ver-

<sup>§ 8.</sup> Je le répète. Voir plus haut, ton. Voir sur toutes ces questions ch. v, § 8. — Arons-nous dit. Id., la République de Platon, liv. III, ib — Dans la République de Pla- p. 152 et suiv., trad. de M. Cousin.

sés, soit dans la théorie philosophique, soit dans l'enseignement de la musique. Socrate a d'autant plus tort, dans la République de Platon, de n'admettre que le mode phrygien à côté du dorien, qu'il a proscrit l'étude de la flûte. Dans les harmonies, le mode phrygien est à peu près ce qu'est la flûte parmi les instruments; l'un et l'autre donnent également à l'âme des sensations impétueuses et passionnées. § 9. La poésie elle-même le prouve bien; dans les chants qu'elle consacre à Bacchus et dans toutes ses productions analogues, elle exige avant tout l'accompagnement de la flûte. C'est particulièrement dans les chants phrygiens que ce genre de poésie trouve à se satisfaire; par exemple, le dithyrambe, dont personne ne conteste la nature toute phrygienne. Les gens éclairés dans ces matières en citent bien des exemples, entre autres celui de Philoxène, qui, après avoir essayé de composer son dithyrambe, les Fables, sur le mode dorien, fut obligé, par la nature même de son poëme, de retomber dans le mode phrygien, qui seul y pouvait convenir.

Cythère était contemporain d'A- pas cru devoir l'admettre, parce ristote. — Les Fables. Schneider a qu'aucun manuscrit ne l'autorise. fort ingénieusement proposé de On pourrait du reste prendre « les changer les mots qui signifient Fables » pour le titre du dithy-« les Fables » en ceux-ci : « les rambe de Philoxène, qui aurait Mysiens »; il suffirait de la modi- alors été appelé les « Fables », et fication d'une seule lettre, et Les non : « les Mysiens ». En admet-Mysiens serait alors le titre d'une tant cette conjecture, comme je des pièces de Philoxène. Il paraît l'ai fait, on concilie à la fois le qu'Agathon, Eubule et Æschyle respect dû aux manuscrits et le avaient déjà pris ce titre pour des respect dû à la grammaire, qui ne comédies et des tragédies. Coraï peut voir dans « les Fables » n'a pas fait difficulté d'adopter la qu'une apposition.

§ 9. Philoxène. Philoxène de correction de Schneider. Je n'ai

§ 10. Quant à l'harmonie dorienne, chacun convient qu'elle a plus de gravité que toutes les autres, et que le ton en est plus mâle et plus moral. Partisan déclaré, comme nous le sommes, du principe qui cherche to vijours le milieu entre les extrêmes, nous soutiendro ms que l'harmonie dorienne, à laquelle nous accordons «e caractère parmi toutes les autres harmonies, doit é demment être enseignée de préférence à la jeunes . Deux choses sont ici à considérer, le possible et le considérer venable; car le possible et le convenable sont les pri cipes qui doivent surtout guider tous les hommes; mais c'est l'âge seul des individus qui peut détermire er l'un et l'autre. Aux hommes fatigués par l'âge, il serzit bien difficile de moduler des chants vigoureusement soutenus, et la nature elle-même leur inspire plu tôt des modulations molles et douces. § 11. Aussi qu 🖘 1ques-uns des auteurs, qui se sont occupés de la n sique, ont-ils encore avec raison reproché à Socrette d'avoir banni de l'éducation les molles harmonies, ser 225 prétexte qu'elles ne convenaient qu'à l'ivresse. Socres a eu tort de croire qu'elles se rapportaient à l'ivres dont le caractère est une sorte de frénésie, tandis que celui de ces chants n'est que de la faiblesse. Il est bou, pour l'époque où l'on atteindra l'âge de la vieillesse,

du IIIe livre et l'appendice sur peut-être, d'après plet. Cette opinion me paraît peu vrage.

§ 11. Reproché à Socrate. Voir fondée, bien que ce traite d'élula République, liv. III, p. 151, cation se termine un peu brusques trad. de M. Cousin. - Voir la fin ment, à ce qu'il semble: mais l'ordre des livres. Schneider, Co-même dont Aristote a posè la raï, Thurot, d'après le témoignage question dans le chapitre Image de la vieille traduction, ont pré- devait-il pas donner plus des tendu que ce livre était incom- tendue à cette partie de son oud'étudier les harmonies et les chants de cette espèce; je crois même qu'on pourrait, parmi eux, en trouver un qui conviendrait aussi fort bien à l'enfance, et qui réunirait à la fois la décence et l'instruction; tel serait, à notre avis, le mode lydien, de préférence à tout autre.

§ 12. Ainsi, en fait d'éducation musicale, trois choses sont essentiellement requises : c'est d'abord d'éviter tout excès; c'est ensuite de faire ce qui est possible; et enfin, ce qui est convenable.

FIN DU LIVRE CINQUIÈME.



# LIVRE VI.

(Ordinairement placé le quatrième.)

DE LA DÉMOCRATIE ET DE L'OLIGARCHIE. — DES TROIS POUVOIRS : LÉGISLATIF, EXÉCUTIF ET JUDICIAIRE.

# CHAPITRE PREMIER.

Des devoirs du législateur; il ne doit pas se borner à connaître le meilleur gouvernement possible; il doit savoir aussi, dans la pratique, améliorer les éléments actuels dont il peut disposer; de là, pour lui, la nécessité de connaître les diverses espèces de constitutions, et les lois spéciales qui sont essentielles à chacune d'elles.

§ 1. Dans tous les arts, dans toutes les sciences qui ne restent point trop partielles, mais qui arrivent à embrasser complétement un ordre entier de faits, chacune doit pour sa part étudier sans exception tout ce qui se rapporte à son objet spécial. Prenons, par exemple, la science des exercices corporels. Quelle est l'utilité de ces exercices? Comment doivent-ils se modifier suivant les tempéraments divers? L'exercice le plus salutaire n'est-il pas nécessairement celui qui convient le mieux aux natures les plus vigoureuses et les plus belles? Quels exercices sont exécutables pour le plus grand nombre des élèves? En est-il un qui puisse également convenir à tous? Telles sont les questions que se pose la gymnastique. De plus, quand bien même

aucun des élèves du gymnase ne prétendrait acquérir ni la vigueur, ni l'adresse d'un athlète de profession, le pédotribe et le gymnaste n'en sont pas moins capables de lui procurer au besoin un pareil développement de forces. Une remarque analogue serait non moins juste pour la médecine, pour la construction navale, pour la fabrication des vêtements, et pour tous les autres arts en général.

§ 2. C'est donc évidemment à une même science de rechercher quelle est la meilleure forme de gouvernement, quelle est la nature de ce gouvernement, et à quelles conditions il serait aussi parfait qu'on peut le désirer, indépendamment de tout obstacle extérieur et d'autre part, de savoir quelle constitution il convien d'adopter selon les peuples divers, dont la majeur partie ne saurait probablement recevoir une constitution parfaite. Ainsi, quel est en soi et absolument le meilleur gouvernement, et quel est aussi le meilleurelativement aux éléments qui sont à constituer : voil ce que doivent savoir le législateur et le véritabl homme d'État. On peut ajouter qu'ils doivent encor être capables de juger une constitution qui leur sera t hypothétiquement soumise, et d'assigner, d'après les données qui leur seraient fournies, les principes qui la feraient vivre dès l'origine, et lui assureraient, un e fois qu'elle serait établie, la plus longue durée possible. Or je suppose ici, comme on voit, un gouvernement qui n'aurait point reçu une organisation parfaite, sans

<sup>§ 1.</sup> Le pédotribe. Voir plus haut, homme d'État. Il faut remarquer livre V, ch. 1v, § 5. la profondeur toute pratique ces conseils.

être dénué d'ailleurs des éléments indispensables, mais qui n'aurait pas tiré tout le parti possible de ses ressources, et qui aurait encore beaucoup à faire.

§ 3. Du reste, si le premier devoir de l'homme d'État est de connaître la constitution qui doit généralement passer pour la meilleure que la plupart des cités puissent recevoir, il faut avouer que le plus souvent les écrivains politiques, tout en faisant preuve d'un grand talent, se sont trompés sur les points capitaux. Il ne suffit pas d'imaginer un gouvernement parfait; il faut surtout un gouvernement praticable, d'une application facile et commune à tous les États. Loin de là, on ne nous présente aujourd'hui que des constitutions inexécutables, et excessivement compliquées; ou, si l'on s'arrête à des idées plus pratiques, c'est pour louer Lacédémone, ou un État quelconque, aux dépens de tous les autres États qui existent de nos jours. § 4. Mais quand on propose une constitution, il faut qu'elle puisse être acceptée et mise aisément à exécution, en partant de la situation des États actuels. En politique, du reste, il n'est pas moins difficile de réformer un gouvernement que de le créer, de même qu'il est plus malaisé de désapprendre que d'apprendre pour la première fois. Ainsi, l'homme d'État, outre les qualités que je viens d'indiquer, doit être capable, je le répète, d'améliorer l'organisation d'un gouvernement déjà constitué; et cette tâche lui serait complétement impossible, s'il ne connaissait pas toutes les formes diverses de gouvernement. C'est en effet une erreur grave de croire, comme on le fait communé-

<sup>§ 3.</sup> Des constitutions inexécutables. Aristote veut désigner Pla-

ment, qu'il n'y a qu'une seule espèce de démocratie, qu'une seule espèce d'oligarchie. § 5. A cette indispensable connaissance du nombre et des combinaisons possibles des diverses formes politiques, il faut joindre une égale étude, et des lois qui sont en elles-mêmes les plus parfaites, et de celles qui sont le mieux en rapport avec chaque constitution; car les lois doivent être faites pour les constitutions, tous les législateurs reconnaissent bien ce principe, et non les constitutions pour les lois. La constitution dans l'État, c'est l'organisation des magistratures, la répartition des pouvoirs, l'attribution de la souveraineté, en un mot, la détermination du but spécial de chaque association politique. Les lois au contraire, distinctes des principes essentiels et caractéristiques de la constitution, sont la règle du magistrat dans l'exercice du pouvoir, et dans la répression des délits qui portent atteinte à ce lois. § 6. Il est donc absolument nécessaire de con naître le nombre et les différences de chacune des constitutions, ne fût-ce même que pour pouvoir porter de lois; en effet, les mêmes lois ne sauraient convenir toutes les oligarchies, à toutes les démocraties, la dé mocratie et l'oligarchie ayant chacune plus d'une es pèce et n'étant pas uniques.

ton, sans doute, et peut-être aussi ment ce très-grave sujet. Rous-

tote distingue ici fort nettement la constitution et les lois particulières, qui en découlent. Montesquieu, inspiré par le philosophe grec, bien que peut-être à son propre insu, a traité fort longue-

Xénophon, dans les lignes sui- seau n'en a pas dit un mot, parce qu'il n'a pensé qu'à une seule es-§ 5. Les lois, au contraire. Aris- pèce de constitution, et qu'exagérant encore les idées des anciens, il n'a cherché que le gouvernement modèle, sans s'occuper des faits, c'est-à-dire des diverses constitutions possibles et réelles. Il a trop négligé l'histoire

# CHAPITRE II.

Résumé des recherches qui précèdent; indication de celles qui vont suivre. Subordination des mauvais gouvernements entre eux; des nuances diverses de la démocratie et de l'oligarchie; la théorie des révolutions devra terminer cet ouvrage politique.

- § 1. Dans notre première étude sur les constitutions, nous avons reconnu trois espèces de constitutions pures : la royauté, l'aristocratie, la république ; et trois autres espèces, déviations des premières : la tyrannie pour la royauté, l'oligarchie pour l'aristocratie, la démagogie pour la république. Nous avons parlé déjà de l'aristocratie et de la royauté; car traiter du gouvernement parfait, c'était traiter en même temps de ces deux formes, qui s'appuient toutes deux sur les principes de la plus complète vertu. Nous avons en outre expliqué les différences de l'aristocratie et de la royauté
- Voir plus haut, liv. III, ch. v. livres, où il expose le système du L'aristocratie. Voici un des pas- gouvernement modèle, viennent sages les plus formels qu'on avant le IVe. M. Gœttling n'a pas puisse alléguer contre l'ordre ac- pensé à discuter ce passage. Voir tuel des livres de la Politique. Il l'appendice, la fin du IIIe livre et a été parlé tout au long, dans le le commencement du IVe (7e). Du IIIe livre, de la royauté; mais en reste, je prie le lecteur qui vousuivant l'ancien ordre, il n'a pas dra s'assurer de la légitimité du encore été dit un seul mot de l'a- nouvel ordre des livres, de donner ristocratie. Or, Aristote déclare la plus grande attention à ce pasqu'en traitant de la parsaite répu- sage, et de le rapprocher du réblique, du gouvernement modèle, sumé si formel qu'Aristote fait il a entendu traiter de l'aristocra- dans ce chapitre même de la com-

§ 1. Dans notre première étude. tie. Donc les anciens VIII et VIII et

entre elles, et nous avons dit ce qui constitue spécialement la royauté. Il nous reste encore à parler, et du gouvernement qui reçoit le nom commun de république, et des autres constitutions, oligarchie, démagogie et tyrannie.

§ 2. Il est aisé de trouver aussi, entre ces mauvais gouvernements, l'ordre de dégradation. Le pire de tous sera certainement la corruption du premier et du plus divin des bons gouvernements. Or, la royauté n'existe que de nom sans avoir aucune réalité, ou elle repose nécessairement sur la supériorité absolue de l'individu qui règne. Ainsi, la tyrannie sera le pire des gouvernements, comme le plus éloigné du gouvernement parfait. En second lieu, vient l'oligarchie, dont la distance à l'aristocratic est si grande. Enfin la démagogie est le plus supportable des mauvais gouvernements. § 3. Un écrivain, avant nous, a traité le même sujet; mais son point de vue différait du nôtre : admettant que tous ces gouvernements étaient réguliers, et qu'ainsi l'oligarchie pouvait être bonne aussi bien que les autres, iL a déclaré la démagogie le moins bon des bons gouvernements, et le meilleur des mauvais. § 4. Nous, au contraire, nous déclarons radicalement mauvaises ces trois espèces de gouvernements; et nous nous gardons bien de dire que telle oligarchie est meilleure que telle autre; nous disons seulement qu'elle est moins mauvaise. Du reste, nous laisserons

position entière de son ouvrage. pitre v, §§ 1 et 2, et chapitres ix Voir plus bas dans ce paragra- et x.

phe et § 5. — Ce qui constitue § 3. Un écrivain. C'est Platon: spécialement la royauté. Ceci en voir le Politique, p. 459, trad. de effet a été traité, livre III, cha- M. Cousin.

de côté, pour le moment, cette divergence d'opinion.

Mais nous déterminerons d'abord, pour la démocratie et l'oligarchie, le nombre de ces espèces diverses que nous attribuons à l'une et à l'autre. Entre ces différentes formes, quelle est la plus applicable et la meilleure après le gouvernement parfait, s'il est toutefois une constitution aristocratique autre que celle-là qui offre encore quelque mérite? Ensuite, quelle est, de toutes les formes politiques, celle qui peut convenir à la pluralité des États? § 5. Nous rechercherons encore, parmi les constitutions inférieures, quelle est la constitution préférable pour tel peuple donné; car évidemment, selon les peuples, la démocratie est meilleure que l'oligarchie; et réciproquement. Puis, en adoptant l'oligarchie ou la démocratie, comment doit-on en organiser les nuances diverses? Et pour terminer, après avoir rapidement, mais comme il convient, passé toutes ces questions en revue, nous essayerons de déterminer les causes les plus ordinaires de la chute et de la prospérité des États, soit en général pour toutes les constitutions, soit en particulier pour chacune d'elles.

**ses** :

dont il ne parle pas, a été traité venir après le IIIe;

traite des révolutions, doit venir IVc (7e).

§ 5. Et pour terminer. Ce en dernier lieu; et que le VIe livre passage, où Aristote indique des éditions ordinaires doit être la matière des livres suivants, placé, comme du reste le contenu prouve évidemment deux cho- même l'indique assez, après l'ancien IVe. Je ne comprends pas 1º Que le gouvernement modèle, comment on a pu tirer de ce passage un argument pour l'ordre antérieurement dans les anciens actuel des livres. M. Gœttling a VIIe et VIIIe livres, qui doivent oublié de donner ici son avis. Voir l'appendice, la préface, la fin du 2º Que le prétendu Ve livre, qui IIIe livre et le commencement du

# CHAPITRE III.

La différence des constitutions naît de la différence même des éléments sociaux; la pauvreté et la richesse donnent naissance à deux formes principales de constitutions, la démocratie et l'oligarchie; caractère essentiel de l'une et de l'autre; le nombre n'est pas la condition capitale; c'est la fortune. Énumération des parties nécessaires de l'État; critique du système de Platon; toutes les fonctions sociales peuvent être cumulées; il n'y a que la pauvreté et la richesse qui ne puissent être réunies dans les mêmes mains.

§ 1. Ce qui multiplie les formes de constitutions, c'est précisément la multiplicité des éléments qui entrent toujours dans l'État. D'abord, tout État se compose de familles comme on peut le voir; ensuite, dans cette multitude d'hommes, il y a nécessairement des riches, des pauvres, et des fortunes intermédiaires. Parmi les riches comme parmi les pauvres, les uns possèdent des armes, les autres n'en ont pas. Le bas peuple se partage en laboureurs, marchands, artisans. Même parmi les classes élevées, il y a bien des nuances de richesses et de propriétés, qui sont plus ou moins étendues. L'entretien des chevaux, par exemple, est une dépense que les riches seuls peuvent en général supporter. § 2. Aussi dans les anciens temps, tous les États dont la force militaire consistait en cavalerie étaient des États oligarchiques. La cavalerie était alors

<sup>§ 2.</sup> Consistait en cavalerie. Cette firmée dans le moyen âge. La noobservation d'Aristote s'est con- blesse, qui seule possédait des che-

la seule arme qu'on connût pour attaquer les peuples voisins. Témoin l'histoire d'Érétrie, de Chalcis, de Magnésie sur les bords du Méandre, et de plusieurs autres villes d'Asie. Aux distinctions qui viennent de la fortune, il faut ajouter celles de naissance, de vertu, et de tant d'autres avantages, indiqués par nous quand nous avons traité de l'aristocratie, et compté les éléments indispensables de tout État. Or, ces éléments de l'État peuvent prendre part au pouvoir, soit dans leur universalité, soit en nombre plus ou moins grand.

§ 3. Il s'ensuit évidemment que les espèces de constitutions doivent être, de toute nécessité, aussi diverses que ces parties mêmes le sont entre elles, suivant leurs espèces différentes. La constitution n'est pas autre chose que la répartition régulière du pouvoir, qui se divise toujours entre les associés, soit en raison de leur importance particulière, soit d'après un certain principe d'égalité commune; c'est-à-dire qu'on peut faire une part aux riches, et une autre aux pauvres, ou leur donner des droits communs. Ainsi, les constitutions seront nécessairement aussi nombreuses que le sont les combinaisons de supériorité et de différence entre les parties de l'État.

lerie», fut une oligarchie puissante; nouvelle preuve que les anciens et elle perdit sa prépondérance, VIII et VIII livres doivent être minée encore, il est vrai, par placés avant l'ancien IV. Voir dans commença à prévaloir dans les dans ce chapitre, § 10. armées européennes. — L'histoire Quand nous avons traité. Aristote

vaux, qui formait seule la « cheva- long, liv. IV e (7•), ch. vII et vIII; d'autres causes, quand l'infanterie ce livre, ch. 11, § 1, et plus bas,

M. Gættling a soutenu à tort d'Érétrie. On sait fort peu de chose qu'Aristote voulait rappeler ici le de l'histoire de ces divers États. — liv. III, ch. IV et v (de l'édit. de Gœttling). D'abord, Aristote, dans a, en effet, traité ce sujet tout au ces chapitres, ne touche qu'inci-

- § 4. Il semble qu'on pourrait reconnaître deux espèces principales dans ces parties, de même qu'on reconnaît deux sortes principales de vents: ceux du nord et ceux du midi, dont les autres ne sont que des dérivations. En politique, ce serait la démocratie et l'oligarchie; car on suppose que l'aristocratie n'est qu'une forme de l'oligarchie, avec laquelle elle se confond, comme ce qu'on nomme république n'est qu'une forme de la démocratie, de même que parmi les vents, le vent d'ouest dérive du vent du nord; le vent d'est, du vent du midi. Des auteurs ont même poussé la comparaison plus loin. Dans l'harmonie, disent-ils, on ne reconnaît que deux modes fondamentaux, le dorien et le phrygien; et dans ce système, toutes les autres combinaisons se rapportent alors à l'un ou à l'autre de ces deux modes.
- § 5. Nous laisserons de côté ces divisions arbitraires des gouvernements qu'on adopte trop souvent, préférant celle que nous en avons donnée nous-même, comme plus vraie et plus exacte. Pour nous, il n'y a que deux constitutions, ou même une seule constitution bien combinée, dont toutes les autres dérivent en dégénérant. Si tous les modes, en musique, dérivent d'un mode parfait d'harmonie, toutes les constitutions dé-

demment le sujet dont il parle ici; Pour Platon, les deux constituet en second lieu, il n'y est pas tions mères sont la monarchie et question le moins du monde de la démocratie, Lois, livre III, l'aristocratie. Schneider avait bien page 178. Il semble mettre l'olivu qu'il s'agissait dans ce passage garchie au dernier rang, parce d'un sujet qui ne se trouvait que qu'elle a le plus de maîtres. dans l'ancien VII<sup>e</sup> livre, placé dans mon édition le IV.

§ 4. La démocratie et l'oligarchie. que, p. 459.

Lois, livre IV, p. 220. trad. de M. Cousin. Voir aussi le Politirivent de la constitution modèle; oligarchiques, si le pouvoir y est plus concentré et plus despotique; démocratiques, si les ressorts en sont plus relâchés et plus doux.

§ 6. C'est une erreur grave, quoique fort commune, de faire reposer exclusivement la démocratie sur la souveraineté du nombre; car, dans les oligarchies aussi, et l'on peut même dire partout, la majorité est toujours souveraine. D'un autre côté, l'oligarchie ne consiste pas davantage dans la souveraineté de la minorité. Supposons un État composé de treize cents citoyens, et parmi eux que les riches, au nombre de mille, dépouillent de tout pouvoir politique les trois cents autres, qui, quoique pauvres, sont libres cependant aussi bien qu'eux, et leurs égaux à tous autres égards que la richesse; dans cette hypothèse, pourra-t-on dire que l'État est démocratique? Et de même, si les pauvres en minorité sont politiquement au-dessus des riches, bien que ces derniers soient plus nombreux, on ne pourra pas dire davantage que c'est là une oligarchie, si les autres citoyens, les riches, sont écartés du gouvernement. § 7. Certes il est bien plus exact de dire qu'il y a démocratie là où la souveraineté est attribuée à tous les hommes libres, oligarchie là où elle appartient exclusivement aux riches. La majorité des pauvres, la minorité des riches, ne sont que des circonstances secondaires. Mais la majorité est libre, et c'est la minorité qui est riche. Il y aurait sans doute autant d'oligarchie à répartir le pouvoir selon la taille et la beauté, comme on le fait, dit-on, en Éthiopie; car la beauté et l'élévation de la taille sont des avantages bien peu communs. § 8. On n'en aurait pas moins

grand tort de fonder uniquement les droits politiques sur des bases aussi légères. Comme la démocratie et l'oligarchie renferment plusieurs sortes d'éléments, il faut faire plusieurs réserves. Il n'y a pas de démocratie là où des hommes libres en minorité commandent à une multitude qui ne jouit pas de la liberté. Je citerai Apollonie, sur le golfe Ionique, et Théra. Dans ces deux villes, le pouvoir, à l'exclusion de l'immense majorité, appartenait à quelques citoyens de naissance illustre, et qui étaient les fondateurs des colonies. Il n'y a pas davantage de démocratie, quand la souveraineté est aux riches, en supposant même qu'ils forment la majorité, comme jadis à Colophon, où, avant la guerre de Lydie, la majorité des citoyens possédait des fortunes considérables. Il n'y a de démocratie réelle que là où les hommes libres, mais pauvres, forment la majorité et sont souverains. Il n'y a d'oligarchie que là où les riches et les nobles, en petit nombre, possèdent la souveraineté.

§ 9. Ces considérations suffisent pour montrer que les constitutions peuvent être nombreuses et diverses, et pourquoi elles le sont. J'ajoute qu'il y a plusieurs espèces dans les constitutions dont nous parlons ici.

§ 7. En Éthiopie. Voir Hérodote, neure; patrie de Xénophane, chef de l'école d'Élée. On ne sait si c'est § 8. Apollonie. Voir die Dorier, le même Xénophane dont Athénée nous a conserve un fragment curieux sur le luxe de Colophon. Athénée, Deip., lib. XII, p. 526. Voir l'article de M. Cousin sur Xénophane, p. 20. — Et sont souverains. C'est ce que fait chez nous le suffrage universel.

Thalie, ch. xx.

d'Ott. Müller, t. I, p. 118, et t. II, p. 51 et 156. La mer Ionienne est le golfe Adriatique. Apollonie était une colonie de Corinthe. — Théra. Théra, petite île voisine de la Crète Strabon, liv. X, p. 465. — Colophon, ville d'Ionie, dans l'Asie Mi-

Quelles sont ces formes politiques? Comment naissentelles? C'est ce que nous allons examiner, en partant toujours des principes que nous avons posés plus haut.

On nous accorde que tout État se compose, non l'une seule partie, mais de parties multiples. Or, lorsqu'en histoire naturelle on veut connaître toutes les espèces du règne animal, on commence par déterminer les organes indispensables à tout animal : par exemple quelques-uns des sens qu'il possède, les orzanes de la nutrition, qui reçoivent et digèrent les alinents, comme la bouche et l'estomac, et de plus l'appareil locomoteur de chaque espèce. § 10. En supposant qu'il n'y eût pas d'autres organes que ceux-là, mais ju'ils fussent dissemblables entre eux, que par exemple a bouche, l'estomac, les sens et en outre les appareils ocomoteurs ne se ressemblassent pas, le nombre de leurs combinaisons réelles formerait nécessairement sutant d'espèces distinctes d'animaux; car il est impossible qu'une même espèce ait plusieurs genres dif-Ferents d'un même organe, bouche ou oreille. Toutes es combinaisons possibles de ces organes suffiront lonc pour constituer des espèces nouvelles d'animaux, x ces espèces seront précisément aussi multipliées que pourront l'être les combinaisons des organes indispenables.

Ceci s'applique exactement aux formes politiques lont nous traitons ici; car l'État, comme je l'ai dit vouvent, se compose non d'un seul élément mais d'é-éments fort multiples.

<sup>§ 10.</sup> Comme je l'ai dit souvent. et plus haut, ch. 111, § 2, et liv. IV, Voir dans ce même chapitre, § 9, ch. v111, § 5.

- § 11. Ici, une classe nombreuse prépare les subsistances pour la société, ce sont les laboureurs; là, les artisans forment une autre classe adonnée à tous les arts sans lesquels la cité ne saurait vivre, les uns absolument nécessaires, les autres de jouissance et d'ornement. Une troisième classe est la classe commerçante, en d'autres termes, la classe qui vend et qui achète dans les grands marchés, dans les boutiques. Une quatrième classe se compose des mercenaires. Une cinquième est formée des guerriers, classe aussi indispensable que toutes les précédentes, si l'État veut se défendre de l'invasion et de l'esclavage; car est-il possible de supposer qu'un État, vraiment digne de œ nom, puisse être regardé comme esclave par nature? L'État se suffit nécessairement à lui-même; l'esclavage ne le peut pas.
- § 12. Dans la République de Platon, cette question a été traitée d'une manière fort ingénieuse, mais bien insuffisante. Socrate y avance que l'État se compose de quatre classes tout à fait indispensables : tisserands, laboureurs, cordonniers, maçons. Puis, trouvant sans doute cette association incomplète, il y ajoute le forgeron, le pasteur de bestiaux, et enfin le négociant et le marchand; et il croit sans doute avoir rempli par là toutes les lacunes de son premier plan. Ainsi, à ses

§ 11. Esclave par nature. Voir d'Aristote est trop sévère; mais il ne prête guère à Platon que ce qui se trouve dans la République, livre II, p. 89 et suivantes, trad. de M. Cousin. Il faut ajouter aussi. pourêtre juste, que Socrate ne pretend pas traiter la question d'une pourrait dire plutôt que la critique manière didactique et complète.

liv. I, ch. 11, § 7.

<sup>§ 12.</sup> Dans la République de Platon. Les commentateurs, et Pinzger surtout (p. 14), ont accusé Aristote d'erreur ou de mauvaise foi dans l'exposé des idées de Platon. On

yeux, tout État ne se forme que pour satisfaire les besoins matériels et non point éminemment dans un but moral, qui n'est pas plus indispensable sans doute, selon Platon, que des cordonniers et des laboureurs. § 13. Socrate ne veut même de la classe des guerriers qu'au moment où l'État, venant à accroître son territoire, se trouve en contact et en guerre avec les peuples voisins. Mais parmi ces quatre associés, ou plus, qu'énumère Platon, il faut absolument un individu qui rende la justice, et qui règle les droits de chacun; et si l'on reconnaît que, dans l'être animé, l'âme est la partie essentielle plutôt que le corps, ne doit-on pas aussi reconnaître qu'au-dessus de ces éléments nécessaires à la satisfaction des besoins inévitables de l'existence, il y a dans l'État la classe des guerriers et celle des arbitres de la justice sociale? A ces deux-là, ne doit-on pas ajouter encore la classe qui décide des intérêts généraux de l'État, attribution spéciale de l'intelligence politique? Que toutes ces fonctions soient isolément réparties entre certains individus, ou exercées toutes par les mêmes mains, peu importe à notre raisonnement; car souvent les fonctions de guerrier et de laboureur se trouvent réunies; mais s'il faut admettre comme éléments de l'État les uns et les autres, l'élément guerrier n'est certainement pas le moins nécessaire. § 14. J'en ajoute un septième qui contribue par sa fortune aux services publics, ce sont les riches; puis un huitième, ce sont les administrateurs de l'État,

<sup>—</sup> Dans un but moral. Si cette cri-blique, elle cesse tout à fait de tique est exacte quand elle s'a-l'être quand on l'applique à l'endresse à ce passage de la Répusemble du système de Platon.

ceux qui se consacrent aux magistratures, attendu que l'État ne peut se passer de magistrats, et qu'il faut par conséquent de toute nécessité des citoyens capables de commander aux autres, et qui se dévouent à ce service public, soit pour toute leur vie, soit à tour de rôle. Reste enfin cette portion de l'État dont nous venons de parler, qui décide des affaires générales et qui juge les contestations particulières.

Si donc c'est une nécessité pour l'État que l'équitable et sage organisation de tous ces éléments, c'en sera une aussi que, parmi tous ces hommes appelés au pouvoir, il y en ait un certain nombre doués de vertu. § 15. On suppose généralement que plusieurs fonctions peuvent convenablement être cumulées, et qu'un même individu peut être à la fois guerrier, laboureur, artisan, juge et sénateur. De plus, tous les hommee revendiquent leur part de mérite, et se croient propres à presque tous les emplois. Mais les seules choses qu'on ne puisse cumuler sont la pauvreté et la richesse; et voilà pourquoi riches et pauvres semblent les deux portions les plus distinctes de l'État. D'autre part, comme le plus ordinairement ceux-ci sont en majorité, ceux-là en minorité, on les regarde comme deux éléments politiques parfaitement opposés. Par suite, la prédominance des uns ou des autres fait la différence des constitutions, qui semblent en conséquence être bornées à deux seulement, la démocratie et l'oligarchie.

<sup>§ 14.</sup> Aux services publics. Voir Beeckh, Econ. polit. des Athen. liv. III, ch. xxi.

§ 16. Nous avons donc prouvé qu'il existait plusieurs espèces de constitutions, et nous en avons dit la cause; nous prouverons maintenant qu'il y a aussi plusieurs espèces de démocraties et d'oligarchies.

### CHAPITRE IV.

Espèces diverses de la démocratie; leurs caractères et leurs causes; elles sont au nombre de cinq. Influence désastreuse des démagogues dans les démocraties où la loi a cessé d'être souveraine; tyrannie du peuple égaré par ses flatteurs.

§ 1. Cette multiplicité d'espèces dans la démocratie et l'oligarchie est une conséquence évidente des raisonnements qui précèdent, puisque nous avons reconnu que la classe inférieure a bien des nuances, et que ce qu'on appelle la classe distinguée n'en a pas moins. Dans la classe inférieure, on peut reconnaître les laboureurs, les artisans, les commerçants, qu'ils vendent ou qu'ils achètent; les gens de mer, qu'ils soient militaires ou spéculateurs, caboteurs ou pêcheurs. Souvent ces professions diverses renferment une foule d'individus. Byzance et Tarente sont peuplées de pêcheurs; Athènes, de matelots; Égine et Chios, de négociants;

Voir plus haut, ch. 11 et 111 de ce Dorier, d'Ott. Müller, t. II, p. 416, livre.

§ 1. Tarente, dans la Grande-Grèce, dans l'Italie méridionale; Byzance, où fut depuis Constantil'Attique; Ténédos, île de la mer sur cette colonie.

§ 15. Nous avons donc prouvé. Égée, colonies doriennes. Voir die et passim, et Strabon, livre VI, р. 270.

Tarente avait été fondée par des Spartiates. Voir plus loin, liv. VIII nople; Egine près des côtes de (5°), ch. vi, § 2, quelques détails Ténédos, de caboteurs. On peut encore comprendre dans la classe inférieure les manœuvres, les gens de fortune trop médiocre pour vivre sans travailler, ceux qui ne sont citoyens et libres que de père ou de mère seulement, et enfin tous les hommes dont les moyens d'existence se rapprochent de ceux que nous venons d'énumérer. Dans la classe élevée, les distinctions se fondent sur la fortune, la noblesse, le mérite, les lumières et sur d'autres avantages analogues.

- § 2. La première espèce de démocratie est caractérisée par l'égalité; et l'égalité, fondée par la loi dans cette démocratie, signifie que les pauvres n'auront pas de droits plus étendus que les riches, que ni les uns ni les autres ne seront exclusivement souverains, mais qu'ils le seront dans une proportion pareille. Si donc la liberté et l'égalité sont, comme parfois on l'assure, les deux bases fondamentales de la démocratie, plus cette égalité des droits politiques sera complète, plus la démocratie existera dans toute sa pureté; car le peuple y étant le plus nombreux, et l'avis de la majorité y faisant loi, cette constitution est nécessairement une démocratie. Voilà donc une première espèce.
- § 3. Après elle, en vient une autre où les fonctions publiques sont à la condition d'un cens qui d'ordinaire est fort modique. Les emplois y doivent être accessibles à tous ceux qui possèdent le cens fixé, et fermés à ceux qui ne le possèdent pas. Dans une troisième espèce de démocratie, tous les citoyens dont le titre n'est pas contesté, arrivent aux magistratures; mais la loi règne souverainement. Dans une autre, il suffit pour être magistrat d'être citoyen à un titre quelconque, la souveraineté restant encore à la loi. Une cinquième espèce

admet d'ailleurs les mêmes conditions; mais on transporte la souveraineté à la multitude, qui remplace la loi. § 4. C'est qu'alors ce sont les décrets populaires, et non plus la loi, qui décident. Ceci se fait, grâce à l'influence des démagogues. En effet, dans les démocraties où la loi gouverne, il n'y a point de démagogues, et les citoyens les plus respectés ont la direction des affaires. Les démagogues ne se montrent que là où la loi a perdu la souveraineté. Le peuple alors est un vrai monarque, unique mais composé par la majorité, qui règne, non point individuellement, mais en corps. Homère a blâmé la multiplicité des chefs; mais l'on ne saurait dire s'il prétendait parler, comme nous le faisons ici, d'un pouvoir exercé en masse, ou d'un pouvoir réparti entre plusieurs chefs qui l'exercent chacun en particulier. Dès que le peuple est monarque, il prétend agir en monarque, parce qu'il rejette le joug de la loi, et il se fait despote; aussi, les flatteurs sont-ils bientôt en honneur. § 5. Cette démocratie est dans son genre ce que la tyrannie est à la royauté. De part et d'autre, mêmes vices, même oppression des bons citoyens: ici les décrets, là les ordres arbitraires. De plus, le démagogue et le flatteur ont une ressemblance frappante. Tous deux ils ont un crédit sans bornes, l'un sur le tyran, l'autre sur le peuple ainsi corrompu. § 6. Les démagogues, pour substituer la souveraineté des décrets à celle des lois, rapportent toutes les affaires au peuple; car leur propre puissance ne peut que gagner à la souveraineté du peuple, dont ils disposent eux-mêmes souverainement par la confiance qu'ils sa-

<sup>§ 4.</sup> Homère, Iliade, chant 11, vers 204.

vent lui surprendre. D'un autre côté, tous ceux qui croient avoir à se plaindre des magistrats ne manquent pas d'en appeler au jugement exclusif du peuple; celui-ci accueille volontiers la requête, et tous les pouvoir légaux sont alors anéantis.

- § 7. C'est là, on peut le dire avec raison, une déplorable démagogie. On peut lui reprocher de n'être plus réellement une constitution. Il n'y a de constitution qu'à la condition de la souveraineté des lois. Il faut que la loi décide des affaires générales, comme le magistrat décide des affaires particulières, dans les formes prescrites par la constitution. Si donc la démocratie est une des deux espèces principales de gouvernement, l'État où tout se fait à coups de décrets populaires, n'est pas même à vrai dire une démocratie, puisque les décrets ne peuvent jamais statuer d'une manière générale.
- § 8. Voilà, du reste, ce que nous avions à dire sur les formes diverses de la démocratie.
- § 7. A coups de décrets. Quelques tote voulait faire ici la satire du commentateurs ont pensé qu'Aris- gouvernement athénien.

### CHAPITRE V.

Espèces diverses de l'oligarchie; elles sont au nombre de quatre.

— Influence générale des mœurs sur la nature du gouvernement. — Des causes des diverses espèces de démocratie et
d'oligarchie. — Examen des formes de gouvernement autres
que la démocratie et l'oligarchie. — Quelques mots sur l'aristocratie.

§ 1. Le caractère distinctif de la première espèce d'oligarchie, c'est la fixation d'un cens assez élevé pour que les pauvres, bien qu'en majorité, ne puissent atteindre au pouvoir, ouvert à ceux-là seuls qui possèdent le revenu fixé par la loi. Dans une seconde espèce, le cens exigé pour prendre part au gouvernement est considérable; et le corps des magistrats a le droit de se recruter lui-même. Il faut dire toutesois que, si les choix portent alors sur l'universalité des censitaires, l'institution semble plutôt aristocratique; et qu'elle n'est réellement oligarchique que quand le cercle des choix est restreint. Une troisième espèce d'oligarchie se fonde sur l'hérédité des emplois passant du père au fils. Une quatrième joint à ce principe de l'hérédité celui de la souveraineté des magistrats substituée au règne de la loi. Cette dernière forme correspond assez bien à la tyrannie parmi les gouvernements monarchiques; et parmi les démocraties, à l'espèce dont nous avons parlé en dernier lieu. Cette espèce d'oligarchie se nomme dynastie, ou gouvernement de la force.

§ 1. Dynastie. Ce mot, que j'ai dû paraphraser, signifie propre-

Telles sont les formes diverses d'oligarchie et de démocratie. Il faut toutefois ajouter ici une observation importante : c'est que souvent, sans que la constitution soit démocratique, le gouvernement, par la tendance des mœurs et des esprits, est populaire; et réciproquement en d'autres cas, bien que la constitution légale soit plutôt démocratique, la tendance des mœurs et des esprits est oligarchique. Mais cette discordance est presque toujours le résultat d'une révolution. C'est qu'on se garde de brusquer les innovations; on préfère se contenter d'abord d'empiétements progressifs et peu considérables; on laisse bien subsister les lois antérieures; mais les chefs de la révolution n'en sont pas moins les maîtres de l'État.

§ 3. C'est une conséquence évidente des principes posés précédemment, qu'il n'y ait ni plus ni moins d'espèces d'oligarchies et de démocraties que nous ne l'avons dit. En effet, il y a nécessité que les droits politiques appartiennent, ou bien à toutes les parties du peuple énumérées plus haut, ou bien seulement à quelques-unes d'entre elles, à l'exclusion des autres. Quand les agriculteurs et les gens de moyenne fortune sont souverains de l'État, l'État doit être régi par la loi, puisque les citoyens, occupés des travaux qui les font vivre, n'ont pas le loisir de vaquer aux affaires publiques; ils s'en remettent donc à la loi, et ne se réunissent en assemblée politique que dans les cas tout à fait indispensables. Du reste, le droit politique appar-

ment le gouvernement héréditaire Sainte-Croix (des Anciens Gouv. des forts. C'est pour Aristote le fédér., liv. II, ch. viii), propose dernier terme de l'oligarchie. de le rendre par « polytyrannie »:

tient sans aucune distinction à tous ceux qui possèdent le cens légal; car ce serait de l'oligarchie que de ne pas rendre cette prérogative complétement générale. Mais la plupart des citoyens, étant privés de revenus assurés, n'ont point de temps à donner aux affaires générales; et voilà déjà comment s'établit cette première espèce de démocratie.

§ 4. L'espèce qui vient en second lieu dans l'ordre que nous nous sommes tracé, est celle où tous les citoyens dont l'origine n'est pas contestée ont des droits politiques; mais de fait ceux-là seuls en jouissent qui peuvent vivre sans travailler. Dans cette démocratie, les lois sont encore souveraines, parce que les citoyens en général ne sont pas assez riches de leurs revenus personnels.

Dans la troisième espèce, il suffit d'être libre pour posséder des droits politiques. Mais ici encore, la nécessité du travail empêche presque tous les citoyens d'exercer leurs droits; et la souveraineté de la loi n'est : pas moins indispensable que dans les deux premières espèces.

§ 5. La quatrième est celle qui s'est produite la dernière chronologiquement parlant. Des États s'étant formés beaucoup plus étendus que ne l'avaient été

c'est en effet la pensée de l'au-sentées ici ne sont pas d'accord pas très-juste.

Voir plus haut, ch. IV, § 3. Seule- ristote recherche non plus les ment, dans ce dernier passage, caractères, mais les causes des Aristote a mis en troisième lieu diverses espèces de démocratic. l'espèce qu'il met ici en seconde Il y a quelque désordre dans tout ligne. Les nouvelles divisions pré- ce passage.

teur, quoique l'expression ne soit avec les précédentes, et l'on peut trouver qu'elles font double em-§ 4. Que nous nous sommes tracé. ploi à certains égards, bien qu'A- jadis les premiers, et des revenus considérables y répandant l'aisance, la multitude acquit par son importance tous les droits politiques; et les citoyens purent alors vaquer en commun à la direction des affaires générales, parce qu'ils eurent du loisir, et que des indemnités assurèrent même aux moins aisés le temps nécessaire pour s'y livrer. Ce sont même alors ces citoyens pauvres qui ont le plus de loisir: ils n'ont point à s'inquiéter de l'administration de leurs intérêts particuliers, cause qui empêche si souvent les riches de se rendre aux assemblées du peuple et aux tribunaux dont ils sont membres; et il arrive par là que la multitude devient souveraine à la place des lois.

Telles sont les causes nécessaires qui déterminent le nombre et les diversités des démocraties.

§ 6. La première espèce d'oligarchie est celle où la majorité des citoyens possède des fortunes qui sont moindres que celle dont nous venons de parler, et qui sont peu considérables. Le pouvoir est attribué à tous ceux qui jouissent du revenu légal; et le grand nombre de citoyens qui acquièrent ainsi des droits politiques, a été cause qu'on a dû remettre la souveraineté à la loi, et non point aux hommes. Fort éloignés, par leur nombre, de l'unité monarchique, trop peu riches pour jouir d'un loisir absolu, et pas assez pauvres pour devoir vivre aux dépens de l'État, il y a nécessité pour eux de proclamer la loi souveraine, au lieu de se faire eux-mêmes souverains. § 7. En supposant les possesseurs moins nombreux que dans la première hypothèse, et les fortunes plus considérables, c'est la seconde espèce d'oligarchie. L'ambition s'accroît alors avec la

puissance, et les riches nomment eux-mêmes parmi les autres citoyens ceux qui entrent dans les emplois du gouvernement. Trop peu puissants encore pour régner sur la loi, ils le sont assez cependant pour faire rendre la loi qui leur accorde ces immenses prérogatives. § 8. En concentrant encore dans un moindre nombre de mains les fortunes devenues plus grandes, on arrive au troisième degré de l'oligarchie, où les membres de la minorité occupent personnellement les fonctions, mais conformément à la loi qui les rend héréditaires. En supposant pour les membres de l'oligarchie un nouvel accroissement dans leurs richesses et dans le nombre de leurs partisans, ce gouvernement héréditaire est tout près de la monarchie. Les hommes y règnent, et non plus la loi. Cette quatrième forme de l'oligarchie correspond à la dernière forme de la démocratie.

§ 9. A côté de la démocratie et de l'oligarchie, il existe deux autres formes politiques, dont l'une est reconnue par tous les auteurs, et a été reconnue par nous aussi, pour faire partie des quatre principales constitutions, en admettant, suivant l'opinion commune, que ces constitutions soient la monarchie, l'oligarchie, la démocratie et ce qu'on appelle l'aristocratie. Une cinquieme forme politique est celle qui reçoit le nom générique de toutes les autres, et qu'on nomme communément République; comme elle est fort rare, elle échappe souvent aux auteurs qui prétendent énu-

<sup>§ 9.</sup> Suivant l'opinion commune. et non à quatre, les principales Ce n'est pas celle d'Aristote, puis- Constitutions. Voir plus haut, qu'il réduit, avec raison, à trois, liv. III, ch. v, § 1, et dans ce

mérer les espèces diverses de gouvernements, et qui ne reconnaissent que les quatre qui viennent d'être nommées plus haut, comme Platon l'a fait dans ses deux Républiques.

- § 10. On a bien raison d'appeler gouvernement des meilleurs le gouvernement dont nous avons nous-même traité précédemment. Ce beau nom d'aristocratie ne s'applique vraiment, avec toute justesse, qu'à l'État composé de citoyens qui sont vertueux dans toute l'étendue du mot, et qui n'ont point seulement quelque vertu spéciale. Cet État est le seul où l'homme de bien et le bon citoyen se confondent dans une identité absolue. Partout ailleurs on n'a de vertu que relativement à la constitution particulière sous laquelle on vit.
- § 11. Il est bien encore quelques combinaisons politiques qui, différant de l'oligarchie et de ce qu'on nomme république, reçoivent le nom d'aristocraties; ce sont les systèmes où les magistrats sont choisis d'après le mérite au moins autant que d'après la richesse. Ce gouvernement alors s'éloigne réellement de l'oligarchie et de la république, et prend le nom d'aristocratie; c'est qu'en effet il n'est pas besoin que

dans ses deux Républiques. La pre- IIIe livre (éd. de Schneider), où mière dans la République, la se- l'aristocratie n'a point été traitée conde dans les Lois. Voir plus à fond, mais simplement nommée. haut le IIe livre, chapitres 1, 11 Il est évident qu'il est ici question et III.

prétend qu'il s'agit ici d'une par- §§ 2 et 10. Voir aussi la fin du tie du IIIe liv. que nous ne possé- IIIe liv. et l'appendice. — L'homme dons pas. M. Gættling croit que de bien et le bon citoyen. Voir plus ce sujet a été discuté par Aris- haut, liv. III, ch. 11, § 5.

liv. VI, ch. 11, § 1. — Platon.... tote dans les ch. v et xII du des IVe (7c) et Ve (8e) livres. Voir § 10. Précédemment. M. Thurot ci-dessus, ch, 11, S§ 1 et 5, et ch. 111, la vertu soit l'objet spécial de l'État lui-même, pour qu'il renferme dans son sein des citoyens aussi distingués par leurs vertus que peuvent l'être ceux de l'aristocratie. Quand donc la richesse, la vertu et la multitude ont des droits politiques, la constitution peut être encore aristocratique, comme à Carthage; et même quand la loi ne tient compte, comme à Sparte, que des deux derniers éléments, la vertu et la multitude, la constitution est un mélange de démocratie et d'aristocratie. Ainsi, l'aristocratie, outre sa première et plus parfaite espèce, a encore les deux formes que nous venons de dire; elle en a même une troisième que présentent tous les États qui penchent, plus que la république proprement dite, vers le principe oligarchique.

### CHAPITRE VI.

Idée générale de la république; ses rapports avec la démocratie. Éléments que l'État doit combiner; la liberté et la richesse sont ceux qui forment surtout la république, en se mélangeant diversement; rapports de la république avec l'aristocratie.

# § 1. Nous n'avons plus à nous occuper que de deux

liv. II, ch. vIII. - Comme à Sparte. ties. Pris dans ce sens, ce passage Voir, id., ch. vi. — Sa première et serait un argument de plus ajouté plus parsaite espèce. Le mot du à tous ceux que j'ai déjà indiqués, texte pourrait être pris ici pour pour le changement d'ordre dans signifier l'aristocratie dont il a été les livres. Voir plus haut, § 10, parlé « en premier lieu », aussi dans ce chapitre, et plus loin, bien que pour signisser la pre-ch. vi, § 5. Voir aussi l'appendice.

§ 11. Comme à Carthage. Voir mière, la meilleure des aristocra-

gouvernements, celui qu'on appelle vulgairement la république, et la tyrannie. Si je place ici la république, bien qu'elle ne soit pas, non plus que les aristocraties dont je viens de parler, un gouvernement dégradé, c'est qu'à vrai dire tous les gouvernements sans exception ne sont que des corruptions de la constitution parfaite. Mais on classe ordinairement la république avec ces aristocraties; et elle donne, comme elles, naissance à d'autres formes encore moins pures, ainsi que je l'ai dit au début. La tyrannie doit nécessairement recevoir la dernière place, parce qu'elle est moins que toute autre forme politique un vrai gouvernement, et que nos recherches ont pour but l'étude des gouvernements. § 2. Après avoir indiqué les motifs de notre classification, passons à l'examen de la république. Nous en sentirons mieux le véritable caractère, après l'examen que nous avons fait de la démocratie et de l'oligarchie; car la république n'est précisément que le mélange de ces deux formes.

On a coutume de donner le nom de république aux gouvernements qui inclinent à la démocratie, et celui d'aristocratie, aux gouvernements qui inclinent à l'oligarchie; c'est que le plus ordinairement les lumières et la noblesse sont le partage des riches; ils sont comblés en outre de ces avantages que d'autres achètent si souvent par le crime, et qui assurent à leurs possesseurs un renom de vertu et une haute considération. § 3. Comme le système aristocratique a pour but de donner la suprématie politique à des citoyens émi-

<sup>§ 1.</sup> Des corruptions de la consti- ch. III, § 5. — Au début. Voir plus tution parfaite. Voir plus haut, haut, liv. III, ch. v, § 2.

nents, on a prétendu, par suite, que les oligarchies se composent en majorité d'hommes vertueux et estimables. Or, il semble impossible qu'un gouvernement dirigé par les meilleurs citoyens, ne soit pas un excellent gouvernement, un mauvais gouvernement ne devant peser que sur les États régis par des hommes corrompus. Et réciproquement, il semble impossible que là où l'administration n'est pas bonne, l'État soit gouverné par les meilleurs citoyens. Mais il faut remarquer que de bonnes lois ne constituent pas à elles seules un bon gouvernement, et qu'il importe surtout que ces bonnes lois soient observées. Il n'y a donc de bon gouvernement d'abord que celui où l'on obéit à la loi, puis ensuite que celui où la loi à laquelle on obéit est fondée sur la raison; car on pourrait aussi obéir à des lois déraisonnables. L'excellence de la loi peut du reste s'entendre de deux façons : la loi est, ou la meilleure possible, relativement aux circonstances; ou la meilleure possible, d'une manière générale et absolue.

§ 4. Le principe essentiel de l'aristocratie paraît être d'attribuer la prédominance politique à la vertu; car le caractère spécial de l'aristocratie, c'est la vertu, comme la richesse est celui de l'oligarchie, et la liberté, celui de la démocratie. Toutes trois admettent d'ailleurs la suprématie de la majorité, puisque, dans les unes comme dans les autres, la décision prononcée par le plus grand nombre des membres du corps politique, a toujours force de loi. Si la plupart des gouvernements prennent le nom de république, c'est qu'ils cherchent

<sup>§ 3.</sup> Fondée sur la raison. Voir liv. III, ch. vi, § 13.

presque tous uniquement à combiner les droits des riches et des pauvres, de la fortune et de la liberté; et la richesse semble presque partout tenir lieu de mérite et de vertu.

- § 5. Trois éléments dans l'État se disputent l'égalité; ce sont la liberté, la richesse et le mérite. Je ne parle pas d'un quatrième qu'on appelle la noblesse; car il n'est qu'une conséquence des deux autres, et la noblesse est une ancienneté de richesse et de talent. Or, la combinaison des deux premiers éléments donne évidemment la république, et la combinaison de tous les trois donne l'aristocratie plutôt que toute autre forme. Je classe toujours à part la véritable aristocratie, dont j'ai parlé d'abord.
- § 6. Ainsi, nous avons démontré qu'à côté de la monarchie, de la démocratie et de l'oligarchie, il existe encore d'autres systèmes politiques. Nous avons expliqué la nature de ces systèmes, les différences des aristocraties entre elles, et les différences des républiques aux aristocraties; enfin on doit voir clairement que toutes ces formes sont moins éloignées qu'on ne pourrait le croire les unes des autres.

<sup>§ 5.</sup> Une ancienneté de richesse. j'ai parlé d'abord. Voir plus haut, Voir liv. I, ch. 11, § 19. — Dont liv. IV et V.

## CHAPITRE VII.

- La république est une combinaison de l'oligarchie et de la démocratie; moyens divers de faire cette combinaison; caractère d'une vraie république; exemple tiré du gouvernement lacédémonien; la république doit se maintenir par l'amour seul des citoyens.
- § 1. Comme conséquence de ces premières considérations, nous examinerons maintenant comment la république proprement dite se forme à côté de l'oligarchie et de la démocratie, et comment elle doit être constituée. Cette recherche aura de plus l'avantage de montrer nettement les limites de l'oligarchie et de la démocratie; car c'est en empruntant quelques principes à l'une et à l'autre de ces deux constitutions si opposées, que nous formerons la république, comme on reforme un objet de reconnaissance, en en réunissant les parties séparées.
- § 2. Il y a ici trois modes possibles de combinaison et de mélange. D'abord, on peut réunir la législation de l'oligarchie et de la démocratie sur une matière quelconque, par exemple sur le pouvoir judiciaire. Ainsi, dans l'oligarchie, on met le riche à l'amende s'il
- § 1. Un objet de reconnaissance. Mot à mot : « Symbole ». Le contexte explique assez ce que ce mot veut dire. C'est un objet composé de deux parties qui peuvent être aisément séparées, pour être ensuite réunies. C'était souvent une

pièce de monnaie ou de métal, un morceau de bois, etc. Deux personnes qui s'aimaient tendrement se partageaient le «symbole», comme gage de fidélité et de souvenir. Cet usage touchant et fort antique subsiste encore parmi nous.

ne se rend pas au tribunal, et l'on ne paye pas le pauvre pour y siéger; dans les démocraties au contraire, indemnité aux pauvres, sans amende pour les riches. C'est un terme commun et moyen de ces institutions diverses que la réunion de toutes deux: amende aux riches, indemnité aux pauvres; et l'institution nouvelle est républicaine, car elle n'est que le mélange des deux autres. Voilà pour le premier mode de combinaison. § 3. Le second consiste à prendre une moyenne entre les dispositions arrêtées par l'oligarchie et par la démocratie. Ici, par exemple, le droit d'entrée à l'assemblée politique s'acquiert sans aucune condition de cens, ou du moins par un cens modique, là par un cens extrêmement élevé; le moyen terme est de n'adopter aucun des taux fixés de part et d'autre; il faut prendre la moyenne entre les deux.

Troisièmement, on peut à la fois faire des emprunts, et à la loi oligarchique et à la loi démocratique. Ainsi, la voie du sort pour la désignation des magistrats est une institution démocratique. Le principe de l'élection, au contraire, est oligarchique; de même que ne point exiger de cens pour les magistratures appartient à la démocratie, et qu'en exiger un appartient à l'oligarchie. L'aristocratie et la république puiseront leur système, qui acceptera ces deux dispositions, dans l'une et dans l'autre; à l'oligarchie, elles prendront l'élection; à la démocratie, l'affranchissement du cens. Voilà comment on peut combiner l'oligarchie et la démocratie.

§ 4. Mais pour que le résultat sorti de ces combinaisons soit un mélange parfait d'oligarchie et de démocratie, il faut qu'on puisse nommer indifféremment

l'État qui en est le produit, oligarchique ou démocratique; car ce n'est là évidemment que ce qu'on entend par un mélange parfait. Or, c'est toujours le moyen terme qui présente cette qualité, parce qu'on y retrouve les deux extrêmes. § 5. On peut citer comme exemple la constitution lacédémonienne. D'un côté, bien des gens affirment que c'est une démocratie, parce qu'en effet on y découvre plusieurs éléments démocratiques; par exemple, l'éducation commune des enfants, qui est exactement la même pour les enfants des riches et pour les enfants des pauvres, les enfants des riches étant élevés précisément comme ceux des pauvres pourraient l'être; l'égalité, qui continue même dans l'âge suivant et quand ils sont hommes, sans aucune distinction du riche au pauvre; puis l'égalité parfaite des repas communs à tous; l'identité de vêtement qui laisse le riche absolument vêtu comme pourrait l'être le premier pauvre quelconque; enfin l'intervention du peuple dans les deux grandes magistratures, dont il choisit l'une, le sénat, et possède l'autre, l'éphorie. D'autre part, on soutient que la constitution de Sparte est une oligarchie, parce que, de fait, elle renferme bien des éléments oligarchiques. Ainsi, toutes les fonctions y sont électives; pas une n'est conférée par le sort; quelques magistrats en petit nombre y prononcent souverainement l'exil ou la mort, sans compter encore d'autres institutions non moins oligarchiques.

§ 6. Une république où se combinent parfaitement

nienne. Voir plus haut, ch. v, § 5, il faut surtout voir le morceau et liv. II, ch. vi; voir aussi l'excel- décisif des Lois de Platon, livre lent traité de Cragius, p. 250. Sur IV, p. 225, trad. de M. Cousin.

<sup>§ 5.</sup> La constitution lacédémo- le mélange des pouvoirs à Sparte,

l'oligarchie et la démocratie doit donc paraître à la fois l'une et l'autre, sans être précisément aucune des deux. Elle doit pouvoir se maintenir par ses propres principes, et non par des secours qui lui seraient étrangers; et quand je dis qu'elle doit subsister par ellemême, ce n'est pas en repoussant de son sein la plus grande partie de ceux qui veulent participer au pouvoir, avantage qu'un mauvais gouvernement peut se donner aussi bien qu'un bon; mais je comprends que c'est en se conciliant l'accord unanime des membres de la cité, dont aucun ne voudrait changer le gouvernement.

§ 7. Je ne pousserai pas plus loin ces remarques sur les moyens de constituer la république, et toutes les autres formes politiques nommées aristocraties.

# CHAPITRE VIII.

Quelques considérations sur la tyrannie; ses rapports avec la royauté et la monarchie absolue; c'est toujours un gouvernement de violence.

- § 1. Il nous resterait à parler de la tyrannie, non qu'elle doive par elle-même nous arrêter longtemps; mais seulement pour compléter nos recherches en l'y
- dit ici qu'il ne lui reste plus qu'à parler de la tyrannie. Il n'aurait cependant pas traité de l'aristocratie, qui est la seconde forme qui doit être placé, comme on l'a

§ 1. Il nous resterait. Aristote cation, si l'on admet l'ordre actuel des livres. Il faut donc qu'il en ait antérieurement traité; et en effet, c'est le sujet de l'ancien VII-livre, de gouvernement dans sa classifi- fait dans cette édition, avec l'ancomprenant, puisque nous l'avons admise parmi les formes possibles de gouvernement. Nous avons traité précédemment de la royauté, en nous attachant surtout à la royauté proprement dite, c'est-à-dire à la royauté absolue; et nous en avons montré les avantages et les dangers, la nature, l'origine et les applications diverses. § 2. Dans le cours de ces considérations sur la royauté, nous avons indiqué deux formes de tyrannie, parce que ces deux formes se rapprochent assez de la royauté, et que, comme elle, c'est la loi qui les a fondées. Nous avons dit que quelques nations barbares se choisissent des chefs absolus, et que dans les temps les plus reculés, les Grecs se donnèrent des monarques de ce genre, nommés æsymnètes. Ces pouvoirs avaient d'ailleurs entre eux quelques différences: ils étaient royaux, en ce que la loi et la volonté des sujets leur donnaient naissance, mais tyranniques, en ce que l'exercice en était despotique et tout à fait arbitraire. § 3. Reste une troisième espèce de tyrannie qui semble mériter plus particulièrement ce nom, et qui correspond à la royauté absolue. Cette tyrannie n'est pas autre que la monarchie absolue qui, loin de toute responsabilité et dans l'intérêt seul du maître, gouverne des sujets qui valent autant et mieux que lui, sans consulter en rien leurs intérêts spéciaux. Aussi est-ce un gouvernement de violence; car il n'est pas un cœur libre qui supporte patiemment une sem-

cien VIII., à la suite du III. Voir plus haut, liv. III, ch. 1x et x, § 1. ci-dessus, ch. v, § 10, et l'appenplus haut, liv. III, ch. v, § 4. — Esymnètes. Voir plus haut, liv. III, Précédemment de la royauté. Voir ch. 1x, § 5.

<sup>§ 2.</sup> Assez de la royauté. Voir dice. — Nous l'avons admise. Voir plus haut, liv. III, ch. 1x, § 3. —

blable domination. § 4. Nous croyons en avoir assez dit sur la tyrannie, sur le nombre de ses formes, et les causes qui l'amènent.

## CHAPITRE IX.

Suite de la théorie de la république proprement dite; excellence politique de la classe moyenne; diverses qualités sociales qu'elle seule présente; elle est la véritable base de la république. Rareté excessive de cette forme de gouvernement.

§ 1. Quelle est la meilleure constitution? Quelle est la meilleure organisation de la vie pour les États en général, et pour la majorité des hommes, sans parler ni de cette vertu qui dépasse les forces ordinaires de l'humanité, ni d'une instruction qui exige les dispositions naturelles et les circonstances les plus heureuses; sans parler non plus d'une constitution idéale, mais en 'se bornant, pour les individus, à cette vie que la plupart peuvent mener, et pour les États, à ce genre de constitution qu'ils peuvent presque tous recevoir? § 2. Les aristocraties vulgaires dont nous voulons parler ici, ou sont en dehors des conditions de la plupart des États existants, ou se rapprochent de ce qu'on nomme la république. Nous examinerons donc ces aristocraties après la république, comme si elles ne formaient qu'un seul et même genre; les éléments de notre jugement sur toutes deux sont parfaitement identiques.

Si nous avons eu raison de dire, dans la Morale, que le bonheur consiste dans l'exercice facile et permanent de la vertu, et que la vertu n'est qu'un milieu entre deux extrêmes, il s'ensuit nécessairement que la vie la plus sage sera celle qui se maintient dans ce milieu, en se contentant toujours de cette position moyenne que chacun est capable d'atteindre.

§ 3. C'est évidemment d'après les mêmes principes qu'on pourra juger de l'excellence ou des vices de l'État ou de la constitution; car la constitution est la vie même de l'État. Or, tout État renferme trois classes distinctes, les citoyens très-riches, les citoyens trèspauvres et les citoyens aisés, dont la position tient le milieu entre ces deux extrêmes. Puis donc que l'on convient que la modération et le milieu en toutes choses sont ce qu'il y a de mieux, il s'ensuit évidemment qu'en fait de fortunes, la moyenne propriété sera aussi la plus convenable de toutes. § 4. Elle sait en effet se plier plus aisément que toute autre aux ordres de la raison, qu'on écoute si difficilement quand on jouit de quelque avantage extraordinaire, en beauté, en force, en naissance, en richesse; ou quand on souffre de quelque infériorité excessive, de pauvreté, de faiblesse et d'obscurité. Dans le premier cas, l'orgueil

haut la même théorie, au com- Aristote vante surtout ses vertus mandement, qui sont tout autretout autrement rares que les pre-§ 4. Elle sait en effet. Il faut mières. Voir Jean-Jacques Rousbien remarquer que dans cette seau, Contrat social, liv. II, ch. xi.

<sup>§ 3.</sup> Dans la Morale. Voir plus discussion sur la classe moyenne, mencement du IVe (70) livre. Le d'obéissance; et il a parsaitement passage auquel Aristote se réfère raison. Quant aux vertus de comest dans la Morale à Nicomaque, liv. II, ch. vi, § 7, p. 36 de ma tra- ment précieuses, elles sont aussi duction.

que donne une position si brillante pousse les hommes aux grands attentats; dans le second, la perversité se tourne aux délits particuliers; et les crimes ne se commettent jamais que par orgueil ou par perversité. Négligentes de leurs devoirs politiques dans le sein de la ville ou au sénat, les deux classes extrêmes sont également dangereuses pour la cité.

§ 5. Il faut dire encore qu'avec cette excessive supériorité que donnent l'influence de la richesse, un nombreux parti, ou tel autre avantage, l'homme ne veut ni ne sait obéir. Dès l'enfance, il contracte cette indiscipline dans la maison paternelle; et le luxe dont on l'a constamment entouré ne lui permet pas d'obéir, même à l'école. D'autre part, une extrême indigence ne dégrade pas moins. Ainsi, la pauvreté empêche de savoir commander, et elle n'apprend à obéir qu'en esclave; l'extrême opulence empêche l'homme de se soumettre à une autorité quelconque, et ne lui enseigne qu'à commander avec tout le despotisme d'un maître. § 6. On ne voit alors dans l'État que maîtres et esclaves, et pas un seul homme libre. Ici jalousie envieuse, là vanité méprisante, si loin l'une et l'autre de cette fraternité sociale qui est la suite de la bienveillance. Et qui voudrait d'un ennemi à ses côtés, même pour un instant de route? Ce qu'il faut surtout à la cité, ce sont des êtres égaux et semblables, qualités qui se trouvent avant tout dans les situations moyennes; et

<sup>§ 6.</sup> Ce sont des êtres égaux. Ce partisan de la tyrannie ou de la principe qu'Aristote a répété dans monarchie absolue ne réclamerait tout le cours de son ouvrage, suf- pas l'égalité comme base nécesfirait seul pour repousser les ac-saire de l'État. Voir la préface, et cusations dont il a été l'objet. Un liv. III, ch. viii.

l'État est nécessairement mieux gouverné quand il se compose de ces éléments, qui en forment, selon nous, la base naturelle. § 7. Ces positions moyennes sont aussi les plus sûres pour les individus : ils ne convoitent point alors, comme les pauvres, la fortune d'autrui; et leur fortune n'est point convoitée par autrui, comme celle des riches l'est ordinairement par l'indigence. On vit ainsi loin de tout danger, dans une sécurité profonde, sans former ni craindre de conspiration. Aussi le vœu de Phocylide était-il bien sage:

Une aisance modeste est l'objet de mes vœux.

§ 8. Il est évident que l'association politique est surtout la meilleure, quand elle est formée par des citoyens de fortune moyenne; les États bien administrés sont ceux où la classe moyenne est plus nombreuse et plus puissante que les deux autres réunies, ou du moins que chacune d'elles séparément. En se rangeant de l'un ou de l'autre côté, elle rétablit l'équilibre et empêche qu'aucune prépondérance excessive ne se forme. C'est donc un grand bonheur que les citoyens aient une fortune médiocre, mais suffisant à tous leurs besoins. Partout où la fortune extrême est à côté de l'extrême indigence, ces deux excès amènent ou la démagogie absolue, ou l'oligarchie pure, ou la tyrannie; la tyrannie sort du sein d'une démagogie effrénée, ou

§ 7. Les plus sures. Dans le récit mique, était contemporain de Sod'Er l'Arménien, l'âme d'Ulysse aux enfers choisit la vie tranquille d'un simple particulier, République de Platon liv. X, page 292, traduction de M. V. Cousin.

Phocylide, de Milet, poëte gno-

lon. Il nous reste sous son nom un recueil de sentences en vers; mais on doute que ce recueil soit authentique. Phocylide est un des plus anciens moralistes de la Grèce, si ce n'est même le plus ancien.

d'une oligarchie extrême, bien plus souvent que du sein des classes moyennes, et des classes voisines de celles-là. Plus tard, nous dirons pourquoi, quand nous parlerons des révolutions.

- § 9. Un autre avantage non moins évident de la moyenne propriété, c'est qu'elle est la seule qui ne s'insurge jamais. Là où les fortunes aisées sont nombreuses, il y a bien moins de mouvements et de dissensions révolutionnaires. Les grandes cités ne doivent leur tranquillité qu'à la présence des fortunes moyennes, qui y sont si nombreuses. Dans les petites, au contraire, la masse entière se divise très-facilement en deux camps sans aucun intermédiaire, parce que tous, on peut dire, y sont ou pauvres ou riches. C'est aussi la moyenne propriété qui rend les démocraties plus tranquilles et plus durables que les oligarchies, où elle est moins répandue, et a moins de part au pouvoir politique, parce que le nombre des pauvres venant à s'accroître, sans que celui des fortunes moyennes s'accroisse proportionnellement, l'État se corrompt et arrive rapidement à sa ruine.
- § 10. Il faut ajouter encore, comme une sorte de preuve à l'appui de ces principes, que les bons législateurs sont sortis de la classe moyenne. Solon en faisait partie, ainsi que ses vers l'attestent; Lycurgue appartenait à cette classe, car il n'était pas roi. Charondas et tant d'autres y étaient nés comme eux.

<sup>§ 8.</sup> Plus tard. Voir le VIIIe sont en général le foyer des révo-(5e) livre, ch. 1 et suiv. lutions.

<sup>§ 9.</sup> Les grandes cités. On pourrait dire que de nos jours c'est ter cette assertion d'Aristote. Lytout le contraire : les capitales curgue, sans être roi, appartenait

Ceci doit également nous faire comprendre pourquoi la plupart des gouvernements sont ou démagogiques ou oligarchiques; c'est que, la moyenne propriété y étant le plus souvent fort rare, et tous ceux qui y dominent, que ce soient d'ailleurs les riches ou les pauvres, étant toujours également éloignés du moyen terme, ils ne s'emparent du pouvoir que pour eux seuls, et constituent ou l'oligarchie ou la démagogie. § 11. En outre, les séditions et les luttes étant fréquentes entre les pauvres et les riches, jamais le pouvoir, quel que soit le parti qui triomphe de ses ennemis, ne repose sur l'égalité et sur des droits communs. Comme il n'est que le prix du combat, le vainqueur qui le saisit en fait nécessairement un des deux gouvernements extrêmes, démocratie ou oligarchie. C'est ainsi que les peuples mêmes qui tour à tour ont eu la haute direction des affaires de la Grèce, n'ont regardé qu'à leur propre constitution pour faire prédominer dans les États soumis à leur puissance, tantôt l'oligarchie, tantôt la démocratie, inquiets seulement de leurs intérêts particuliers, et pas le moins du monde des intérêts de leurs tributaires. § 12. Aussi n'a-t-on jamais vu entre ces extrêmes de vraie république, ou du moins, en a-t-on vu rarement et pour bien peu de temps. Il ne s'est rencontré qu'un seul homme, parmi tous ceux qui jadis arrivèrent au pouvoir, qui ait établi

faut de son neveu Charilaüs, dont il fut le tuteur, il devait monter sur le trône.

§ 11. La haute direction des af- ragraphe. saires. Les Lacédémoniens et les

aux classes élevées, puisqu'à dé- Athéniens. Aristote a fait plusieurs fois cette observation dans le cours de son ouvrage. Voir liv. VIII. (5°), ch. vi, dernier pa-

§ 12. Un seul homme. On ne s'ac-

une constitution de ce genre; et dès longtemps les hommes politiques ont renoncé dans les États à chercher l'égalité; ou bien l'on tâche de s'emparer du pouvoir, ou bien l'on se résigne à l'obéissance quand on n'est pas le plus fort.

Ces considérations suffisent pour montrer quel est le meilleur gouvernement, et ce qui en fait l'excellence.

§ 13. Quant aux autres constitutions, qui sont les diverses formes de démocraties et d'oligarchies admises par nous, il est facile de voir dans quel ordre on doit les classer; celle-ci la première, celle-là la seconde, et ainsi de suite, selon qu'elles sont meilleures ou moins bonnes, comparativement au type parfait que nous avons esquissé. Nécessairement elles seront d'autant meilleures qu'elles se rapprocheront davantage du moyen terme, d'autant moins bonnes qu'elles en seront plus éloignées. J'excepte toujours les cas spéciaux, et j'entends par là que telle constitution, bien que préférable en soi, est cependant moins bonne que telle autre pour un peuple particulier.

corde point sur le personnage ce législateur; mais on ignore si qu'Aristote entend désigner ici; Phaléas a personnellement gouon a nommé Gélon de Syracuse, verné. M. Gættling pense qu'il s'a-Théopompe de Lacédémone, Clis-git de Pittacus de Mitylène. thène, etc. Schneider voulait que ce fût Thésée. Voir plus haut, liv. II, Ceci suppose encore qu'il a été anch. 1x, § 2. Au IIe livre, ch. 1v, térieurement question du gouver-Aristote a fait l'analyse de la con-nement parfait. Voir, dans ce listitution de Phaléas, fondée sur vre, chapitre v, § 10, et l'appenl'égalité; peut-être s'agit-il ici de dice.

§ 13. Que nous avons esquissé.

### CHAPITRE X.

Principes généraux applicables à ces diverses espèces de gouvernement. Qualité et quantité des citoyens jouissant des droits politiques; il est nécessaire de combiner avec équité les divers éléments de l'État, et de leur faire à chacun leur part; ruses de l'oligarchie; ruses contraires de la démocratie; règles à suivre envers les pauvres. Considérations historiques; importance toujours croissante de l'infanterie, tirée des rangs du peuple.

§ 1. Passons à une question qui tient de bien près à toutes celles-là; c'est celle de l'espèce et de la nature du gouvernement selon les peuples à gouverner. Un premier principe général s'applique à tous les gouvernements: toujours la portion de la cité qui veut le maintien des institutions doit être plus forte que celle qui en veut le renversement. Dans tout État, il faut distinguer deux objets : la quantité et la qualité des citoyens. Par qualité, j'entends la liberté, la richesse, les lumières, la naissance; par quantité, j'entends la prépondérance numérique. § 2. La qualité peut appartenir à telle portion des éléments politiques, et la quantité se trouver dans telle autre. Ainsi, les gens sans naissance peuvent être plus nombreux que ceux de naissance illustre; les pauvres, plus nombreux que les riches, sans toutefois que la supériorité du nombre puisse compenser la différence en qualité. Aussi, doiton tenir bien compte de ces rapports proportionnels. Partout où, même ce rapport étant gardé, la multitude des pauvres a la supériorité, la démocratie s'étatablit naturellement avec toutes ses combinaisons diverses, suivant l'importance relative de chaque partie du peuple. Par exemple, si les laboureurs sont les plus nombreux, c'est la première de toutes les démocraties; si les artisans et les mercenaires sont en plus grand nombre, c'est la dernière; les autres espèces se classent également entre ces deux extrêmes. § 3. Partout où la classe riche et distinguée l'emporte plus en qualité qu'elle ne le cède en nombre, l'oligarchie se constitue de la même manière avec toutes ses nuances, selon la tendance particulière de la masse oligarchique qui l'emporte. Mais le législateur ne doit jamais avoir en vue que la moyenne propriété. S'il fait des lois oligarchiques, c'est à elle qu'il doit penser; s'il fait des lois démocratiques, c'est encore elle qu'il doit ranger à ces lois. § 4. La constitution n'est solide que là où la classe moyenne l'emporte en nombre sur les deux classes extrêmes, ou du moins sur chacune d'elles. Les riches n'ourdiront jamais contre elle de complots bien redoutables de concert avec les pauvres; car riches et pauvres redoutent également le joug qu'ils s'imposeraient mutuellement. Que s'ils veulent un pouvoir d'intérêt général, ils ne pourront le trouver que dans la classe moyenne. La défiance réciproque qu'ils ont entre eux les empêchera toujours de s'arrêter à un pouvoir alternatif; on ne se fie jamais qu'à un arbitre; et l'arbitre ici, c'est la classe intermédiaire. Plus la combinaison politique qui forme l'État est parfaite, plus la constitution a des chances de durée.

<sup>§ 2.</sup> Avec toutes ses combinaisons diverses. Voir plus haut, ch. 1v, §1.

§ 5. Presque tous les législateurs, même ceux qui ont voulu fonder des gouvernements aristocratiques, ont commis deux erreurs à peu près égales : d'abord en accordant trop aux riches; puis en trompant les classes inférieures. Avec le temps nécessairement il sort toujours d'un faux bien un mal véritable; car l'ambition des riches a ruiné plus d'États que l'ambition des pauvres. § 6. Les artifices spécieux dont on prétend leurrer le peuple en politique s'appliquent à cinq objets: l'assemblée générale, les magistratures, les tribunaux, la possession des armes, et les exercices du gymnase. Pour l'assemblée générale, on donne à tous les citoyens le droit d'y assister; mais on a soin d'imposer aux riches une amende s'ils ne s'y rendent pas, et cette amende ne s'applique qu'à eux seuls, ou du moins elle est beaucoup plus forte contre eux que contre les pauvres; pour les magistratures, on interdit aux riches qui ont le cens, la faculté de les refuser, et on la laisse

§ 5. En accordant trop aux riches. Il est difficile, après une déclaration aussi nette, de comprendre comment Rousseau a pu se tromper sur la véritable pensée d'Aristote; Contrat Social, liv. III, ch. v.

§ 6. Les exercices du gymnase. Nous ne sentons plus cette importance politique que les anciens législateurs attachaient à la gymnastique. Les gouvernements s'infaites et rachitiques. L'hygiène sage une affaire constitutionnelle. La dans les écoles militaires.

force physique est peut-être moins nécessaire dans la civilisation actuelle; mais la santé l'est toujours autant. Au reste, dans tout ce qui touche à l'individu, les droits du gouvernement, jadis si étendus, sont aujourd'hui a peu près nuls; et c'est peut-être un malheur. On ne peut douter que, si la gymnastique venait à renaître réellement parmi nous, comme semblent l'anquiètent aujourd'hui fort peu que noncer quelques essais fort louales populations naissent contre- bles, la loi ne dut en régler l'udans les établissements publique est, de nos jours, une publics, comme elle a réglé le affaire de police dont on s'occupe cours des études dans les lycées, a peine; chez les anciens, c'était et certains exercices corporels

aux pauvres; pour les tribunaux, on prononce une amende contre les riches qui s'abstiennent de juger, et on accorde l'impunité aux pauvres; ou bien l'amende est énorme pour ceux-là et n'est presque rien pour ceux-ci, comme dans les lois de Charondas. § 7. Quelquesois il suffit d'avoir été inscrit sur les registres civiques, pour avoir entrée à l'assemblée générale et au tribunal; mais, une fois inscrit, si l'on manque à ces deux devoirs, on est passible d'une amende effrayante. Elle a pour but de faire qu'on s'abstienne de s'inscrire; et, comme l'on n'est pas inscrit, l'on ne fait alors partie ni du tribunal ni de l'assemblée. Mêmes systèmes de lois pour la possession des armes, pour les exercices gymnastiques : on permet aux pauvres de n'être point armés; on punit d'une amendeles riches qui ne le sont pas; pour les gymnases, point d'amende contre les pauvres, amende contre les riches qui ne s'y rendent point: ceux-ci y vont, crainte de l'amende; les autres n'y paraissent jamais, parce qu'ils n'ont point à la redouter.

Telles sont les ruses mises en usage par les lois dans les constitutions oligarchiques.

§ 8. Dans les démocraties, le système de ruse est tout à fait opposé : indemnité au pauvres qui assistent au tribunal et à l'assemblée générale ; impunité pour les riches qui n'y vont pas.

Pour que la combinaison politique soit équitable, il faut évidemment emprunter quelque chose aux deux systèmes contraires: salaire pour les pauvres et amende pour les riches. Tous alors, sans exception, prennent

<sup>§ 6.</sup> Dans les Lois de Charondas. Voir liv. II, ch. 1x, § 5.

part aux affaires de l'État; autrement, le gouvernenent n'appartient jamais qu'aux uns à l'exclusion des autres. Le corps politique ne doit être composé que de zitoyens armés. Quant au cens, il n'est guère possible l'en fixer la quotité d'une manière absolue et invariable; mais il faut lui donner la base la plus large qu'il puisse recevoir, pour que le nombre de ceux qui ont part au gouvernement dépasse le nombre de ceux qui en sont exclus. § 9. Les pauvres, même quand on leur refuse l'honneur des fonctions publiques, ne réclament pas et restent tranquilles, pourvu qu'on ne vienne pas les outrager et les dépouiller du peu qu'ils possèdent. Cette équité envers les pauvres n'est pas, du reste, chose du tout facile; car les chefs du gouvernement ne sont pas toujours les plus doux des hommes. En temps de guerre, les pauvres, par suite de leur indigence, resteront dans l'inaction, à moins que l'État ne les nourrisse; mais si l'on veut les entretenir, ils marcheront volontiers au combat.

§ 10. Dans quelques États, il suffit, non pas seulement de porter les armes, mais même de les avoir portées, pour jouir du droit de cité. A Malie, le corps politique se compose de tous les guerriers; et l'on ne choisit les magistrats que parmi ceux qui font partie de l'armée. Les premières républiques qui, chez les Grecs, succédèrent aux royautés, n'étaient formées que de guerriers portant les armes. Dans l'origine même,

§ 8. Que de citoyens armés. L'État taient près du mont Œta, sur les n'était pas moins célèbre. Voir

ne pouvait vivre autrement, me- bords du Sperchius; ils étaient renacé au dedans par les esclaves nommés pour leur courage; et qu'il renfermait, au dehors par leur adresse comme frondeurs ses voisins jaloux.

<sup>§ 10.</sup> A Malie. Les Maliens habi- Ott. Müller, die Dorier, t. I, p. 43.

tous les membres du gouvernement étaient des cavaliers; car la cavalerie faisait alors toute la force des armées et assurait le succès dans les combats. De fait, l'infanterie, quand elle est sans discipline, est de peu de secours. Dans ces temps reculés, on ne connaissait point encore par expérience toute la puissance de la tactique pour les fantassins, et l'on plaçait toutes ses ressources dans la cavalerie. § 11. Mais à mesure que les États s'étendirent, et que l'infanterie prit plus d'importance, le nombre des hommes jouissant des droits politiques s'accrut dans une égale proportion. Aussi, nos ancêtres appelaient-ils démocratie ce que nous nommons aujourd'hui république. Ces antiques gouvernements étaient, à vrai dire, des oligarchies ou des royautés; les hommes y étaient trop rares pour que la classe moyenne y fût considérable. Peu nombreux, et soumis d'ailleurs à un ordre sévère, ils savaient supporter mieux le joug de l'obéissance.

§ 12. En résumé, nous avons vu pourquoi les constitutions sont si multiples, pourquoi il en existe encore d'autres que celles que nous avons nommées, la démocratie, ainsi que le reste des gouvernements, ayant beaucoup de nuances diverses; nous avons ensuite étudié les différences de ces constitutions et les causes qui les amènent; enfin nous avons vu quelle était la forme politique la plus parfaite, à parler d'une manière générale, et quelle était la meilleure relativement aux peuples à constituer.

<sup>§ 11.</sup> La classe moyenne. Le est constamment accrue; et même phénomène s'est repro- le gouvernement est d'autant duit dans nos sociétés moder- plus stable qu'elle est plus nomnes ; la classe moyenne s'y breuse.

## CHAPITRE XI.

Théorie des trois pouvoirs dans chaque espèce de gouvernement : législatif, ou l'assemblée générale; exécutif, ou les magistrats; et judiciaire, ou les tribunaux. — Organisation du pouvoir législatif; ses nuances diverses dans la démocratie, dans l'oligarchie. Des sentences judiciaires laissées à la décision de l'assemblée générale; vices du système actuel.

§ 1. Reprenons maintenant l'étude de tous ces gouvernements en masse et un à un, en remontant, pour ce qui va suivre, aux principes mêmes sur lesquels tous les gouvernements reposent.

Dans tout État, il est trois parties, dont le législateur, s'il est sage, s'occupera, par-dessus tout, à bien régler les intérêts. Ces trois parties une fois bien organisées, l'État tout entier est nécessairement bien organisé lui-même; et les États ne peuvent différer réellement que par l'organisation différente de ces trois éléments. Le premier de ces trois objets, c'est l'assemblée générale délibérant sur les affaires publiques; le second, c'est le corps des magistrats, dont il faut régler la nature, les attributions et le mode de nomination; le troisième, c'est le corps judiciaire.

- § 2. L'assemblée générale décide souverainement de la paix et de la guerre, de la conclusion et de la rupture des traités; elle fait les lois, prononce la peine de
- § 1. Le premier. Voilà la théorie soin de la recommander à l'attendes trois pouvoirs, législatif, exétion du lecteur. Montesquieu cutif et judiciaire; il n'est pas be- (livre XI, ch. vi) l'a un peu chan-

mort, l'exil, la confiscation, et reçoit les comptes des magistrats. Il faut ici nécessairement prendre un des deux partis suivants: ou laisser toutes les décisions au corps politique tout entier, ou les attribuer toutes à une minorité, par exemple à une ou plusieurs magistratures spéciales; ou bien les partager, et attribuer celles-ci à tous les citoyens, celles-là à quelques-uns seulement.

§ 3. L'attribution générale est de principe démocratique; car la démocratie recherche surtout ce genre d'égalité. Mais il se présente ici plusieurs manières d'admettre l'universalité des citoyens à la jouissance des droits de l'assemblée publique. D'abord, ils peuvent délibérer par section, comme dans la république de Téléclès de Milet, et non point en masse. Souvent toutes les magistratures se réunissent pour délibérer; mais comme elles sont temporaires, tous les citoyens y arrivent à tour de rôle, jusqu'à ce que toutes les tribus et les fractions les plus petites de la cité y aient successivement passé. Le corps entier des citoyens ne se réunit alors que pour sanctionner les lois, régler les affaires relatives au gouvernement lui-même, et entendre promulguer les décrets des magistrats. § 4. On peut, en second lieu, tout en admettant la réunion en masse, ne la provoquer que dans les cas suivants: l'élection des magistrats, la sanction législative, la paix ou la guerre, et les comptes publics. On abandonne

gée, et il a omis de rappeler qu'elle était due à Aristote, nage n'est connu que par ce pas-Voir ci-dessus, liv. IV (7), ch. vi, §1. Voir la discussion sur Mon-teur? Est-ce un simple théoritesquieu dans la préface.

<sup>§ 3.</sup> Téléclès de Milet. Ce person. sage d'Aristote Est-ce un législacien?

alors le reste des affaires aux magistratures spéciales, dont les membres sont d'ailleurs, ou électifs ou désignés par le sort, sur l'universalité des citoyens. On peut aussi, en conservant l'assemblée générale pour l'élection des magistratures ordinaires, pour les comptes publics, pour la paix ou les alliances, ne laisser les autres affaires, où l'expérience et les lumières sont indispensables, qu'à des magistrats spécialement choisis pour en connaître. § 5. Reste enfin un quatrième mode, où l'assemblée générale a toutes les attributions sans exception, et où les magistrats, ne pouvant rien décider souverainement, n'ont que la proposition des lois. C'est là le dernier degré de la démagogie, telle qu'elle existe de nos jours, correspondant, comme nous l'avons dit, à l'oligarchie violente et à la monarchie tyrannique.

Ces quatre modes possibles d'assemblée générale sont tous démocratiques.

§ 6. Dans l'oligarchie, la décision de toutes les affaires est confiée à une minorité; et ce système admet aussi plusieurs nuances. Si le cens est fort modéré et qu'un assez grand nombre de citoyens puissent, par cette modicité même, y atteindre; si l'on respecte religieusement les lois, sans jamais les violer, et que tout individu payant le cens ait part au pouvoir, l'institution est bien toujours oligarchique dans son principe, mais, par la douceur des formes, elle devient républicaine. Si au contraire tous les citoyens ne

<sup>§ 5.</sup> Comme nous l'avons dit. Écon. pol. des Athén., liv. III, Voir plus haut, ch. iv, § 5. ch. xi. Le cens est la question § 6. Payant le cens. Voir Bœckh, essentielle partout où il est admis.

peuvent pas prendre part aux délibérations, mais que tous les magistrats soient élus et observent les lois, le gouvernement est oligarchique comme le premier. Mais si la minorité, maîtresse souveraine des affaires générales, se recrute elle seule et par voie d'hérédité, et si elle est au-dessus des lois, c'est nécessairement le dernier terme de l'oligarchie.

§ 7. Quand la décision de certains objets, tels que la paix et la guerre, est remise à quelques magistrats, le droit d'entendre les comptes généraux de l'État étant laissé à la masse des citoyens, et que ces magistrats ont la décision des autres affaires, étant d'ailleurs électifs ou désignés par le sort, le gouvernement est aristocratique ou républicain. Si l'on a recours à l'élection pour certaines affaires, et pour quelques autres à la voie du sort, soit sur la masse, soit sur une liste de candidats; ou bien si l'élection et le sort s'appliquent à l'universalité des citoyens, le système est en partie républicain et aristocratique, et en partie purement républicain.

Telles sont toutes les modifications que peut recevoir l'organisation du corps délibérant; et chaque gouvernement l'organise selon les conditions que nous venons d'indiquer.

§ 8. Dans la démocratie, et surtout dans ce genre de démocratie qu'on croit aujourd'hui digne de ce nom à plus juste titre que toutes les autres, en d'autres termes, dans la démocratie où la volonté du peuple est au-dessus de tout, même des lois, il serait bon, dans

<sup>§ 8.</sup> Même des lois. Voir plus haut, liv. VI (4), ch. IV, § 7. un passage analogue.

l'intérêt des délibérations, d'adopter le système des oligarchies pour les tribunaux. L'oligarchie se sert de l'amende pour forcer de venir au tribunal ceux dont la présence lui semble y être nécessaire. La démocratie, qui donne une indemnité aux pauvres pour les fonctions judiciaires, devrait suivre aussi la même méthode pour les assemblées générales. La délibération ne peut que gagner à ce que tous les citoyens en masse y prennent part, la foule s'éclairant des lumières des gens distingués, et ceux-ci profitant des instincts de la foule. On pourrait encore avec avantage prendre un nombre égal de votants de part et d'autre, en procédant à leur désignation par l'élection ou par le sort. Enfin, dans le cas où le peuple l'emporterait excessivement en nombre sur les hommes politiquement capables, on pourrait accorder l'indemnité, non à tous, mais seulement à autant de pauvres qu'il y aurait de riches, et éliminer tout le reste.

§ 9. Dans le système oligarchique, il faut, ou choisir à l'avance quelques individus dans la masse, ou constituer une magistrature, qui, du reste, existe déjà dans quelques États, et dont les membres se nomment Commissaires et Gardiens des lois. L'assemblée publique ne s'occupe alors que des objets préparés par ces magistrats. C'est un moyen de donner à la masse voix délibérative dans les affaires, sans qu'elle puisse en rien porter atteinte à la constitution. Il est possible encore de n'accorder au peuple que le droit de sanctionner ainsi les décrets qui lui sont présentés, sans qu'il puisse jamais décider en sens contraire. Enfin l'on peut accorder à la masse voix consultative, en laissant la décision suprême aux magistrats.

- § 10. Quant aux condamnations, il faut prendre le contre-pied de l'usage maintenant adopté dans les républiques. La décision du peuple doit être souveraine quand il absout; elle ne doit pas l'être quand il condamne; et il faut dans ce dernier cas en référer aux magistrats. Le système actuel est détestable: la minorité peut souverainement absoudre; mais quand elle condamne, elle abdique sa souveraineté, et a toujours soin d'en référer au jugement du peuple entier.
- § 11. Je m'arrête ici en ce qui concerne le corps délibérant, c'est-à-dire le véritable souverain de l'État.

### CHAPITRE XII.

Du pouvoir exécutif, ou de l'organisation des magistratures. Difficultés de cette question; idée générale du magistrat; son caractère distinctif; différence des grands et des petits États; dans les uns, on peut diviser les magistratures; dans les autres, il faut souvent les réunir en une seule main. Les magistratures varient avec les constitutions; combinaisons différentes suivant lesquelles on peut les établir; les électeurs, les éligibles; le mode de nomination; nuances diverses suivant les diverses constitutions.

§ 1. La question qui suit celle de l'organisation de l'assemblée générale, c'est la question de la répartition des magistratures. Ce second élément du gouvernement ne présente pas moins de variétés que le premier, sous le rapport du nombre des pouvoirs, de leur étendue et de leur durée. Cette durée est tantôt de six mois, ou même moins longue, tantôt d'une année ou davantage. Les pouvoirs doivent-ils être conférés à vie et à longues échéances, ou suivant un système différent? Faut-il qu'un même individu puisse en être revêtu à plusieurs reprises, ou bien seulement une fois, sans jamais pouvoir y aspirer une seconde? § 2. Et quant à la composition même des magistratures, quels en seront les membres? Qui les nommera? Dans quelle forme les nommera-t-on? Il faut connaître toutes les solutions possibles de ces diverses questions, et les appliquer ensuite, selon le principe et l'utilité des différents gouvernements. Il est d'abord assez embarrassant de préciser ce qu'on doit entendre par magistratures. L'association politique exige bien des sortes de fonctionnaires, et l'on aurait tort de considérer comme de vrais magistrats tous ceux qui reçoivent quelque pouvoir, soit par l'élection, soit par la voie du sort. Les pontifes, par exemple, ne sont-ils pas tout autre chose que des magistrats politiques? Les choréges, les hérauts, les ambassadeurs ne sont-ils pas aussi des fonctionnaires électifs? § 3 Mais certaines charges sont toutes politiques, et agissent dans un ordre spécial de faits, ou sur le corps entier des citoyens : le général, par exemple, commande à tous les membres de l'armée; ou bien sur une portion seulement de la cité : telles sont les charges d'inspecteur des femmes ou des enfants. D'autres fonctions sont, on peut dire, d'économie publique; par exemple, celles d'intendant des vivres, qui sont aussi électives. D'autres enfin sont

<sup>§ 2.</sup> Les choréges. Ceux qui fai- musique ou de danse, dans les pièces saient les dépenses des chœurs de de théâtre, pour les fêtes publiques.

serviles, et on les confie à des esclaves, quand l'État est assez riche pour les payer. D'une manière générale, les seules véritables magistratures sont les fonctions qui donnent le droit de délibérer sur certains objets, de décider et d'ordonner. J'appuie surtout sur cette dernière condition; car ordonner est le caractère réellement distinctif de l'autorité. Ceci d'ailleurs n'importe pour ainsi dire en rien dans l'usage ordinaire; on n'a jamais disputé sur la dénomination des magistrats, et c'est un point de controverse purement théorique.

§ 4. Quelles sont les magistratures essentielles à l'existence de la cité? Quel en est le nombre? Quelles sont les magistratures qui, sans être indispensables, contribuent cependant à une bonne organisation de l'État? Voilà des questions qu'on peut s'adresser à l'égard d'un État quelconque, quelque petit d'ailleurs qu'il puisse être. Dans les grands États, chaque magistrature peut et doit avoir des attributions qui lui sont toutes spéciales. La multitude des citoyens permet de multiplier les fonctionnaires. Dès lors, certains emplois ne sont obtenus par le même individu qu'à de longs intervalles, et quelques-uns ne le sont même jamais qu'une seule fois. On ne peut nier que chaque emploi ne soit bien mieux rempli, quand la sollicitude du magistrat est ainsi limitée à un seul objet, au lieu de s'étendre à une foule d'objets divers. § 5. Dans les petits États, au contraire, il faut concentrer bien des attributions diverses dans quelques mains; les citoyens sont trop rares pour que le corps des magistrats puisse être nombreux. Où trouver en effet des remplaçants? Les petits États ont souvent besoin, des mêmes magistra-

tures, des mêmes lois que les grands; seulement, dans les uns, les fonctions reviennent fréquemment aux mêmes mains; dans les autres, cette nécessité ne se reproduit que de loin à loin. Mais rien n'empêche de confier à un même homme plusieurs fonctions à la fois, pourvu que ces fonctions ne se contrarient point entre elles. La pénurie des citoyens force nécessairement à multiplier les attributions des emplois; et l'on peut alors comparer les emplois publics à ces instruments à plusieurs fins, qui servent en même temps de lances et de flambeaux.

§ 6. Nous pourrions d'abord déterminer le nombre des emplois indispensables dans tout État, et de ceux qui, sans être aussi absolument nécessaires, lui font cependant besoin. En partant de cette donnée, il serait facile de découvrir quels sont ceux que l'on peut réunir sans danger en une seule main. Il faudrait distinguer encore avec soin ceux dont un même magistrat peut être chargé suivant les localités, et ceux qui pourraient être, en tous lieux, réunis sans inconvénient. Ainsi, en fait de police urbaine, est-il nécessaire d'établir un magistrat spécial pour la surveillance du marché public, un autre magistrat pour tel autre lieu? Ou bien ne faut-il qu'un magistrat unique pour la cité entière? La division des attributions doit-elle se régler sur les choses ou sur les personnes? Je veux

fins. C'étaient apparemment des Voir l'Onom. de J. Pollux, liv. X, lances au bout desquelles pouvait ch. cxvIII; et plus haut, liv. I, s'adapter une lanterne. Aristote ch. 1, § 5. J'ai du paraphraser un se sert encore de ce mot, Des peu le texte, afin de le rendre par-Parties des Animaux, livre IV, faitement clair.

<sup>§ 5.</sup> Ces instruments à plusieurs ch. vi, p. 683, a, 25, éd. de Berlin.

dire : faut-il qu'un fonctionnaire, par exemple, soit chargé de toute la police urbaine, et un autre de la surveillance des femmes et des enfants?

- § 7. En envisageant la question par rapport à la constitution, on peut demander si, dans chaque système politique, l'espèce des fonctions est différente, ou si elle reste partout identique. Ainsi, dans la démocratie, dans l'oligarchie, l'aristocratie, la monarchie, les hautes magistratures sont-elles les mêmes, bien qu'elles ne soient pas confiées à des individus égaux ni même à des individus semblables? Mais ne varient-elles pas avec les divers gouvernements? Dans l'aristocratie, par exemple, ne sont-elles pas remises aux gens éclairés? dans l'oligarchie, aux gens riches, et dans la démocratie, aux hommes libres? Quelques-unes des magistratures ne doivent-elles pas être organisées sur ces bases diverses? Ou bien, n'est-il pas des cas où il est bon qu'elles soient les mêmes de part et d'autre? N'en est-il pas où il est bon qu'elles soient différentes? Ne convient-il pas qu'avec les mêmes attributions, leur pouvoir soit tantôt restreint et tantôt fort étendu?
- § 8. Il est certain que quelques magistratures sont exclusivement spéciales à un système : telle est celle de commissions préparatoires, si contraires à la démocratie, qui exige un sénat. Il n'est pas moins sûr qu'il faut des fonctionnaires analogues chargés de préparer les délibérations du peuple, afin d'épargner son temps. Mais si ces fonctionnaires sont en petit nombre, l'ins-

<sup>§ 8.</sup> De commissions prépara- à Athènes, la première année de toires. Aristote veut sans doute ici la XCH olympiade, l'an 411 avant rappeler les Rapporteurs établis J.-C. Ce fut après la défaite de par l'oligarchie des Quatre-Cents Sicile.

titution est oligarchique; et comme des commissaires ne peuvent jamais être fort nombreux, l'institution appartient essentiellement à l'oligarchie. Mais partout où il existe simultanément un comité et un sénat, le pouvoir des commissaires est toujours au-dessus de celui des sénateurs. Le sénat est de principe démocratique; le comité, de principe oligarchique. Le pouvoir du sénat est encore annulé dans les démocraties où le peuple s'assemble en masse, pour décider lui-même de toutes les affaires. § 9. Le peuple prend ordinairement ce soin quand il est riche, ou bien quand une indemnité rétribue sa présence à l'assemblé générale; alors, grâce au loisir dont il jouit, il se réunit fréquemment et juge de tout par lui-même. La pédonomie, la gynéconomie, ou toute autre magistrature spécialement chargée de surveiller la conduite des enfants et des femmes, est d'institution aristocratique, et n'a rien de populaire. Comment, en effet, défendre aux femmes pauvres de se montrer hors de leur maison? Elle n'a rien non plus d'oligarchique; car comment empêcher le luxe des femmes dans l'oligarchie?

§ 10. Du reste, je ne pousserai pas plus loin ces considérations. Mais nous essayerons maintenant de traiter à fond de l'établissement des magistratures.

Les différences ne peuvent porter que sur trois termes divers dont les combinaisons doivent donner tous les modes possibles d'organisation. Ce trois termes sont : d'abord les électeurs, en second lieu les éligibles, enfin le mode de nomination. Ces termes peuvent se présenter tous trois sous trois aspects différents. Le droit de nommer les magistrats appartient, ou à l'universalité des citoyens, ou seulement à une classe spéciale. L'éligibilité est, ou le droit de tous, ou un privilége attaché, soit au cens, soit à la naissance, soit au mérite, soit à tel autre avantage. Par exemple, à Mégare, le droit était réservé à ceux qui avaient conspiré et combattu pour détruire la démocratie. Enfin le mode de nomination peut varier du sort à l'élection. § 11. D'autre part, il peut y avoir combinaison de ces modes deux à deux, et je veux dire par là que telles magistratures peuvent être nommées par une classe spéciale, en même temps que telles autres le seront par

- § 10. A Mégare, ville dorienne, entre l'Attique et l'isthme de Corinthe. Aristote parle encore de cette république et des révolutions qu'elle a subies, livre VIII (5), ch. 11, § 6, et ch. 1v, § 3. Dans la l'oétique, ch. 111, § 4, page 14 de ma traduction, il rappelle aussi la démocratie de Mégare. L'évènement auquel il fait allusion remonte à la troisième année de la LXXXIII olympiade, 446 ans avant J.-C.
- § 11. Combinaison de ces modes. Tout ce passage est d'une conception assez difficile. M. Gættling, pour l'éclaireir, a dressé un tableau dont je donnerai icil'analyse. Il a bien saisi, selon moi, le sens de cette nomenclature semi-politique, semi-arithmétique.

Aristote reconnaît d'abord trois divisions principales. Ce sont :

1º Les électeurs;

2º Les eligibles;

3º Le mode de nomination.

Chacune de ces divisions principales peut subir trois modifications: Les électeurs peuvent être: (A) le corps entier des citoyens, (B) certaine classe privilégiee, (C) ou ensin le corps entier des citoyens pour certaines fonctions, et une classe privilégiée pour certaines autres.

Les éligibles peuvent présenter les mêmes diversités: (A') (B') (C').

Le mode de nomination peut être: (A") le sort, (B") l'élection, (C") ou entin l'élection pour certaines fonctions, et le sort pour certaines autres.

Chacune de ces modifications peut admettre quatre nuances distinctes:

Ainsi, pour les électeurs,

La première modification est que le corps entier des citoyens ait le droit d'élire. En partant de cette base, voici les quatre nuances:

- (a') Tous les citoyens étant électeurs, ils prennent les éligibles sur le corps entier des citoyens, par le choix.
  - (b') Id. id. id., par le sort.
  - (c') Tous les citoyens étant élec-

l'universalité des citoyens; ou bien que l'éligibilité sera pour les unes un droit général, en même temps qu'elle sera un privilége pour certaines autres; ou enfin, celles-ci seront nommées au sort, celles-là par élection. Chacune de ces trois combinaisons peut offrir quatre modes: 1° tous les magistrats pris dans l'universalité des citoyens par la voie de l'élection; 2º tous les magistrats pris dans l'universalité des citoyens par la voie du sort; 3° et 4° et l'éligibilité étant appliquée à tous les citoyens à la fois, ce peut être, ou successivement par tribus, par cantons, par phratries, de manière que toutes les classes y passent à leur tour; 5° et 6° ou bien l'éligibilité peut être toujours appliquée à

teurs, ils prennent les éligibles dans certaines classes privilégiées, par le choix.

(d') Id. id. id., par le sort.

La seconde modification suppose que les électeurs forment une classe privilégiée. En partant de cette base, voici quatre nouvelles nuances:

- (a") Electeurs privilégiés prenant les éligibles sur la masse, par le choix;
  - (b'') Id. id. id., par le sort.
- (c'') Electeurs privilégiés prenant les éligibles dans certaines classes, par le choix;

(d") Id. id., par le sort.

ment à certaines fonctions, en même temps qu'une classe privilégiée nommera à certaines autres. En partant encore de cette l asc, voici trois dernières nuances: (a''') Tous nommant à quelques

fonctions, et des privilégiés nommant à quelques autres, ils peuvent prendre sur la masse, par le choix;

(b''') Id. id. id., par le sort.

(c''') Tous nommant à quelques fonctions, et des privilégiés nommant à quelques autres, ils peuvent prendre sur les classes privilégiées, par le choix;

(d''') Id. id. id., par le sort.

Restent enfin les combinaisons mi-parties. Aristote explique luimême que ces combinaisons sont au nombre de trois pour chaque modification.

Il est évident que ces douze La troisième modification sup- nuances, expliquées ici pour la pose que tous les citoyens nom- première division principale, pour les électeurs, se reproduisent pour la seconde division et pour la troisième. Mais, pour l'une et pour l'autre, il y aurait à changer l'ordre des termes, qui resteraient toujours les mêmes.

tous les citoyens en masse, l'un de ces modes étant adopté pour certaines fonctions, l'autre mode l'étant pour quelques autres. D'autre part, le droit de nommer étant le privilége de quelques citoyens, les magistrats peuvent être pris : 7° sur le corps entier des citoyens, par la voie de l'élection; 8° sur le corps entier des citoyens, par la voie du sort; 9° sur une portion des citoyens, par la voie de l'élection; 10° sur une portion des citoyens, par la voie du sort; 11° on peut enfin nommer à certaines fonctions suivant la première forme; 12° à certaines autres, suivant la seconde, c'est-à-dire, appliquer au corps entier des citoyens le choix pour certaines fonctions, le sort pour certaines autres. Voilà donc douze modes d'établissement pour les magistratures, sans compter encore les combinaisons mi-parties.

§ 12. De tous ces modes d'organisation, deux seulement sont démocratiques : c'est l'éligibilité à toutes les magistratures accordée à tous les citoyens, éligibilité au sort, éligibilité à l'élection; ou simultanément, telle fonction au sort, telle autre à l'élection. Si tous les citoyens sont appelés à nommer, non pas en masse, mais successivement, et que la nomination se fasse, soit sur l'universalité des citoyens, soit parmi quelques privilégiés, par le sort ou par l'élection, ou par ces deux voies en même temps; ou bien, si telles magistratures sont prises sur la masse des citoyens, et telles autres réservées à quelques classes spéciales, pourvu que ce soit par les deux modes à la fois, c'est-à-dire le sort pour les unes et le choix pour les autres, l'institution est républicaine. Si le droit de nomination dans l'universalité des citoyens appartient à quelques-uns

seulement, et que les magistratures soient données les unes par le sort, les autres par l'élection, ou par ces deux voies réunies, le sort et l'élection, l'institution est oligarchique; mais le second mode l'est encore plus que le premier. § 13. Si l'éligibilité appartient à tous pour certaines fonctions, et à quelques-uns seulement pour certaines autres, soit au sort, soit à l'élection, le système est républicain et aristocratique. La nomination et l'éligibilité réservées à une minorité constituent un système oligarchique, s'il n'y a pas de réciprocité entre tous les citoyens, soit qu'on emploie le sort ou les deux modes simultanément. Mais si les priviléges nomment sur l'universalité des citoyens, le système n'est plus oligarchique. Le droit d'élection accordé à tous avec l'éligibilité à quelques-uns est un système aristocratique.

§ 14. Tel est le nombres des combinaisons possibles, suivant les espèces diverses des constitutions. On pourra voir aisément quel système il convient d'appliquer aux différents États, quel mode d'établissement il faut adopter pour les magistratures, et quelles attributions il faut leur accorder. J'entends par attributions d'une magistrature, par exemple, qu'on charge celle-ci des revenus de l'État, celle-là de sa défense. Les attributions peuvent être fort variées, depuis le commandement des armées jusqu'à la juridiction relative aux contrats passés sur le marché public.

<sup>§ 13.</sup> Le système n'est plus oligarchique. Ces mots sont empruntés semblent tout à fait indispensaà la vieille traduction; aucun mables, et j'ai cru pouvoir les rétablir.

## CHAPITRE XIII.

Du pouvoir judiciaire, ou de l'organisation des tribunaux; leur personnel, leurs attributions, mode de leur formation; espèces diverses de tribunanx; nomination des juges; nuances diverses qu'elle peut revêtir suivant la diversité des constitutions.

§ 1. Des trois éléments politiques énumérés plus haut, il ne nous reste plus qu'à parler des <u>tribunaux</u>. Nous suivrons les mêmes principes pour en étudier les modifications diverses.

Les différences des tribunaux entre eux ne peuvent reposer que sur trois points: leur personnel, leursattributions, leur mode de formation. Quant au personnel, les juges peuvent être pris dans l'universalité ou dans une partie seulement des citoyens; quant aux attributions, les tribunaux peuvent être de plusieurs genres; enfin, quant au mode de formation, ils peuvent être créés à l'élection ou au sort.

Déterminons d'abord quelles sont les diverses espèces de tribunaux. Elles sont au nombre de huit: 1° tribunal pour apurer les comptes publics; 2° tribunal pour juger les dommages portés à l'État; 3° tribunal pour juger des attentats à la constitution; 4° tribunal pour les demandes en indemnité, tant des particuliers que des magistrats; 5° tribunal où se porteront les causes civiles les plus importantes; 6° tribunal pour les affaires de meurtre; 7° tribunal pour les étrangers. § 2. Le tri-

<sup>§ 1.</sup> Aristote, après avoir annoncé que les tribunaux de 🖖

bunal de l'homicide peut se subdiviser, selon que les mêmes juges ou des juges différents connaissent du meurtre prémédité ou involontaire, selon que le fait est avoué, mais qu'il y a doute sur le droit du prévenu. Le tribunal criminel peut avoir une quatrième subdivision pour les meurtriers venant purger leur contumace: tel est, par exemple, à Athènes, le tribunal du Puits. Du reste, ces cas judiciaires ne se présentent jamais que fort rarement, même dans les États les plus grands. Le tribunal des étrangers peut se partager selon qu'il connaît des causes entre étrangers, ou bien entre des étrangers et des nationaux. 8° Enfin le dernier genre de tribunaux prononcera sur toutes les petites causes dont l'objet sera de une à cinq drachmes, ou un peu plus. Ces causes, quelque petites qu'elles soient, doivent en effet être jugées comme les autres, et ne peuvent être remises à la décision des juges ordinaires.

sept : le huitième n'est désigné que plus bas, p. 357, l. 12. Cette classification ne paraît point avoir été comprise par Chalcondyle, qui, après le cinquième tribunal, ajoute en marge: « le sixième pour juger les injures ». Cette leçon n'est donnée par aucun autre manuscrit; — De une à cinq drachmes. Ce tricroire qu'elle n'appartient qu'au et suiv., éd. Firmin Didot. copiste. M. Gœttling, cependant, approuve cette addition du ma- tote a eu ici en vue toute l'organinuscrit 2023.

Puits était un lieu situé près du VIIe (6°) livre.

verses espèces sont au nombre de Pirée, sur le bord de la mer. huit, n'en énumère d'abord que Quand un exilé, accusé durant son absence d'un nouveau crime, voulait venir se justifier, il se rendait sur un vaisseau, vis-à-vis du Puits, et de là plaidait sa cause devantles juges, assis sur le rivage qu'il lui était interdit de toucher. Voir Pausanias, Attique, p. 42. elle est d'ailleurs contraire à la bunal se nommait à Athènes Parapensée de l'auteur, et l'on peut byste. Voir Pausanias, Att., p. 41

Il est évident, du reste, qu'Arissation judiciaire d'Athènes. Voir § 2. Le tribunal du Puits. Le le commencement et la sin du § 3. Nous ne croyons pas nécessaire de nous étendre sur l'organisation de ces tribunaux, et des tribunaux chargés des causes de meurtre et des causes des étrangers; mais nous parlerons des tribunaux politiques, dont l'organisation vicieuse peut amener tant de troubles et de révolutions dans l'État.

L'universalité des citoyens étant apte à toutes les fonctions judiciaires, les juges peuvent être nommés tous au sort, ou tous à l'élection, et prononcer sur les affaires, tantôt au sort, tantôt a l'élection. L'aptitude étant limitée à quelques juridictions spéciales, les juges peuvent être nommés, les uns au sort, les autres à l'élection. Après ces quatre modes de formation, où figure le corps entier des citoyens, il y en a également quatre autres pour le cas où l'entrée du tribunal est le privilége d'une minorité. La minorité qui connaît de toutes les causes, peut être aussi nommée au choix ou nommée au sort; ou bien elle peut provenir à la fois du sort pour telles affaires, et de l'élection pour telles autres. Enfin quelques tribunaux, même avec des attributions toutes pareilles, peuvent être formés, les uns au sort, les autres à l'élection. Tels sont les quatre nouveaux modes correspondant à ceux que nous venons d'indiquer.

§ 4. On peut encore combiner deux à deux ces hypothèses diverses. Par exemple, les juges de certaines causes peuvent être pris sur la masse des citoyens, et les juges de certaines autres, dans quelques classes seulement; ou bien de l'une et l'autre façon à la fois, les membres d'un même tribunal sortant, ceux-ci de la masse, ceux-là de classes privilégiées, soit au sort, soit à l'élection, soit par les deux modes simultanément.

§ 5. Voilà toutes les modifications que peut recevoir l'organisation judiciaire. Les premières sont démocratiques, parce qu'elles accordent toutes la juridiction générale à l'universalité des citoyens; les secondes sont oligarchiques, parce qu'elles restreignent la juridiction générale à certaines classes; et les troisièmes enfin sont aristocratiques et républicaines, parce qu'elles admettent à la fois et l'universalité des citoyens et une minorité privilégiée.

FIN DU LIVRE SIMÈME.

# LIVRE VII.

(Ordinairement placé le sixième.)

DE L'ORGANISATION DU POUVOIR DANS LA DÉMOCRATIE ET DANS L'OLIGARCHIE.

#### CHAPITRE PREMIER.

Des conséquences qui découlent du principe de la démocratie ; applications plus ou moins complètes qu'on en peut faire, Caractère de la démocratie, la liberté, qui a pour conséquences l'alternative du pouvoir et l'indépendance absolue des actions individuelles; organisation spéciale du pouvoir dans la démocratie; l'assemblée générale, le sénat; rétribution des fonctionnaires; de l'égalité démocratique.

- § 1. Nous avons donc énuméré tous les aspects divers sous lesquels se présentent dans l'État l'assemblée délibérante ou le souverain, les magistratures et les tribunaux; nous avons montré comment l'organisation de ces éléments se modifie avec les principes mêmes de la constitution; de plus, nous avons traité antérieurement de la chute et de la stabilité des gouverne-
- vres II, V (8) et VIII (5). rappelé plus bas, même chapitre, trois pouvoirs a été traité à la sin au sujet de ce livre, et je n'hésite du livre VI (4), ch. x1 et suiv.; et pas à déclarer ces mots interpolés: le sujet du livre VII (6) y fait parfaitement suite. Quant à la théorie des révolutions, le souvenir qui

§ 1. Donc. Voir le début des li- est placé ici, et qui sera encore Antérieurement. Ce qui regarde les § 5, ne tient absolument en rien De plus nous arons traité... et assurent l'autre. Voir pius haut, l. VI(4), ch. 11, § 1 et suiv., et l'App.

ments, et nous avons dit quelles sont les causes qui amènent l'une et assurent l'autre. Mais comme nous avons reconnu plusieurs nuances dans la démocratie, et dans les autres gouvernements politiques, nous croyons utile de relever tout ce que nous pouvons avoir laissé de côté, et de déterminer pour chacun d'eux le mode d'organisation qui lui est spécial et le plus avantageux. § 2. Nous examinerons en outre toutes les combinaisons que peuvent former, en se mêlant, les divers systèmes dont nous avons parlé. Réunis entre eux, ils peuvent altérer le principe fondamental du gouvernement, et rendre, par exemple, l'aristocratie oligarchique, ou pousser les républiques à la démagogie. Par ces combinaisons mi-parties, que je me propose d'examiner ici, et qui n'ont point encore été étudiées, voici ce que j'entends : l'assemblée générale et l'élection des magistrats étant dans le système oligarchique, l'organisation judiciaire peut être aristocratique; ou bien les tribunaux et l'assemblée générale étant organisés oligarchiquement, l'élection des magistrats peut l'être d'une manière tout aristocratique. On pourrait supposer, si l'on veut, tel autre mode de combinaison, pourvu que les parties essentielles du gouvernement ne soient point constituées dans un système unique.

§ 2. Réunis entre eux. Aristote, idées, si connexes et si simaprès avoir exposé ce qu'est en ples, il n'y a de place pour au soi chacun des trois pouvoirs, exa- cune autre; mais surtout il n'y mine ensuite ce que la combinai- a point place pour une théorie son de ces pouvoirs peut produire, des révolutions. L'éditeur qui, quand ils ne sont pas constitués le premier, a inséré l'ancien tous les trois dans un seul et même livre Ve entre les anciens IV et

système politique. Entre ces deux VIe, a commis une méprise qui

- § 3. Nous avons également dit à quels États la démocratie convient, quel peuple peut supporter les institutions oligarchiques, et quels sont, suivant les cas, les avantages des autres systèmes. Mais il ne suffit pas de savoir quel est le système que, selon les circonstances, il convient de préférer pour les États; ce qu'il faut surtout connaître, c'est le moyen d'établir ce gouvernement-là ou tel autre. Examinons rapidement cette question. Parlons d'abord de la démocratie, et nos explications suffiront pour faire bien comprendre la forme politique diamétralement opposée à celle-là, et qu'on appelle vulgairement l'oligarchie.
- § 4. Nous n'omettrons dans cette recherche aucun des principes démocratiques, ni aucune des conséquences qui paraissent en découler; car c'est de leur combinaison que résultent les nuances de la démocratie, si nombreuses et si diverses. J'assigne deux causes à ces variétés de la démocratie. La première, et je l'ai dit, c'est la variété même des classes, qui la composent, ici des laboureurs, là des artisans, ailleurs des mercenaires. La combinaison du premier de ces éléments avec le second, ou du troisième avec les deux autres, forme non pas seulement une démocratie plus ou moins bonne, mais essentiellement différente. § 5. Quant à la seconde cause, la voici : les institutions qui dérivent du principe démocratique, et qui en paraissent une conséquence toute spéciale, changent complétement, par leurs combinaisons diverses, la nature des démocraties. Ces institutions peuvent être moins nom-

semble peu excusable. Voir l'Ap-Voir plus haut, l. VI (4), ch. Iv. pendice. § 4. Je l'ai déjà dit. Voir plus § 3. Nous avons également dit. haut, l. VI (4), ch. II, § 1 et suiv.

breuses dans tel État, plus nombreuses dans tel autre, ou enfin se trouver toutes réunies dans un troisième. Il importe de les connaître toutes sans exception, soit que l'on ait à établir une constitution nouvelle, soit qu'on doive en réformer une ancienne. Les fondateurs d'États cherchent à grouper autour de leur principe général tous les principes spéciaux qui en dépendent. Mais ils se trompent dans l'application, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer en traitant de la ruine et du salut des États. Exposons maintenant les bases sur lesquelles s'appuient les divers systèmes, les caractères qu'ils présentent ordinairement, et enfin le but qu'ils se proposent.

§ 6. Le principe du gouvernement démocratique, c'est la liberté. On croirait presque, à entendre répéter cet axiome, qu'on ne peut même pas trouver de liberté ailleurs; car la liberté, dit-on, est le but constant de toute démocratie. Le premier caractère de la liberté, c'est l'alternative du commandement et de l'obéissance. Dans la démocratie, le droit politique est l'égalité, non pas d'après le mérite, mais suivant le

marquer. Il est vrai que, selon être sculement que le premier l'ancien ordre des livres, Aristote éditeur d'Aristote n'avait pas a déjà exprimé cette pensée dans lu assez attentivement l'ouvrale livre V, placé le VIIIe dans cette ge qu'il publiait. Voir les notes traduction, ch. 1, § 1; mais il est des deux premiers il renvoie à un autre qui se trouve dice. livre III, ch. v, § 8 et suiv., où il a développé cette pensée beau-lés ces mots : ainsi que je l'ai dit... coup plus complétement. Ainsi, le passage dont il est ici question, loin de prouver que l'an-théories de Montesquieu, Esprit cien livre VI doit venir après des lois, l. XI, ch. 11.

§ 5. Ainsi que je l'ai déjà fait re- l'ancien livre V, prouve peutvrai aussi qu'en cet endroit même phes de ce chapitre et l'Appen-

> Je déclare donc encore interpodes Etats.

> § 6. C'est la liberté. Voir les

nombre. Cette base du droit une fois posée, il s'ensuit que la foule doit être nécessairement souveraine, et que les décisions de la majorité doivent être la loi dernière, la justice absolue; car on part de ce principe, que tous les citoyens doivent être égaux. Aussi, dans la démocratie, les pauvres sont-ils souverains à l'exclusion des riches, parce qu'ils sont les plus nombreux, et que l'avis de la majorité fait loi. Voilà donc un des caractères distinctifs de la liberté; et les partisans de la démocratie ne manquent pas d'en faire une condition indispensable de l'État. § 7. Son second caractère, c'est la faculté laissée à chacun de vivre comme il lui plaît; c'est là, dit-on, le propre de la liberté, comme c'est le propre de l'esclavage de n'avoir pas de libre arbitre. Tel est le second caractère de la liberté démocratique. Il en résulte que, dans la démocratie, le citoyen n'est tenu d'obéir à qui que ce soit; ou s'il obéit, c'est à la condition de commander à son tour; et voilà comment, dans ce système, on ajoute encore à la liberté, qui vient de l'égalité.

§ 8. Le pouvoir, dans la démocratie, étant soumis à ces nécessités, voici les seules combinaisons qu'il peut recevoir. Tous les citoyens doivent être électeurs et éligibles. Tous doivent commander à chacun, et chacun à tous, alternativement. Toutes les charges doivent y être données au sort, ou du moins toutes celles qui n'exigent ni expérience ni talent spécial. Il ne doit y avoir aucune condition de cens; ou, s'il y en a, il doit être minime. Nul ne doit exercer deux fois la même charge, ou du moins fort rarement, et seulement pour les moins importantes, excepté toutefois les fonctions militaires. Les emplois doivent être de courte

durée, sinon tous, du moins tous ceux qui peuvent être soumis à cette condition. Tous les citoyens doivent être juges dans toutes les affaires, ou du moins dans presque toutes, dans les plus intéressantes, les plus graves, telles que les comptes de l'État et les objets purement politiques, et enfin dans les conventions particulières. L'assemblée générale doit être souveraine sur toutes les matières, ou du moins sur les principales, et l'on doit ôter tout pouvoir aux magistratures secondaires, ou ne leur en laisser que sur des objets insignifiants. § 9. Un sénat est une institution très-démocratique, là où l'universalité des citoyens ne peut recevoir du trésor public une indemnité de présence aux assemblées; mais là ou le salaire existe, le pouvoir du sénat est bientôt annulé. Le peuple, riche de son salaire légal, évoque bientôt tout à lui, comme je l'ai dit dans la partie de ce traité qui précède immédiatement celle-ci. Mais il faut avant tout faire en sorte que tous les emplois soient rétribués : assemblée générale, tribunaux, magistratures inférieures; ou du moins, il faut rétribuer ceux des magistrats, des juges, des sénateurs, des membres de l'assemblée et des fonctionnaires, qui sont tenus de prendre leurs repas en

§ 8. Ou du moins sur les princi- (4), ch. IV, § 5, et plus has dans ce bien que l'ancien Ve livre doit venir après celui-ci et non auparavant. — Leurs repas en commun. On sait qu'à Athènes la tribu qui avait la présidence du conseil des Cinq-Cents, la tribu Prytane, était

pales. Ces mots semblent à M.Gœtt-livre, ch. 11, § 1; voir aussi dans ling avoir été ajoutés par quelque l'Appendice l'opinion de Scaino grammairien. Je les crois néces- sur la division générale de l'ousaires; mais dans le texte, ils sont vrage. Du reste, ce passage prouve rejetés un peu loin.

<sup>§9.</sup> Un sénat est une institution très-démocratique. Voir la même pensée plus haut, l. VI, ch. xII, § 8. — Qui précède immédiatement celle-ci. Voir plus haut, livre VI

commun. Si les caractères de l'oligarchie sont la naissance, la richesse, l'instruction, ceux de la démocratie seront la roture, la pauvreté, l'exercice d'un métier. § 10. Il faut bien se garder de créer aucune fonction à vie; et si quelque magistrature ancienne a sauvé ce privilége de la révolution démocratique, il faut en limiter les pouvoirs et la remettre au sort au lieu de la laisser à l'élection.

Telles sont les institutions communes à toutes les démocraties. Elles découlent directement du principe qu'on proclame démocratique, c'est-à-dire, de l'égalité parfaite de tous les citoyens, n'ayant de différence entre eux que celle du nombre, condition qui paraît être essentielle à la démocratie et que chérit la foule. L'égalité veut que les pauvres n'aient pas plus de pouvoir que les riches, qu'ils ne soient pas seuls souverains, mais que tous le soient dans la proportion même de leur nombre; on ne trouve pas de moyen plus efficace de garantir à l'État l'égalité et la liberté.

§ 11. Ici l'on peut demander encore quelle sera cette égalité. Faut-il répartir les citoyens de manière que le cens possédé par mille d'entre eux soit égal au cens possédé par cinq cents autres, et accorder alors à la masse des premiers autant de droits qu'aux seconds? Ou bien, si l'on proscrit cette espèce d'égalité, doit-on prendre, parmi les cinq cents d'une part et parmi les mille de l'autre, un nombre pareil de citoyens également investis du droit d'élire les magistrats et d'assis-

nourrie dans le prytanée aux frais thène, discours contre Polyclès, de l'État pendant un mois que du- § 43, page 655, édit. Firmin raient ses fonctions. Voir Démos- Didot.

ter aux tribunaux? Est-ce là le système le plus équitable selon le droit démocratique? Ou faut-il donner la préférence à celui qui ne tient absolument compte que du nombre? A entendre les partisans de la démocratie, la justice est uniquement dans la décision de la majorité; à en croire les partisans de l'oligarchie, la justice est la décision des riches; car à leurs yeux la richesse est la seule base raisonnable en politique. § 12. De part et d'autre, je vois toujours inégalité, injustice. Les principes oligarchiques mènent droit à la tyrannie; car si un individu est plus riche à lui seul que tous les autres riches ensemble, il faut, en suivant les maximes du droit oligarchique, que cet individu soit souverain; car il a seul vraiment le droit de l'être. Les principes démocratiques mènent directement à l'injustice; car la majorité, souveraine par son nombre, se partagera bientôt les biens des riches, ainsi que je l'ai déjà dit. Pour trouver une égalité que chaque parti puisse admettre, il faut la chercher dans le principe même que tous deux donnent à leur droit politique. Ainsi, des deux côtés, on soutient que la volonté de la majorité doit être souveraine. § 13. J'admets donc ce principe; mais je le limite. L'État se compose de deux parties, les riches et les pauvres; que la décision des uns et des autres, c'est-à-dire de leur double majorité, fasse loi. S'il y a dissentiment, que ce soit l'avis des plus nombreux et de ceux dont le cens est le plus considérable qui l'emporte. Supposons dix riches et vingt pauvres; six riches pensent d'une façon, quinze pauvres pensent d'une autre; les quatre riches

<sup>§ 12.</sup> Ainsi que je l'ai déjà dit. Voir plus haut, liv. III. ch. vi, § 1.

restants se joignent aux quinze pauvres; les cinq pauvres restants se joignent aux six riches. Je demande que ceux-là l'emportent, quels qu'ils soient, dont le cens cumulé de part et d'autre sera le plus considérable. § 14. Si le cens est égal des deux côtés, le cas n'est pas plus embarrassant que ne l'est aujourd'hui un partage de votes dans l'assemblée publique ou au tribunal. On laisse alors prononcer le sort, ou l'on a recours à tout autre expédient du même genre. Quelle que soit d'ailleurs la difficulté d'arriver au vrai en fait d'égalité et de justice, on y aura toujours moins de peine que d'arrêter par la persuasion des gens assez forts pour satisfaire leurs avides désirs. La faiblesse réclame toujours égalité et justice; la force ne s'en inquiète en rien.

### CHAPITRE II.

Suite de la théorie sur l'organisation du pouvoir dans la démocracratie; le peuple agriculteur est le plus propre à la démocratie; institutions qui lui conviennent; lois faites dans quelques États pour favoriser l'agriculture. Du peuple pasteur. De la démagogie extrême; des moyens qui lui sont propres; des limites qu'elle doit toujours garder.

§1. Des quatre formes de démocratie que nous avons reconnues, la meilleure est celle que j'ai placée la

<sup>§ 14.</sup> La faiblesse. Chaque jour très-profonde, mais certainement confirme la vérité de cette maxime peu consolante.

première dans les considérations que je viens de présenter; elle est aussi la plus ancienne de toutes : j'entends la première, d'après la division que j'ai indiquée dans les classes du peuple. La classe la plus propre au système démocratique est celle des laboureurs; aussi la démocratie s'établit sans peine partout où la majorité vit de l'agriculture et de l'élève des troupeaux. Comme elle n'est pas fort riche, elle travaille sans cesse et ne peut s'assembler que rarement; et comme elle ne possède pas le nécessaire, elle s'applique aux travaux qui la nourrissent, et n'envie pas d'autres biens que ceuxlà. Travailler vaut mieux encore que gouverner et commander, là où l'exercice du pouvoir ne procure pas de grands profits; car les hommes en général préfèrent l'argent aux honneurs. § 2. Ce qui le prouve bien, c'est que jadis même nos ancêtres supportaient les tyrannies qui pesaient sur eux, et qu'on supporte aujourd'hui sans murmure les oligarchies existantes, pourvu qu'on puisse librement vaquer au soin de ses intérêts, sans redouter de spoliations. On fait alors rapidement fortune, ou du moins l'on échappe à la

jet que rappelle ici Aristote a été (4e), ch. 11, § 1 et suiv. Voir aussi traité par lui, liv. VI (4e), ch. IV, l'Appendice. — Que j'ai indiquée. § 2. Quand il veut parler d'une Plus haut, liv. VI, ch. v, § 3, et question antérieure, il se sert des ch. x, § 2, Aristote a place les mots: « dans les premières études, agriculteurs en première lique antérieurement ». Ici le texte a un parmi les diverses classes du peusens plus précis, et il indique que la partie de l'ouvrage qu'Aristote veut désigner précède immédiatement celle-ci. Ce passage est encore une nouvelle preuve en faveur de mon opinion sur l'ordre des livres. Voir plus haut, dans ce

§ 1. Je viens de présenter. Le su-livre, ch. 1, §§ 1, 5, 9, et liv. VI ple. — Aussi la democratie. Cette remarque est profonde, et l'on ne peut douter que la democratie n'ait du à cette cause les progrès immenses qu'elle a faits en France.-Elle travaille sans cesse. Voir liv. XVIII, Montesquieu, Esprit des Lois, ch. 1.

misère. Souvent même on voit le simple droit d'élire les magistrats et d'en exiger des comptes, suffire à l'ambition de ceux qui peuvent en avoir, puisque, dans plus d'une démocratie, sans participer à l'élection des chefs, et tout en laissant ce droit à quelques électeurs qui sont pris successivement dans la masse entière des citoyens, comme on le fait à Mantinée, la majorité se montre satisfaite, parce qu'elle dispose souverainement des délibérations. C'est bien là, on doit le reconnaître encore, une espèce de démocratie; et Mantinée était jadis un État réellement démocratique.

- § 3. Dans cette espèce de démocratie, dont j'ai déjà parlé plus haut, c'est un principe excellent et d'une application assez ordinaire, de mettre au rang des droits accordés à tous les citoyens l'élection des magistrats, l'examen des comptes et l'entrée des tribunaux, et de soumettre les hautes fonctions aux nécessités de l'élection et du cens, en proportionnant le cens à l'importance même des emplois; ou bien encore, en négligeant cette condition du cens pour toutes les magistratures, de ne choisir que ceux qui peuvent, par leur fortune, convenablement remplir le poste où on les appelle. Un gouvernement est toujours fort, quand il est établi d'après ces principes. De cette façon, le pouvoir passe toujours aux mains les plus hono-
- voir, dans cette organisation de la république de Mantinée, une gouvernement a été en vigueur à forme à peu près représentative. C'est peut-être la seule trace qu'en offre l'antiquité. On sait que Mantinée fut détruite par Agésilas dans

§ 2. A Mantinée. On peut entre- avant J.-C., et rebâtie plus tard. On peut croire que ce système de Mantinée, tant avant la destruction de la ville qu'après son rétablissement.

§3. Dont j'ai déjà parlé plus haut. la xcviiie olympiade, vers 387 Voir des théories analogues, § 1.

rables, et le peuple ne ressent point de jalousie contre les hommes estimables que sa volonté appelle aux affaires. Cette combinaison suffit même à satisfaire les hommes distingués. Ils n'ont point à redouter pour eux-mêmes l'autorité de gens qui leur seraient inférieurs; et personnellement, ils gouverneront avec équité, parce qu'ils sont responsables de leur gestion devant des citoyens d'une autre classe que la leur. § 4. Il est toujours bon pour l'homme d'être tenu en bride, et de ne pouvoir se livrer à tous ses caprices; car l'indépendance illimitée de la volonté individuelle ne saurait être une barrière contre les vices que chacun de nous porte dans son sein. De là, résulte nécessairement pour les États cet immense avantage que le pouvoir est exercé par des hommes éclairés qui ne commettent pas de fautes graves, et que le peuple n'est point opprimé et avili. C'est là, sans contredit, la meilleure des démocraties. Et d'où vient sa perfection? Des mœurs mêmes du peuple qu'elle régit. § 5. Presque tous les anciens gouvernements avaient des lois excellentes pour rendre le peuple agriculteur. Ou elles limitaient, d'un façon absolue, la possession individuelle des terres à une certaine mesure qu'on ne pouvait dépasser; ou elles fixaient l'emplacement des propriétés, tant autour de la ville que dans les parties plus éloignées du territoire. Parfois même, à ces premières précautions, elles ajoutaient la défense de jamais vendre les lots primitifs. On cite aussi cette loi à peu près pareille, attribuée à Oxylus, et qui interdisait de prêter

<sup>§ 5.</sup> Individuelle. Voir plus bas, primitifs. Voir plus haut, livre II, liv. VIII (5°), ch. vi, § 6. — Les lots ch. vi, § 10. — Oxylus. Oxylus pa-

sur hypothèques immobilières. § 6. Si l'on voulait aujourd'hui réformer bien des abus, on pourrait recourir à la loi des Aphytéens, qui serait d'une excellente application pour l'objet qui nous occupe. Quoique la population de leur État soit très-nombreuse, et son territoire peu étendu, cependant tous les citoyens sans exception y cultivent un coin de terre. On a soin de ne soumettre à l'impôt qu'une portion des propriétés; et les parts territoriales sont toujours assez fortes pour que le cens des plus pauvres dépasse la quotité légale.

§ 7. Après le peuple agriculteur, le peuple le plus propre à la démocratie, c'est le peuple pasteur et vivant de ses troupeaux. Ce genre d'existence se rapproche beaucoup de l'existence agricole; et les peuples pasteurs sont merveilleusement préparés aux travaux de la guerre, d'un tempérament robuste, et capables de supporter les fatigues du bivouac. Quant aux classes différentes de celles-là, et dont se composent presque toutes les autres espèces de démocraties, elles sont bien inférieures à ces deux premières; leur existence est dégradée; et la vertu n'a rien à faire avec les occupations habituelles des artisans, des marchands, des

Aristote.

ici la correction de Sylburge, quoique tous les manuscrits donnent « Aphytaliens », ainsi que la plus haut ce qui est dit des agrivieille traduction. Héraclide de culteurs, § 1.

raît avoir régné sur les Éléens. Pont, à la fin de son petit traité Pausanias est le seul auteur qui sur les États, a dit quelques mots en parle (Voyage de l'Élide, ch. 111 des Aphytéens, dont il vante la et iv). On ne sait sur cette loi justice et la probité. Aphytis est, d'Oxylus que ce qu'en dit ici suivant Xénophon (Hellenic., lib.V, cap. 111, § 19), une ville de Thrace. § 6. Aphytéens. J'ai dû adopter Voir, à ce mot, Étienne de Byzance.

§ 7. Viran' de ces troupeaux. Voir

mercenaires. Toutefois il faut remarquer que, tourbillonnant sans cesse dans les marchés et les rues de la cité, cette masse se réunit sans peine, on peut dire, en assemblée publique. Les laboureurs, au contraire, disséminés dans les champs, se rencontrent rarement entre eux et ne sentent pas autant ce besoin de se réunir. § 8. Mais si le territoire est distribué de telle sorte que les champs soient fort éloignés de la ville, on peut établir aisément dans cette condition une excellente démocratie et même une république. La majorité des citoyens est forcée alors d'émigrer de la ville et d'aller vivre dans les campagnes; et l'on statucrait que la tourbe des marchands ne pourra se réunir jamais en assemblée générale, sans la présence de la masse agricole.

Tels sont les principes sur lesquels doit reposer l'institution de la première et de la meilleure des démocraties. On peut sans peine en déduire l'organisation de toutes les autres, dont les dégénérations se succèdent selon les diverses classes du peuple, jusqu'à cette classe dégradée qu'il faut toujours exclure.

§ 9. Quant à cette forme dernière de la démagogie, où l'universalité des citoyens prend part au gouvernement, tout État n'est pas fait pour la supporter; et l'existence en est fort précaire, à moins que les mœurs et les lois ne s'accordent à la maintenir. Nous avons indiqué plus haut la plupart des causes qui ruinent cette forme politique et les autres États républicains

<sup>§ 9.</sup> Cette forme dernière de la nienne. — Nous avons indiqué plus démagogre. Aristote, ici, a sans haut. Voir plus haut la même pendoute en vue la démocratie athessée, liv. VI, ch. 1v, § 4

Pour établir ce genre de démocratie et transférer tout le pouvoir au peuple, les meneurs tâchent ordinairement d'inscrire aux rôles civiques le plus de gens qu'ils peuvent; ils n'hésitent point à comprendre au nombre des citoyens non-seulement ceux qui sont dignes de ce titre, mais aussi tous les citoyens bâtards, et tous ceux qui ne le sont que d'un des deux côtés : je veux dire soit du côté du père, soit du côté de la mère. Tous ces éléments sont bons pour former le gouvernement que ces hommes-là dirigent. § 10. Ce sont des moyens tout à fait à la portée des démagogues. Toutefois, qu'ils n'en fassent usage que jusqu'à ce que les classes inférieures l'emportent en nombre sur les hautes classes, et les classes moyennes; qu'ils se gardent bien d'aller au delà; car en dépassant cette limite, on se donne une foule indisciplinable, et l'on exaspère les classes élevées, qui supportent si difficilement l'empire de la démocratie. La révolution de Cyrène n'eut point d'autres causes. On ne remarque point le mal tant qu'il est léger; mais il s'accroît, et il frappe alors tous les yeux.

§ 11. On peut, dans l'intérêt de cette démocratie, employer les moyens dont Clisthène fit usage à Athènes pour fonder le pouvoir populaire, et qu'appliquèrent aussi les démocrates de Cyrène. Il faut créer en plus grand nombre de nouvelles tribus, de nouvelles phratries; il faut substituer aux sacrifices particuliers des

<sup>§ 10.</sup> La révolution de Cyrène. au lieu de quatre. Voir plus haut, Voir Héraclide de Pont, p. 510, et livre III, chap. 1, § 10. Machiavel Hérodote, Melpomène, ch. chi et donne à peu près le même conseil suiv. p. 226, édition Firmin Didot. qu'Aristote. Discours sur les Déc. § 11. Clisthène établit dix tribus de Tite-Live, liv. I, ch. xxvi.

fêtes religieuses, peu fréquentes mais publiques; il faut confondre autant que possible les relations des citoyens entre eux, en ayant soin de rompre toutes les associations antérieures. § 12. Toutes les ruses des tyrans peuvent même trouver place dans cette démocratie, par exemple, la désobéissance permise aux esclaves, chose peut-être utile jusqu'à certain point, la licence des femmes et des enfants. On accordera de plus à chacun la faculté de vivre comme bon lui semble. A cette condition, bien des gens ne demanderont pas mieux que de soutenir le gouvernement; car les hommes en général préfèrent une vie sans discipline à une vie sage et régulière.

## CHAPITRE III.

Suite de la théorie de l'organisation du pouvoir dans la démocratie. Conditions nécessaires à la durée des démocraties; ne pas exagérer les conséquences du principe démocratique; éviter l'oppression des riches et les confiscations au profit du trésor public; s'attacher à procurer au peuple une aisance générale; moyens employés par quelques gouvernements.

§ 1. Pour le législateur et pour ceux qui veulent fonder un gouvernement démocratique, instituer ce gouvernement n'est ni la seule ni la plus grande difficulté; c'est bien plutôt de savoir le faire vivre. Un gouvernement quel qu'il soit peut toujours bien durer deux ou trois jours. Mais en étudiant, comme nous l'avons fait plus haut, les causes de salut et de ruine

<sup>§ 1.</sup> Comme nous l'avons fait plus haut. Je crois que ces mots sont

pour les États, on peut essayer de tirer de cet examen des garanties de stabilité positique, en écartant avec soin toutes les chances de dissolution et en ne faisant que des lois, formelles ou tacites, qui toutes renferment les principes sur lesquels repose la durée des États. Il faut se bien garder encore de prendre pour démocratique ou oligarchique tout ce qui renforcera, dans le gouvernement, le principe de la démocratie ou de l'oligarchie; on doit s'attacher bien plutôt à ce qui fera vivre l'État le plus longtemps possible. § 2. Aujourd'hui pour plaire au peuple, les démagogues font prononcer des confiscations énormes par les tribunaux. Quand on aime l'État qu'on dirige, on prend un système tout opposé; et l'on fait passer en loi que les biens des condamnés pour crimes de haute trahison ne reviendront jamais au trésor public, mais qu'ils seront consacrés aux dieux. C'est le moyen d'amender également les coupables, qui n'en sont pas moins punis, et d'empêcher la foule, qui n'y doit rien gagner, de condamner si fréquemment les accusés soumis à sa juridiction. Il faut en outre prévenir la multiplicité de ces jugements publics, en portant de fortes amendes contre ceux qui échouent dans leurs accusations; car d'ordinaire les accusateurs s'en prennent à la classe distinguée plutôt qu'aux gens du peuple. Or il faut que tous les citoyens soient attachés le plus possible

ce livre. En admettaut que l'anle VIe, il y aurait lieu de s'éton- qu'ilen avait précédemment traité.

interpolés. Voir les motifs que j'ai ner qu'en parlant à la fin du chadonnés plus haut, aux notes des pitre précédent des manœuvres de paragraphes i et 5 du chap. Ier de la tyrannie, communes aussi à la démocratie, Aristote n'eut pas rapcien livre V dût être placé avant pelé, selon sa méthode habituelle,

- à la constitution, ou que du moins ils ne regardent pas comme des ennemis les souverains mêmes de l'État.
- § 3. Les espèces les plus vicieuses de la démocratie existent en général dans des États fort populeux, où il est difficile de réunir des assemblées publiques sans payer ceux qui s'y rendent. Aussi, les hautes classes redoutent-elles cette nécessité quand l'État n'a pas de revenus propres; car il faut alors lui créer des ressources, soit par des contributions spéciales, soit par des confiscations, que prononcent des tribunaux corrompus. Or, ce sont là des causes de ruine pour bien des démocraties. Là donc où l'État n'a pas de revenus, il faut que les assemblées publiques soient rares, et les membres des tribunaux fort nombreux, mais ne siégeant que quelques jours. Ce système a le double avantage, d'abord que les riches n'auront point à craindre de trop grandes dépenses, quoique ce ne soit pas à eux, mais aux pauvres qu'on donne le salaire judiciaire; et ensuite ceci fera que la justice sera beaucoup mieux rendue, parce que les riches ne veulent jamais quitter leurs affaires pour plusieurs jours, et ne consentent à les laisser que pour quelques instants. § 4. Si l'État est opulent, il faut se garder d'imiter les démagogues d'aujourd'hui. Ils partagent au peuple tout l'excédant des recettes, et prennent part comme les autres à la répartition; mais les besoins restent toujours les mêmes; car donner de tels secours à la pauvreté, c'est vouloir emplir un tonneau sans fond. L'ami sincère du peuple tâchera de prévenir pour la foule l'excès de la misère, qui pervertit toujours la démocratie; et il mettra tous ses soins à rendre l'aisance.

permanente. Il est bon, dans l'intérêt même des riches, d'accumuler les excédants des recettes publiques, pour les répartir en une seule fois aux pauvres, surtout si les portions individuelles suffisent à l'achat d'un petit immeuble, ou du moins à l'établissement d'un commerce ou d'une exploitation agricole. Si l'on ne peut faire participer tout d'un coup la masse entière à ces distributions, qu'on procède par tribu ou suivant toute autre division successive. Les riches doivent certainement dans ce cas contribuer aux charges nécessaires de l'État; mais qu'on renonce à exiger d'eux des dépenses sans utilité. § 5. A Carthage, le gouvernement a toujours su, par des moyens analogues, gagner l'affection du peuple; il envoie sans cesse quelques gens du peuple s'enrichir dans les colonies. Les classes élevées, si elles sont habiles et intelligentes, auront soin d'aider les pauvres et de les tourner constamment vers le travail, en leur créant des ressources. Elles feront bien aussi d'imiter le gouvernement de Tarente. En accordant aux pauvres l'usage commun des propriétés, le gouvernement s'est acquis le dévouement de la foule. D'un autre côté, il a fait doubles tous les emplois, mettant l'un à l'élection, l'autre au sort; prenant le sort pour que le peuple puisse arriver aux fonctions publiques, l'élection pour qu'elles soient mieux remplies. On peut encore obtenir le même résultat, en faisant que les membres d'une même magistrature soient les uns désignés par le sort, et les autres choisis à l'élection.

<sup>§ 5.</sup> A Carthage. Voir livre II, (5), ch. 11, § 8, et Heyne, Opuscula ch. VIII, § 1. — Le gouvernement acad., t. II, p. 217. On sait peu de de Tarente. Voir plus bas, liv. VIII chose de Tarente.

§ 6. Tels sont les principes qu'il convient de suivre dans l'institution de la démocratie.

#### CHAPITRE IV.

De l'organisation du pouvoir dans les oligarchies; le : bases en sont généralement toutes contraires à celles de la démocratie; conditions diverses du cens. L'administration des oligarchies exige infiniment de prudence, parce que le principe est mauvais; nécessité du bon ordre; rapport des diverses nuances de l'oligarchie à la composition de l'armée. Les oligarques doivent s'imposer des dépenses publiques; fautes de la plupart des oligarchies.

§ 1. On peut aisément voir, d'après les principes qui précèdent, quels sont ceux de l'établissement oligarchique. Il faudra, pour chaque espèce d'oligarchie, prendre le contre-pied de ce qui concerne l'espèce correspondante de démocratie. Ceci est surtout applicable à la mieux combinée et à la première des oligarchies; et cette première oligarchie se rapproche beaucoup de la république proprement dite. Le cens doit y être varié, plus fort pour les uns, plus faible pour les autres: plus faible pour les magistratures vulgaires et d'utilité indispensable, plus fort pour les magistratures élevées. Du moment qu'on possède le cens légal, on doit arriver aux emplois; et le nombre des gens du peuple entrant au pouvoir en vertu du cens, doit être combiné de telle sorte que la portion de la cité qui aura des droits politiques soit plus forte que celle qui n'en aura pas. On aura soin, du reste, que ce qu'il y a de plus distingué parmi le peuple soit ainsi admis à participer au pouvoir.

- § 2. Il faut resserrer un peu ces bases pour obtenir l'oligarchie qui succède à cette première espèce. Quant à la nuance oligarchique qui répond à la dernière nuance de la démocratie, et qui, comme elle, est la plus violente et la plus tyrannique, ce gouvernement exige d'autant plus de prudence qu'il est plus mauvais. Les corps sainement constitués, les navires bien construits et montés par des marins habiles, peuvent endurer, sans crainte de périr, les fautes les plus graves; mais les corps maladifs, les navires déjà fatigués et abandonnés à des matelots ignorants, ne peuvent au contraire supporter les moindres erreurs. De même pour les constitutions politiques : plus elles sont mauvaises, plus elles exigent de précautions.
- § 3. En général, les démocraties trouvent leur salut dans l'abondance même de leur population. Le droit du nombre y remplace le droit du mérite. L'oligarchie, au contraire, ne peut vivre et se sauver que par le bon ordre. La masse presque entière du peuple se composant de quatre classes principales : les laboureurs, les artisans, les mercenaires, les commerçants ; et quatre espèce d'armes aussi étant nécessaires à la guerre : la cavalerie, les hoplites, l'infanterie légère et la marine, dans un pays naturellement propre à l'élève des chevaux, l'oligarchie peut sans peine se constituer trèspuissamment; car la cavalerie, qui fait alors la force et la sécurité nationales, exige toujours pour son en-

<sup>§3.</sup> Quatre classes principales. Voir plus haut, liv. VI, ch. 111, §11.

tretien beaucoup de fortune. Là où les hoplites sont en grand nombre, la seconde espèce d'oligarchie peut s'établir; car cette infanterie pesante se compose généralement de riches plutôt que de pauvres. Au contraire, l'infanterie légère et la marine sont des éléments tout démocratiques. § 4. Aussi, dans les États où ces deux éléments se rencontrent en masse, les riches, comme on peut le voir de nos jours, ont-ils souvent le dessous quand on en vient à la guerre civile. Pour porter remède à ce mal, on peut imiter la méthode des généraux qui, dans le combat, savent mêler à la cavalerie et aux hoplites une proportion convenable de troupes moins pesantes. Dans les séditions, les pauvres l'emportent souvent sur les riches, en ce que, moins lourdement armés, ils peuvent combattre avec avantage contre la cavalerie et la grosse infanterie. § 5. Aussi, l'oligarchie qui prend son infanterie légère dans les dernières classes du peuple, ne la forme que contre elle-même. Il faut au contraire, en profitant de la diversité des âges et en tirant parti des plus âgés comme des plus jeunes, faire exercer les fils des oligarques dès leur enfance à toutes les manœuvres de l'infanterie légère, et les appliquer, dès qu'ils sortent de l'adolescence, aux plus rudes travaux, comme de véritables athlètes.

L'oligarchie d'ailleurs aura soin d'accorder des droits politiques au peuple, soit à la condition du cens

<sup>\$ 4.</sup> Ils peuvent combattre avec nobles, les chevaliers. Les vilains. avantage. Dans le moyen âge, les c'est-à-dire le peuple, ont cepenvilains, armés à la légère, ont été dant fini par triompher, comme les écrasés presque toutes les fois démocraties dont parle Aristote, qu'ils se sont mesurés contre les mais par des moyens différents.

légal, comme je l'ai déjà dit, soit, comme le fait la constitution de Thèbes, en exigeant qu'on ait cessé, depuis un certain laps de temps, toute occupation illibérale; soit comme à Marseille, où l'on désigne ceux qui, par leur mérite, peuvent obtenir des emplois, qu'ils fassent déjà partie du gouvernement ou qu'ils soient en dehors. § 6. Quant aux principales magistratures, réservées nécessairement à ceux qui jouissent des droits politiques, il faudra leur prescrire les dépenses publiques qu'elles devront acquitter. Le peuple alors ne se plaindra plus de ne point arriver aux emplois, et sa jalousie pardonnera sans peine à ceux qui doivent acheter si cher l'honneur de les remplir. Pour leur installation, les magistrats devront faire des sacrifices magnifiques, et construire quelques monuments publics; le peuple, alors, prenant part aux banquets et aux fêtes, et voyant la ville splendidement décorée de temples et d'édifices, souhaitera le maintien de la constitution; et ce sera pour les riches autant de superbes témoignages des dépenses qu'ils auront faites. Aujourd'hui, les chefs des oligarchies, loin d'agir ainsi, font précisément tout le contraire : ils cherchent le profit aussi ardemment que l'honneur; et l'on peut dire avec vérité que ces oligarchies ne sont que des démocraties réduites à quelques gouvernants.

§ 7. Telles sont les bases qu'il convient de donner aux démocraties et aux oligarchies.

<sup>§ 5.</sup> Comme je l'ai déjà dit. Voir ch. III, § 4. — Comme à Marscille. plus haut, § 1. — La constitution Voir plus bas, liv. VIII (5°), ch. v, de Thèbes. Voir ci-dessus, liv. III, § 2.

## CHAPITRE V.

Esquisse des diverses magistratures indispensables ou utiles à la cité. Objets auxquels ces magistratures s'appliquent; le marché, l'entretien des rues et des chemins, etc.; les campagnes; les finances de l'État; les actes publics; l'exécution des sentences judiciaires; les affaires militaires; apurement des comptes publics; présidence de l'assemblée générale; le culte religieux et civil; surveillance des femmes et des enfants. -Fin de la théorie sur l'organisation du pouvoir.

§ 1. Une suite naturelle de ce qui précède est de déterminer avec exactitude le nombre des diverses magistratures, leurs attributions, et les conditions nécessaires pour les remplir. C'est un sujet que nous avons déjà précédemment touché. D'abord un État ne saurait être sans certaines magistratures, qui lui sont indispensables; il ne saurait être bien régi sans les magistratures qui assurent le bon ordre et la tranquillité. Ensuite, il y a également nécessité, comme je l'ai déjà dit, que les fonctions soient peu nombreuses dans les petits États et multipliées dans les grands; et il importe de bien connaître celles qui peuvent être cumulées et celles qui sont incompatibles.

et Schneider supposent ici une ch. v et vi; et, de plus, Aristote lacune où Aristote aurait parlé de s'est borné à considérer lei, l'organisation des aristocraties et comme il le dit lui-même, liv. VI, des républiques, et peut-être aussi ch. m, § 4, les deux formes polides monarchies. Cette conjecture tiques les plus ordinaires, la dé-

§ 1. Une suite naturelle. Conring jet a été déjà traité, liv. VI (44), doit paraître peu probable. Ce su- mocratie et l'oligarchie. - Prece-

§ 2. En ce qui concerne les besoins indispensables de la cité, le premier objet de surveillance, c'est le marché public, qui doit être sous la direction d'une autorité veillant aux conventions qui s'y passent et à sa bonne tenue. Dans presque toutes les villes, il y a nécessité pour les citoyens de vendre et d'acheter, afin de satisfaire leurs mutuels besoins; et c'est là peutêtre la plus importante garantie de ce bien-être qu'ont cherché, ce semble, les membres de la cité, en se réunissant dans une association commune. § 3. Un autre objet qui vient après celui-ci, et qui y tient de fort près, c'est la conservation des propriétés publiques et particulières. Cette charge comprend la tenue régulière de la cité, l'entretien et la réparation des édifices qui se dégradent et des chemins publics, le règlement des limites pour chaque propriété, afin de prévenir les contestations; en un mot, toutes les matières de même ordre que celles-ci. Ce sont là des fonctions, comme on les appelle ordinairement, de police urbaine. Or, elles sont fort variées, et l'on peut, dans les États bien peuplés, les partager entre plusieurs mains. Ainsi, on établit des architectes spéciaux pour les murailles, des inspecteurs des eaux et fontaines, des surveillants du port. § 4. Il est une autre magistrature analogue à celle-là et aussi nécessaire qu'elle, s'occupant des mêmes soins, mais qui ne régit que les campagnes et l'extérieur de la cité. Les fonctionnaires qui l'exercent sont nommés tantôt Inspecteurs

demment. L. VI, ch. XII, § 10. — § 2. C'est le marché public. Voir Comme je l'ai déjà dit. Liv. VI, Bœckh, Économie. politique des ch. XII, § 6. Athéniens, liv. I, ch. 1x.

des champs, tantôt Conservateurs des forêts. Ainsi voilà déjà pour la cité trois ordres de fonctions indispensables. Une quatrième magistrature, qui ne l'est pas moins, est celle qui doit percevoir les deniers communs, garder le trésor de l'État, et répartir les fonds entre les divers chapitres de l'administration publique. Ces fonctionnaires se nomment Receveurs et Trésoriers. Une autre classe de fonctionnaires est chargée de l'enregistrement des actes passés entre particuliers, et des arrêts rendus par les tribunaux. Ce sont eux aussi qui doivent recevoir la déclaration des poursuites et des instances judiciaires. Parfois cette dernière magistrature se divise en plusieurs autres; mais elle n'en a pas moins toutes les attributions que je viens d'énumérer. Ceux qui la remplissent sont appelés Archivistes, Greffiers, Conservateurs, ou désignés par tout autre nom pareil.

§ 5. La magistrature qui vient après celle-ci et qui est la plus nécessaire, mais aussi la plus délicate de toutes, est chargée de l'exécution des condamnations judiciaires, de la poursuite préalable des jugements et de la garde des prisonniers. Ce qui la rend surtout pénible, c'est l'animadversion générale qu'elle soulève. Aussi, quand le profit n'est pas considérable, on ne trouve personne pour la remplir, ou du moins pour la remplir selon toute la sévérité des lois. Elle est cependant indispensable; car il serait bien inutile de rendre la justice, si les arrêts ne devaient pas recevoir de suite; et la société civile n'est pas plus possible sans

<sup>§ 4.</sup> Receveurs et trésoriers. Voir chivistes. Bœckh, livre II. cha-Bœckh, liv. II, ch. IV, § 6. — Ar- pitre VIII.

l'exécution des jugements que sans la justice même qui les rend. § 6. Mais il est bon que ces difficiles fonctions n'appartiennent point à une magistrature unique. Il faut les partager entre les membres des divers tribunaux, et suivant la nature des actions et des instances judiciaires. En outre, les magistratures qui sont étrangères au jugement pourront se charger parfois de l'exécution; et dans les causes où figurent des jeunes gens, les exécutions seront confiées de préférence à de jeunes magistrats. Quant aux poursuites qui atteignent des magistrats en place, il faut avoir soin que la magistrature qui exécute soit autre que celle qui a condamné; que, par exemple, les inspecteurs de la ville appliquent les arrêts des inspecteurs du marché, comme les arrêts des premiers seront appliqués par d'autres. Plus l'animadversion excitée contre les agents sera faible, plus l'exécution sera complète. C'est doubler la haine que de remettre aux mêmes mains la condamnation et l'exécution; c'est rendre l'exécration générale que d'étendre à tous les objets les fonctions de juge et d'exécuteur, en les laissant toujours aux mêmes individus. § 7. Souvent on distingue les fonctions de geôlier de celles d'exécuteur: témoin à Athènes, le tribunal des Onze. Cette séparation de fonctions est bonne; et l'on doit chercher aussi des moyens adroits pour rendre moins odieux l'emploi de geôlier, qui est tout aussi nécessaire que les autres emplois dont nous avons parlé. Les

<sup>§ 7.</sup> Témoin à Athènes. Le tribu- Pour le former, chaque tribu nal des Onze était chargé de la fournissait un magistrat, et on garde des détenus et de l'exécu- adjoignait à ces dix premières tion des jugements criminels. personnes un secrétaire. Voir Si-

honnêtes gens repoussent cette charge de toutes leurs forces, et il est dangereux de la confier à des hommes corrompus; car il faudrait plutôt les garder euxmêmes que leur remettre la garde d'autrui. Il importe donc que la magistrature chargée de ces fonctions ne soit ni unique ni perpétuelle. Elles seront données à des jeunes gens, partout où la jeunesse et les gardes de la ville sont organisés militairement; et diverses magistratures devront s'acquitter tour à tour de ces pénibles soins.

§ 8. Telles sont en première ligne les magistratures qui paraissent les plus nécessaires à la cité.

Viennent ensuite d'autres fonctions qui ne sont pas moins indispensables, mais qui sont d'un ordre plus relevé; car elles exigent un mérite éprouvé, et c'est la confiance seule qui les accorde. Ce sont celles qui concernent la défense de la cité et toutes les affaires militaires. En temps de paix, comme en temps de guerre, il faut veiller également à la garde des portes et des murailles et à leur entretien. Il faut enregistrer les citoyens et les distribuer dans les divers corps armés. § 9. Les magistratures qui reçoivent toutes ces attributions sont plus ou moins nombreuses, selon les localités; dans les petites villes, un seul fonctionnaire peut veiller à tous ces objets. Les magistrats qui remplissent ces emplois se nomment généraux, ministres de la guerre. De plus, si l'État possède des cavaliers, des hoplites, de l'infanterie légère, des archers, des matelots, chaque troupe a parfois ses fonctionnaires

gonius, de Rep. Athen., lib. IV, Grac., t. V. p. 1610. Voir le Union cap. III; apud Gronov., Antiq. de Platon, page 130.

spéciaux, nommés alors chefs des matelots, des cavaliers, des phalanges; ou bien même, suivant les subdivisions de ces premières charges, chefs de galères, chefs de bataillon, chefs de tribu, chefs de tel autre corps qui n'est qu'une partie des premiers. Chacune de ces fonctions est une branche de l'administration militaire, qui renferme toutes les nuances qu'on vient d'indiquer. § 10. Quelques magistratures, et l'on pourrait peut-être dire toutes, maniant souvent les fonds publics, il faut nécessairement que celle qui reçoit et apure les comptes des autres, en soit totalement séparée, et n'ait exclusivement que ce soin. Les fonctionnaires qui la remplissent se nomment tantôt Contrôleurs, tantôt Examinateurs, ou Vérificateurs, ou Agents du trésor.

Au-dessus de ces magistratures et de beaucoup la plus puissante de toutes, car c'est d'elle souvent que dépendent la fixation et la rentrée des impôts, est cette magistrature qui préside l'assemblée générale, dans les États où le peuple est souverain. Il faut en effet des fonctionnaires spéciaux pour convoquer le souverain en assemblée. Tantôt on les appelle Commissaires préparateurs, parce qu'ils préparent les délibérations, tantôt Sénateurs, surtout dans les États où le peuple décide en dernier ressort.

Telles sont à peu près toutes les magistratures politiques.

§ 11. Reste encore un soin fort différent de tous les précédents : c'est celui qu'on doit au culte des Dieux,

<sup>§ 10.</sup> Contrôleurs. Voir Breckh, livre II, chapitre viii, pages 313 Économie politique des Athéniens, et suiv.

et qu'on remet à des pontifes, à des inspecteurs des choses saintes, qui veillent à l'entretien et à la réparation des temples et des autres objets consacrés aux Dieux. Parfois cette magistrature est unique, et c'est le plus ordinaire dans les petits États; parfois elle se partage en plusieurs charges tout à fait distinctes du sacerdoce, et confiées à des ordonnateurs des fêtes saintes, à des inspecteurs des temples, à des trésoriers des revenus sacrés. Vient ensuite la magistrature totalement séparée, à qui est confié le soin de tous les sacrifices publics que la loi n'attribue point aux pontifes, et qui ne tirent leur importance que du foyer national. Les magistrats de cette classe se nomment ici Archontes, là Rois, ailleurs Prytanes.

- § 12. En résumé, l'on peut dire que les magistratures indispensables à l'État s'appliquent au culte, à la guerre, aux contributions et aux dépenses publiques, aux marchés, à la police de la ville, des ports et des campagnes; puis aux tribunaux, aux conventions entre particuliers, aux actions judiciaires, à l'exécution des jugements, à la garde des condamnés, à l'examen, à la vérification et à l'apurement des comptes publics, et enfin, aux délibérations sur les affaires générales de l'État.
- § 13. C'est surtout dans les cités plus paisibles, et où d'ailleurs l'opulence générale n'empêche pas le bon ordre, qu'on établit des magistratures chargées de surveiller les femmes, les enfants, la tenue des gymnases, et d'y assurer l'exécution des lois. On peut citer encore les magistrats chargés de veiller aux jeux solennels, aux fêtes de Bacchus et à tous les objets de cette nature. Quelques-unes de ces magistratures sont évi-

demment contraires aux principes de la démocratie : par exemple, la surveillance des femmes et des enfants; dans l'impossibilité d'avoir des esclaves, les pauvres sont forcés d'associer à leurs travaux leurs enfants et leurs femmes. Des trois systèmes de magistratures entre lesquelles l'élection répartit les fonctions suprêmes de l'État, gardiens des lois, commissaires, sénateurs, le premier est aristocratique; le second, oligarchique; le troisième enfin, démocratique.

§ 14. Dans cette esquisse rapide, toutes les fonctions publiques, ou peu s'en faut, ont été passées en revue.

FIN DU LIVRE SEPTIÈME.



# LIVRE VIII.

(Ordinairement placé le cinquième.)

THÉORIE GÉNÉRALE DES RÉVOLUTIONS.

# CHAPITRE PREMIER.

Théorie des révolutions; sa place dans cet ouvrage politique : cause générale de la diversité des constitutions; le besoin d'égalité mal compris. Procédés généraux des révolutions; elles s'adressent soit aux choses, soit aux personnes. De l'égalité positive et de l'égalité proportionnelle; la république a des chances particulières de stabilité.

- § 1. Toutes les parties du sujet que nous nous proposions de traiter sont donc à peu près épuisées. Pour faire suite à tout ce qui précède, nous allons étudier, d'une part, le nombre et la nature des causes qui amènent les révolutions dans les États, les caractères qu'elles prennent selon les constitutions, et les relations qu'ont le plus ordinairement les principes qu'elles quittent avec ceux qu'elles adoptent; d'autre part, nous rechercherons quels sont pour les États en géné-
- (6°). Cette assertion si claire, par laquelle s'ouvre ce livre, me pa- où cette question raît confirmer une fois de plus et pleinement l'ordre que j'ai adopté. Aristote a traité presque toutes

§ 1. A peu pres épuisées. Voir le les parties de son sujet; il ne lui début des livres II, V (8°) et VII reste en effet qu'à parler des l'Appendice, révolutions. Voir est discutée longuement, et où l'ordre nouveau me semble tout à fait justifié et démontré.

ral, et pour chaque État en particulier, les moyens de conservation; et enfin nous verrons quelles sont les ressources spéciales de chacun d'eux.

§ 2. Nous avons indiqué déjà la cause première à laquelle il faut rapporter la diversité de toutes les constitutions, la voici : tous les systèmes politiques, quelque divers qu'ils soient, reconnaissent des droits et une égalité proportionnelle entre les citoyens, mais tous s'en écartent dans l'application. La démagogie est née presque toujours de ce qu'on a prétendu rendre absolue et générale une égalité qui n'était réelle qu'à certains égards. Parce que tous sont également libres, ils ont cru qu'ils devaient être égaux d'une manière absolue. L'oligarchie est née de ce qu'on a prétendu rendre absolue et générale, une inégalité qui n'était réelle que sur quelques points, parce que, tout en n'étant inégaux que par la fortune, ils ont supposé qu'ils devaient l'être en tout et sans limite. § 3. Les uns, forts de cette égalité, ont voulu que le pouvoir politique, dans toutes ses attributions, fût également réparti; les autres, appuyés sur cette inégalité, n'ont pensé qu'à accroître leurs priviléges; car les augmenter, c'était augmenter l'inégalité. Tous ces systèmes, bien que justes au fond, sont donc tous radicalement faux dans la pratique. Aussi, de part et d'autre, dès que l'on n'obtient pas en pouvoir politique tout ce que l'on croit si faussement mériter, on a recours à une révolution. Certes le droit d'en faire une appartiendrait bien plus légitimement aux citoyens d'un mérite

<sup>§ 2.</sup> Nous avons déjà indiqué. et suiv. La même pensée se re-Voir plus haut, liv. III, ch. v, § 8 trouve dans plusieurs passages.

supérieur, quoique ceux-là n'usent jamais de ce droit; mais de fait, l'inégalité absolue n'est raisonnable que pour eux. Ce qui n'empêche pas que bien des gens, par cela seul que leur naissance est illustre, c'est-àdire qu'ils ont pour eux la vertu et la richesse de leurs ancêtres qui leur assurent leur noblesse, se croient, grâce à cette seule inégalité, fort au-dessus de l'égalité commune.

§ 4. Telle est la cause générale, et l'on peut dire, la source des révolutions et des troubles qu'elles amènent. Dans les changements qu'elles produisent, elles procèdent de deux manières. Tantôt elles s'attaquent au principe même du gouvernement, afin de remplacer la constitution existante par une autre, substituant par exemple l'oligarchie à la démocratie, ou réciproquement; ou bien, la république et l'aristocratie à l'une et à l'autre; ou les deux premières aux deux secondes. Tantôt la révolution, au lieu de s'adresser à la constitution en vigueur, la garde telle qu'elle la trouve; mais les vainqueurs prétendent gouverner personnellement, en observant cette constitution. Les révolutions de ce genre sont surtout fréquentes dans les

Les titres de la capacité n'ont ja- § 5.

§ 3. Raisonnable que pour eux. mais été régulièrement, légale-Aristote a déjà plusieurs fois ex- ment reconnus; mais l'histoire est primé cette pensée. Il a toujours là pour attester qu'en fait ils ont fait les réserves les plus formelles été rarement méprisés. Voir un pour le mérite et pour le génie, passage tout à sait analogue, qui lui paraissent des exceptions liv. III, ch. viii, § 1. — La richesse trop rares et trop belles, pour de leurs ancêtres. Aristote fait ici que la société n'en fasse pas une fort bon marché des droits de la estime toute particulière. L'expé- naissance et de la noblesse. rience de tous les temps est d'ac- Voir livre I, chapitre II, § 19, cord avec la théorie du philosophe. et livre VI (4°), chapitre VII,

États oligarchiques et monarchiques. § 5. Parfois la révolution renforce ou amoindrit un principe. Ainsi, l'oligarchie existant, la révolution l'augmente ou la restreint; de même pour la démocratie, qu'elle fortifie ou qu'elle affaiblit; et pour tout autre système, soit qu'elle y ajoute, soit qu'elle en retranche. Parfois enfin, la révolution ne veut changer qu'une partie de la constitution, et par exemple n'a pour but que de fonder ou de renverser une certaine magistrature. C'est ainsi qu'à Lacédémone, Lysandre, assure-t-on, voulut détruire la Royauté; et Pausanias, l'Éphorie. § 6. C'est ainsi qu'à Épidamne un seul point de la constitution fut changé, et qu'un sénat fut substitué aux chefs des tribus. Aujourd'hui même, il y suffit du décret d'un seul magistrat pour que tous les membres du gouvernement soient tenus de se réunir en assemblée géné-

§ 5. Lysandre. Le projet de Ly- Lxxve olympiade, 477 avant J.-C. sandre était de substituer l'élec- Voir Diod. de Sicile, livre XI, tion à l'hérédité pour la dignité royale, et de renverser ainsi la famille des Héraclides. Des poursuites commencées contre lui ne liv. III, ch. 11, § 1, et Ott. Müller, purent fournir des preuves sussi- die Dorier, t. II, p. 156. — En assemsantes. Lysandre mourut sept ans blée générale. D'après l'expression après, dans un combat contre les du texte, Chalcondyle et plusieurs Didot, et Ott. Müller, die Dorier,

chap. xLv, § 7, p. 384, éd. de Firmin Didot.

§ 6. A Épidamne. Voir plus haut, Béotiens, la première année de la commentateurs ont pensé qu'il xcvie olympiade, 396 av. J.-C. s'agissait ici de la place Héliée, à Voir Diod. de Sicile, liv. XIV, Athènes. Du moins Chalcondyle a ch. xIII, p. 555 et suiv., éd. Firmin mis dans le manuscrit 2023 une glose marginale, où il explique ce t. II, p. 409.—Pausanias, l'Éphorie. qu'était à Athènes le tribunal des Le vrai crime de Pausanias sut héliastes. C'est une erreur; il ne d'avoir conspiré contre la liberté peut pas être ici question d'Ade Sparte et de la Grèce, avec le thènes, qui n'a jamais eu d'argrand-roi. Voir Thucyd, livre I, chonte unique. M. Ott. Müller et chap. cxxvIII-cxxxv. Pausanias M. Gættling ont pensé avec raison mourut la quatrième année de la qu'il s'agissait de l'assemblée ge-

rale; et dans cette constitution, l'archonte unique est un reste d'oligarchie. L'inégalité est toujours, je le répète, la cause des révolutions, quand rien ne la compense pour ceux qu'elle atteint. Entre égaux, une royauté perpétuelle est une inégalité insupportable; et c'est en général pour conquérir l'égalité que l'on s'insurge. §7. Cette égalité si recherchée est double. Elle peut s'entendre du nombre et du mérite. Par le nombre, je comprends l'égalité, l'identité en multitude, en étendue; par le mérite, l'égalité proportionnelle. Ainsi, numériquement, trois surpasse deux comme deux surpasse un; mais proportionnellement, quatre est à deux comme deux est à un. Deux est en effet à quatre dans le même rapport qu'un est à deux; c'est la moitié de part et d'autre. On peut être d'accord sur le fond même du droit, et différer sur la proportion dans laquelle il doit être donné. Je l'ai déjà dit plus haut : les uns, égaux en un point, se croient égaux d'une manière ab. solue; les autres, inégaux à un seul égard, veulent être inégaux à tous égards sans exception.

§ 8. De là vient que la plupart des gouvernements sont ou oligarchiques ou démocratiques. La noblesse, la vertu sont le partage du petit nombre; et les qualités contraires, celui de la majorité. Dans aucune ville, on ne citerait cent hommes de naissance illustre, de vertu irréprochable; presque partout, au contraire, on

M. Gœttling, p. 390.

§ 7. Est double. Cette distinc- renvoie.

nérale des citoyens, qui, dans tion, très-importante en politique toutes les républiques Doriennes, comme ailleurs, est de Platon; s'appelait du nom dont se sert voir les Lois, liv. VI, p. 317. — Je Aristote. Voir Ott. Müller, die l'ai déjà dit plus haut. Voir ci-Dorier, t. II, pages 86 et 156, et dessus, dans ce chapitre, § 1, et les passages auxquels celui-là

trouvera des masses de pauvres. ll est dangereux de prétendre constituer l'égalité réelle ou proportionnelle dans toutes ses conséquences; les faits sont là pour le prouver. Les gouvernements établis sur ces bases ne sont jamais solides, parce qu'il est impossible que, de l'erreur qui a été primitivement commise dans le principe, il ne sorte point à la longue un résultat vicieux. Le plus sage est de combiner ensemble, et l'égalité suivant le nombre, et l'égalité suivant le mérite. § 9. Quoi qu'il en soit, la démocratie est plus stable et moins sujette aux bouleversements que l'oligarchie. Dans les gouvernements oligarchiques, l'insurrection peut naître de deux côtés, de la minorité qui s'insurge contre elle-même ou contre le peuple; dans les démocraties, elle n'a que la minorité oligarchique à combattre. Le peuple ne s'insurge jamais contre lui-même, ou du moins, les mouvements de ce genre sont sans importance. La république où domine la moyenne, et qui se rapproche de la démocratie plus que ne le fait l'oligarchie, est aussi le plus stable de tous ces gouvernements.

<sup>§ 9.</sup> La classe moyenne. Voir, les vertus politiques de la classe liv. VI (4°), ch. ix, toute la théorie moyenne. Voir aussi ma préface d'Aristote sur l'importance et et ma discussion sur ce point.

## CHAPITRE II.

Causes diverses des révolutions; disposition des esprits; but des révolutions; circonstances déterminantes; ces circonstances sont très-complexes; on peut en distinguer un plus ou moins grand nombre: l'ambition des richesses, celle des honneurs, l'insulte, la peur, le mépris, l'accroissement disproportionné d'une classe, la brigue, la négligence, les causes insensibles, la diversité d'origine. Citations historiques à l'appui de ces considérations.

§ 1. Puisque nous voulons étudier d'où naissent les discordes et les bouleversements politiques, examinons en d'abord, d'une manière toute générale, l'origine et les causes. Toutes ces causes, on doit dire, peuvent être ramenées à trois chefs, que nous indiquerons en peu de mots: ce sont la disposition morale de ceux qui s'insurgent, le but de l'insurrection, et en troisième lieu, les circonstances déterminantes qui amènent le trouble et la discorde parmi les citoyens. Nous avons déjà dit ce qui dispose en général les esprits à une révolution; et cette cause est la principale de toutes. Les citoyens se soulèvent, tantôt par le désir de l'égalité, lorsqu'ils se voient, tout égaux qu'ils

ci-dessus, chap. 1, § 7. Platon ne de son point de vue traité un sujet reconnaît qu'une seule cause de à peu près pareil, en étudiant, révolution: c'est la discorde entre dans le VIIIe livre de l'Esprit des les membres mêmes du gouverne- Lois, les causes qui corrompent ment. Républ., VIII, page 129, les principes des gouvernements,

§ 1. Nous avons déjà dit. Voir gine et les causes. Montesquieu a traduction de M. Cousin. — L'ori- et qui, par conséquent, les ruinent. se prétendent, sacrifiés à des privilégiés; tantôt par le désir de l'inégalité et de la prédominance politiques, lorsque, en dépit de l'inégalité qu'ils se supposent, ils n'ont pas plus de droits que les autres, ou n'en ont que d'égaux, ou même de moins étendus. § 2. Ces prétentions peuvent être raisonnables, comme aussi elles peuvent être injustes. Par exemple, inférieur, on s'insurge pour obtenir l'égalité; l'égalité une fois obtenue, on s'insurge pour dominer. Telle est donc, en général, la disposition d'esprit des citoyens qui commencent la révolution. Leur but, quand ils s'insurgent, c'est d'atteindre la fortune et les honneurs, ou bien de fuir l'obscurité et la misère; car souvent la révolution n'a eu pour objet que de soustraire quelques citoyens, ou leurs amis, à une flétrissure ou au payement d'une amende.

§ 3. Enfin, quant aux causes et aux influences particulières qui déterminent la disposition morale et les désirs que nous avons signalés, elles sont, si l'on veut, au nombre de sept, bien qu'on puisse à son gré en compter encore davantage. Deux d'abord sont identiques aux causes indiquées plus haut, bien qu'elles n'agissent point ici de la même manière. L'ambition

politico, cap. vIII) a classé les eu occasion de le traiter directecauses de révolution à peu près ment. On peut dire que c'est une aussi Machiavel, Décades de Tite-Live, liv. III, ch. vi. Montesquieu a omis de faire une théorie générale des révolutions, et certainement c'est une lacune fort regrettable dans un si bel ouvrage; il a

§ 3. Indiquées plus haut. Voir seulement indiqué ce sujet dans plus haut, § 2. Hobbes (de Corpore son Ve livre. Rousseau n'a point comme le fait ici Aristote. Voir des parties les moins travaillées, quoiqu'une des plus curieuses, de la science politique. Il est assez remarquable que notre grande révolution n'ait point encore inspiré d'ouvrage distingué sur un tel sujet. Voir ma Préface, à la tin.

des richesses et celle des honneurs, dont nous venons de parler, peuvent allumer la discorde, sans qu'on prétende pour soi-même ni aux unes, ni aux autres, mais seulement parce qu'on s'indigne de les voir justement ou injustement aux mains d'autrui. A ces deux premières causes, on peut joindre l'insulte, la peur, la supériorité, le mépris, l'accroissement disproportionné de quelques parties de la cité. On peut aussi, et d'un autre point de vue, compter comme causes de révolutions, la brigue, la négligence, les causes insensibles, et enfin les diversités d'origine.

§ 4. On voit, sans la moindre peine et avec pleine évidence, tout ce que l'insulte et l'intérêt peuvent avoir d'importance politique, et comment ces deux causes amènent des révolutions. Quand les hommes qui gouvernent sont insolents et avides, on se soulève contre eux et contre la constitution qui leur donne de si injustes priviléges, qu'ils fassent d'ailleurs fortune aux dépens des particuliers ou aux dépens du public. Il n'est pas plus difficile de comprendre quelle influence les honneurs peuvent exercer, et comment ils peuvent causer des séditions. On s'insurge quand on se voit privé personnellement de toute distinction, et que les autres en sont comblés. Il y a une égale injustice quand les uns sont honorés, les autres avilis hors de toute proportion; il n'y a réellement justice que si la répartition du pouvoir est en rapport avec le mérite particulier de chacun.

La supériorité est aussi une source de discordes civiles, quand s'élève l'influence prépondérante soit d'un

<sup>§ 4.</sup> On s'insurge.... Cette cause a certainement exercé la plus

seul individu, soit de plusieurs, dans le sein de l'État ou du gouvernement lui-même; elle donne ordinairement naissance à une monarchie ou à une dynastie oligarchique. § 5. Aussi a-t-on imaginé dans quelques Etats, contre ces grandes fortunes politiques, le moyen de l'ostracisme; c'est ce que firent Argos et Athènes. Mais il vaut bien mieux prévenir dès leur début les supériorités de ce genre, plutôt que de les guérir par un tel remède, après qu'on les a laissées se former.

La peur cause des séditions, lorsque des coupables, dans la crainte du châtiment, se révoltent; ou lorsque dans la prévision d'un attentat, les citoyens se soulevent avant qu'il ne soit commis contre eux. Ainsi à Rhodes, les principaux citoyens s'insurgèrent contre le peuple, pour se soustraire aux jugements qui les avaient frappés.

§ 6. Le mépris aussi donne naissance à des séditions et à desentreprises révolutionnaires: dans l'oligarchie,

grande influence sur notre revo- causes; et Aristote peut fort bien lution. — Dynastie oligarchique. avoir considéré le même sait sous Voir liv. VI (4°), ch. v, § 1.

§ 5. Le moyen de l'ostracisme. Voir la discussion sur l'ostracisme, § 8. Quoi qu'il en puisse être. G. 2. 1. liv. III, ch. viii, § 2. — A Rhodes. tling, avec Kortiim (Zur 602h M. Ott. Müller a prétendu (die Dorier, t. II, p. 149) que le fait dont que la première révolution : le il s'agit ici était le même que ce-Rhodes et la troisième, dont par le lui dont Aristote parle plus has, Aristote, se rapportent à la parte § 6, et plus loin, ch. iv, § 2. Je mière année de la xeive object pense comme Müller, bien que, piade, 396 ans avant J.C. 4 dans le premier cas, Aristote at- l'autre, à la deuxième alitribue la révolution à la crainte, de la xeue olympiade, 410 siis et dans le second, au mépris, ainsi avant J.-C. Cette partie de l'aique l'a remarqué M. Goettling, toire est d'ailleurs fort obscurrep. 392. Mais une seule revolution et l'érudition ne l'a point chéafte. peut avoir à la fois plusieurs éclaireie.

les diverses faces qu'il présente. Voir plus loin, même livre, ch. vi 11. Hellen. Staats-Verf., p. 113), ere. 1 lorsque la majorité exclue de toute fonction publique sent la supériorité de ses forces; dans la démocratie, lorsque les riches s'insurgent par dédain de la turbulence populaire et de l'anarchie. A Thèbes, après le combat des Enophytes, le gouvernement démocratique fut renversé, parce que l'administration était détestable; à Mégare, la démagogie fut vaincue par sa propre anarchie et ses désordres. Autant en advint à Syracuse, avant la tyrannie de Gélon; et à Rhodes, avant la Défection.

§ 7. L'accroissement disproportionné de quelques classes de la cité cause aussi des bouleversements politiques. C'est comme le corps humain, dont toutes les parties doivent se développer proportionnellement, pour que la symétrie de l'ensemble continue de subsister; ou bien elle courrait risque de périr, si le pied venait à croître de quatre coudées, et le reste du corps de deux palmes seulement. L'être pourrait même complétement changer d'espèce, s'il se développait sans proportion, non pas seulement de dimensions, mais encore d'éléments constitutifs. Le corps politique se compose également de parties diverses, dont quelques-

§ 6. Le combat des OEnophytes. Voir Thucydile, livre I, ch. cvIII, et Diod. de Sicile, liv. XI, page 61. Cette bataille, où les Athéniens furent vainqueurs des Thébains, la LXXXº olympiade, 458 ans avant J.-C. — A Mégare. Voir plus bas, ch. IV, § 3, et Ott. Müller, die Derier, t. II, p. 167. Müller suppose

Théognis, qui y a fait allusion, v. 677, environ 540 ans avant J.-C. - A Syracuse. Voir Ott. Müller, die Dorier, t. II, p. 156, vers la LXXIIº olympiade, 470 ans avant J.-C.; fut livrée la quatrième année de Hérodote, Polymnie, chap. c.v. — Et à Rhedes. Voir le paragraphe précédent et la note qui s'y rapporte. On a fort peu de renseignements sur Rhodes. — Défection. Ce que ces excès de la démocratie à mot sait sans doute allusion à quel-Mégare remontent au temps de que grand événement historique.

unes prennent souvent, en secret un développement dangereux: par exemple, la classe des pauvres dans les démocraties et les républiques. § 8. Il arrive même quelquefois que ce sont des circonstances toutes fortuites qui amènent ce résultat. A Tarente, la majorité des citoyens distingués ayant été tués dans un combat contre les Japyges, la démagogie remplaça la république; c'était peu de temps après la guerre Médique. Argos, après la bataille du Sept, où Cléomène le Spartiate avait détruit l'armée Argienne, fut forcée d'accorder le droit de cité à des serfs. A Athènes, les classes distinguées perdirent de leur puissance, parce qu'elles durent servir à leur tour dans l'infanterie, après les pertes qu'avait éprouvées cette arme dans les guerres contre Lacédémone. Les révolutions de œ genre sont plus rares dans la démocratie que dans tous les autres gouvernements; toutefois, quand le nombre des riches s'accroît et que les fortunes s'augmentent, la démocratie peut dégénérer en oligarchie, soit tempérée, soit violente.

§ 8. A Tarente. Voir plus loin, ch. vi, § 2, et plus haut, liv. VII p. 269), que le mot dont se sert (6c), ch. III, § 5, et Ott. Müller, die Aristote, signifie le septième jour Dorier, t. II, p. 175 et suiv. La ba- d'un mois dont on ignore le nomtaille dont parle ici Aristote fut M. Gættling, p. 393, prend ce mot livrée la quatrième année de la pour un nom de lieu. Voir Hero-LXXVI olympiade, 473 ans avant dote, Erato, ch. LXXVI-LXXX, p. 28 J.-C., six ans après la bataille de édit .Firmin Didot. Pausanias, Co-Platée. Voir Hérodote, Polymnie, rinth., ch. xx, parle de la victoire ch. clxx, § 2, p. 366, édit. Firmin de Cléomène, qui remonte à la Didot, et Diodore de Sicile, liv. XI, LXIV olympiade, 524 ans av. J.-L. ch. Lii, § 4, p. 388, édit. Firmin — A Athènes. Thucyd., livre VI. Didot. — Après la bataille du Sept. ch. xxxi. — Dans les guerres contre Müller (die Dorier, t. I, p. 173, et Lacedemone. C'est la guerre du l'e-II, p. 56) pense, d'après un pas-loponèse, si fatale pour Athènes.

sage de Plutarque (de Mulier. rirl.,

§ 9. Dans les républiques, la brigue suffit pour amener, même sans mouvement tumultueux, le changement de la constitution. A Hérée, par exemple, on abandonna la voie de l'élection pour celle du sort, parce que la première n'avait jamais amené que des intrigants au pouvoir.

La négligence aussi peut causer des révolutions, lorsqu'on la pousse jusqu'à laisser tomber le pouvoir aux mains d'hommes ennemis de l'État. A Orée, l'oligarchie fut renversée par cela seul qu'Héracléodore avait été élevé au rang des magistrats; il substitua la république et la démocratie au système oligarchique.

Quelquefois la révolution s'accomplit par suite des plus petits changements; et je veux dire par là que les lois peuvent subir une altération capitale par un fait qu'on regarde comme sans importance, et qu'on aperçoit à peine A Ambracie, par exemple, le cens d'abord était fort léger; à la fin on l'abolit entièrement, sous prétexte qu'un cens aussi faible ne différait pas, ou du moins différait fort peu, de l'absence totale de cens.

§ 10. La diversité d'origine peut aussi produire des révolutions jusqu'à ce que le mélange des races soit complet; car l'État ne peut pas plus se former du premier peuple venu, qu'il ne se forme dans une circonstance quelconque. Le plus souvent, ces changements politiques ont été causés par l'admission au droit de

<sup>§ 9.</sup> A Hérée. Il y avait une ville — A Ambracie. Ambracie, colonie de ce nom dans l'Arcadie. — A de Corinthe, sur la mer d'Ionie. Orée. Colonie athénienne dans l'É-Voir Ott. Müller, die Dorier, t. Il, tolie. Voir Strabon, liv. X, p. 429. p. 155.

cité d'étrangers domiciliés dès longtemps, ou nouveux arrivants. Les Achéens s'étaient réunis aux Trézéniens pour fonder Sybaris; mais étant bientôt devenus les plus nombreux, ils chassèrent les autre, crime que plus tard les Sybarites durent expier. Les Sybarites ne furent pas, du reste, mieux traités par leurs compagnons de colonie à Thurium; ils se firent chasser, parce qu'ils prétendaient s'emparer de la meilleure partie du territoire, comme si elle leur eût sppartenu en propre. A Byzance, les colons nouvellement arrivés dressèrent un guet-apens aux citoyens; mais ils furent battus et forcés de se retirer. § 11. Les Antisséens, après avoir reçu les exilés de Chios, durent s'en délivrer par une bataille. Les Zancléens furent expulsés de leur propre ville par les Samiens, qu'ils y avaient accueillis. Apollonie du Pont-Euxin eut à subir une sédition pour avoir accordé à des colons étrangers le droit de cité. A Syracuse, la discorde civile alla jusqu'au combat, parce que, après le renversement de la tyrannie, on avait fait citovens les étrangers et les soldats mercenaires. A Amphipolis, l'hospitalité donnée à des colons de Chalcis devint fatale à la majorité des citovens, qui se virent chasser de leur territoire.

Dans les oligarchies, c'est la multitude qui s'insurge,

p. 283, edit. Firmin Didot. — Arol-§ 11. Les Antisséens. Voir Stra- lonie du Pont. Apolionie du Pont

<sup>§ 10.</sup> Pour fonder Sybaris. Voir de Lesbos. — Les Zancléens, Zanck Diod. de Sic., livre XII, p. 420 et fut d'abord le nom de Messine @ suiv, édit. Firmin Didot. - A By- Sicile. Hérodote raconte le fait inzance. Voir Ott. Müller, die Porier, diqué ici. Erato, ch xxn et suiv t. II, p. 169 et suiv.

bon, livre I, p. 55. Antisse avait était une colonie ionienne. Vor d'abord été une île; plus tard, plus bas, ch. v, § 7. — A Syracus par suite de bouleversements Voir Hérodote, Polymnie, ch. cay. physiques, elle fut réunie à l'île p. 361, éd. Firmin Didot; Drod. ée

parce qu'elle se prétend, comme je l'ai déjà dit, lésée par l'inégalité politique, et qu'elle se croit des droits à l'égalité. Dans les démocraties, ce sont les hautes classes qui se soulèvent, parce qu'elles n'ont que des droits égaux, malgré leur inégalité.

§ 12. La position topographique suffit quelquefois à elle seule pour provoquer une révolution; par exemple, quand la distribution même du sol empêche que la ville n'ait une véritable unité. Ainsi, voyez à Clazomène l'inimitié des habitants du Chytre et des habitants de l'Ile; voyez les Colophoniens, les Notiens. A Athènes, il y a dissemblance entre les opinions politiques des diverses parties de la ville; et les habitants du Pirée sont plus démocrates que ceux de la cité. Dans un combat, il suffit de quelques fossés à franchir et des moindres obstacles pour rompre les phalanges; dans l'État, toute démarcation suffit pour y porter la discorde. Mais le plus puissant motif de désaccord, c'est la vertu d'une part et le vice de l'autre ; la richesse et la pauvreté ne viennent qu'après; puis enfin bien d'autres causes plus ou moins influentes, et parmi elles, la cause toute physique dont je viens de parler.

Thrace. Voir plus loin, ch. v, § 6. - Comme je l'ai déjà dit. Voir plus haut, ch. 1, § 2.

§ 12. A Clasomène Voir Strabon, liv. XIV, § 36, p. 551, édition

Sic., liv. XI, ch. LXVIII, § 5, p. 399, Firmin Didot, où le Chytre est apédit. Firmin Didot; quatrième an- pelé Chytrion; c'était l'emplaccnée de la LXXIVe olympiade, 462 ans ment primitif de la ville de Clazoav. J.-C. Voir Ott. Müller, die Do- mène. — Les Colophoniens, les rier, t. II, p. 158. Voir aussi Mon- Notiens. Notium, ou Notiée, était tesquieu, Esprit des Lois, liv. VIII, la partie basse de Colophon, où se chap. 11. — A Amphipolis, ville de réfugièrent les habitants de la ville haute, quand elle fut prise par les Perses. Voir quelques détails dans Thucydide, livre III, chapitre xxxiv, p. 114, édit. Firmin Didot.

## CHAPITRE III.

Suite de la théorie précédente; les causes réelles des révolutions sont toujours fort graves, mais l'occasion peut être futile; l'égalité même des partis amène souvent des révolutions; procédés ordinaires des révolutionnaires.

§ 1. Les objets réels des révolutions sont toujours très-importants, bien que l'occasion en puisse être futile; on n'a jamais recours à une révolution que pour des motifs sérieux. Les plus petites choses, quand elles touchent les maîtres de l'État, sont peut-être celles qui ont la plus haute gravité. On peut voir ce qui arriva jadis à Syracuse. La constitution fut changée pour une querelle d'amour, qui poussa deux jeunes gens en place à l'insurrection. L'un d'eux fit un voyage; l'autre, durant son absence, sut gagner l'affection du jeune homme que son collègue aimait. A son retour, celui-ci, pour se venger, parvint à séduire la femme de son rival : et tous deux, engageant dans leur querelle les membres du gouvernement, causèrent une sédition. § 2. Il faut donc, dès l'origine, veiller avec soin sur ces sortes de querelles particulières, et les apaiser dès qu'elles s'élèvent entre les principaux et les plus puissants de l'État. Tous le mal est au début; car le proverbe est bien sage : « Chose commencée est à demi faite.» Aussi, en toute chose, la faute la plus légère, quand

<sup>§ 1.</sup> A Syracuse. Voir Plutarque, § 2. Chose commencée... Proverbe Conseils pour bien gouverner, cité aussi par Platon, Lois, iv. V. p. 281, édit. Reisk. p. 300, traduction de M. Cousin—

elle est à la base, reparaît proportionnellement dans toutes les autres parties. En général, les divisions qui éclatent entre les principaux citoyens s'étendent à l'État entier, qui finit bientôt par y prendre part. Hestiée nous en fournit un exemple, peu après la guerre Médique. Deux frères se disputaient l'héritage paternel; le plus pauvre prétendait que son frère avait caché l'argent et le trésor trouvé par leur père; ils engagèrent dans leur dispute, celui-ci tous les gens du peuple, celui-là, dont la fortune était considérable, tous les gens riches de la cité. § 3. A Delphes, une querelle à l'occasion d'un mariage causa les troubles qui durèrent si longtemps. Un citoyen, en se rendant près de sa future épouse, eut un présage sinistre, et refusa de prendre la fiancée en mariage. Les parents, blessés de son refus, cachèrent dans son bagage quelques objets sacrés, pendant qu'il faisait un sacrifice, et ensuite le mirent à mort comme sacrilége. A Mytilène, la sédition excitée à l'occasion de quelques jeunes héritières fut l'origine de tous les malheurs qui suivirent, et de la guerre contre les Athéniens, dans laquelles Pachès s'empara de Mytilène. Un citoyen riche, nommé Timophane, avait laissé deux filles; Doxandre, qui n'avait pu les obtenir pour ses fils, commença la sédition, et fomenta la colère des Athéniens, dont il était le chargé d'affaires en ces lieux.

Hestiée, ville d'Eubée. Voir Diod. Firmin Didot.

Dorier, t. II, p. 182, sur la constitu- d'affaires, le Proxene. Voir Bœckh,

tion de Delphes. Voir aussi Made Sic., liv. XV, § 3, p. 20, édition chiavel, Discours sur les Décades de Tite-Live, livre III, chap. xxvi. §3. A Delphes. Plutarque raconte — Pachès. Voir Thucyd., liv. III, le même fait, Conseils politiques, ch. xxvIII, p. 112, edition Firmin p. 35, Reisk. Voir Ott. Müller, die Didot, 428 ans av. J.-C. — Le chargé

- § 4. A l'hocée, ce fut aussi l'union d'une riche héritière qui amena la querelle de Mnasée, père de Mnéson, et d'Euthycrate, père d'Onomarque, et par suite, la guerre sacrée, si funeste aux Phocéens. A Épidaure, ce fut encore une affaire de mariage qui fit changer la constitution. Un citoyen avait promis sa fille à un jeune homme dont le père devenu magistrat condamna le père de la fiancée à l'amende. Pour se venger de ce qu'il regardait comme une insulte, celui-ci fit insurger toutes les classes de la cité, qui n'avaient pas de droits politiques.
- § 5. Pour amener une révolution qui fait passer le gouvernement à l'oligarchie, à la démocratie ou à la république, il suffit qu'on donne des honneurs ou des attributions exagérées à quelque magistrature, à quelque classe de l'État. Ainsi la considération excessive dont l'Aréopage fut entouré à l'époque de la guerre Médique, parut donner beaucoup trop de force au gouvernement. Et dans un autre sens, quand la flotte, dont les équipages étaient composés de gens du peuple, eut remporté la victoire de Salamine, et conquis pour Athènes le commandement de la Grèce, avec la prépondérance maritime, la démocratie ne manqua pas de reprendre tous ses avantages. A Argos, les principaux citoyens, tout glorieux de leur triomphe de Mantinée, contre les Lacédémoniens, voulurent en profiter

Économie politique des Athé- près l'époque de la naissance d'Aniens, liv. I, chap. 1x.

lexandre. — A Épidaure. Voir plus haut, dans ce livre, ch. 1, 8 6.

<sup>§ 4.</sup> A Phocée. Voir Diod. de Sic., liv. XVI, p. 92, édit. Firmin Didot, la deuxième année de la cvi\* olympiade, 356 ans av. J.-C. C'est à peu

<sup>§ 5.</sup> L'Arcopage. Voir livre II. chap. 1x, § 2. - Lour triomphe de Mantinée. La bataille de Mantinée,

pour renverser la démocratie. § 6. A Syracuse, le peuple, qui avait seul remporté la victoire sur les Athéniens, substitua la démocratie à la république. A Chalcis, le peuple s'empara du pouvoir, aussitôt après avoir tué le tyran Phoxus en même temps que les nobles. A Ambracie, le peuple chassa également le tyran Périandre avec les conjurés qui conspiraient contre lui, et s'investit lui-même de tout le pouvoir. § 7. Il faut bien savoir qu'en général, tous ceux qui ont acquis à leur patrie quelque puissance nouvelle, particuliers ou magistrats, tribus ou telle autre partie, quelle qu'elle soit, de la cité, deviennent pour l'État une cause de sédition. Ou l'on s'insurge contre eux par jalousie de leur gloire, ou bien eux-mêmes, enorgueillis de leurs succès, cherchent à détruire l'égalité, dont ils ne veulent plus.

Une autre source de révolutions, c'est l'égalité même de forces entre les parties de l'État qui semblent ennemies les unes des autres, entre les riches et les pauvres, par exemple, lorsqu'il n'y a point du tout entre eux de classe moyenne, ou que du moins cette classe est trop peu nombreuse. Mais du moment qu'une des deux parties a une supériorité incontestable et parfaitement évidente, l'autre se garde d'affronter inutile-

où périt Épaminondas, fut livrée la Dorier, t. II, p. 160. — Phoxus On p. 143.

§ 6. A Syracuse. La défaite des Athéniens est de la quatrième année de la xcie olympiade, 412 ans avant J.-C. Voir Ott. Müller, die pitre viii, § 9.

deuxième année de la cive olym- ne connaît pas ce personnage aupiade, 362 ans avant J.-C. Voir trement que par ce passage d'A-Ott. Müller, die Dorier, t. II, ristote. - Périandre. Ce Périandre paraît avoir été proche parent de celui de Corinthe. Voir Ott Müller, die Dorier, tome II, page 155; voir plus loin, dans ce livre, chament le danger de la lutte. Et voilà encore pourquoi les citoyens distingués par leur mérite n'excitent jamais pour ainsi dire de sédition; il sont toujours dans une excessive minorité relativement à la masse.

Telles sont en général toutes les causes à peu près, et toutes les circonstances de désordres et de révolution dans les divers systèmes de gouvernement.

- § 8. Les révolutions procèdent tantôt par la violence, tantôt par la ruse. La violence peut agir tout d'abord et à l'improviste; ou bien l'oppression peut ne venir que longtemps après; car la ruse peut agir aussi de deux façons: d'abord, par des promesses mensongères, elle fait consentir le peuple à la révolution, et n'a recours que plus tard à la force pour la maintenir contre sa résistance. A Athènes, les Quatre-Cents trompèrent le peuple, en lui persuadant que le Grand Roi fournirait à l'État les moyens de continuer la guerre contre Sparte; et cette fraude leur ayant réussi, ils essayèrent de garder le pouvoir à leur profit En second lieu, la seule persuasion suffit quelquefois à la ruse, pour conserver la puissance, du consentement de ceux qui obéissent, comme elle lui a suffi pour l'acquérir.
- § 9. Nous pouvons dire qu'en général les causes que nous avons indiquées amènent des révolutions dans les gouvernements de tous genres.

<sup>§ 8.</sup> Les Quatre-Cents. La pre-Thucydide, livre VIII, chap-mière année de la xciie olym-tre lxvii, p. 357, édition Firmin piade, 411 ans avant J.-C. Voir Didot.

### CHAPITRE 1V.

Des causes des révolutions dans les démocratics; la turbulence des démagogues en est la plus ordinaire, comme le prouve l'histoire. Des démagogues, qui sont en même temps chefs de l'armée; dangers de réunir de trop grandes attributions dans une même main; utilité du vote par fractions, au lieu du vote en masse.

§ 1. Recherchons maintenant à quelles espèces de gouvernements s'applique spécialement chacune de ces causes, d'après les divisions que nous venons de faire.

Dans la démocratie, les révolutions naissent avant tout de la turbulence des démagogues. Pour ce qui concerne les particuliers, ils contraignent par leurs dénonciations perpétuelles les riches eux-mêmes à se réunir pour conspirer; car la communauté de crainte rapproche les gens les plus ennemis. Dans les affaires publiques, c'est la foule qu'ils poussent au soulèvement. On peut se convaincre que les choses se sont mille fois passées ainsi. § 2. A Cos, les excès des démagogues ont amené la chute de la démocratie, en forçant les principaux citoyens à se coaliser contre elle. A Rhodes, les démagogues, qui administraient les fonds

<sup>§ 1.</sup> Dans la démocratie. Voir Montesquieu, Esprit des Lois, livre VIII, chapitre 11 et suiv. — La turbulence des démagogues. Voir livre VI (4e), ch. IV, § 5, le portrait du démagogue.

<sup>§ 2.</sup> A Cos. Cos, patrie d'Hippocrate. Voir Ott. Müller, die Dorier, t. I, p. 109; et Hérodote, Polymnie, ch. CLXIII, p. 364. édit. Firmin Didot. — A Rhodes. Voir ci-dessus quelques détails fort courts sur

destinés à la solde, empêchèrent de payer le prêt qui était dû aux commandants des galères; et ceux-ci, pour se soustraire à des vexations juridiques, n'eurent d'autre ressource que de conspirer et de renverser le gouvernement populaire. A Héraclée, peu de temps après la colonisation, les démagogues amenèrent aussi la destruction de la démocratie. Par leurs injustices, ils avaient contraint les citoyens puissants à quitter la ville; mais les exilés se réunirent, et, revenant contre le peuple, ils lui arrachèrent tout son pouvoir. § 3. La démocratie de Mégare sut anéantie de la même façon à peu près. Les démagogues, pour se créer de larges confiscations, firent bannir plusieurs des principaux citoyens, ce qui augmenta en peu de temps le nombre des exilés; ils revinrent bientôt, et, après avoir défait le peuple en bataille rangée, ils établirent un gouvernement oligarchique. Tel fut aussi, à Cume, le sort de la démocratie, que renversa Thrasymaque. L'observation de bien d'autres faits encore démontre que la marche la plus habituelle des révolutions dans la démocratie est celle-ci : tantôt les démagogues, voulant se rendre agréables au peuple, arrivent à soulever les classes supérieures de l'État par les injustices qu'ils commettent envers elles, en demandant le partage des terres, et en les chargeant de toutes les dépenses publiques; tantôt ils se contentent de la calomnie pour

Rhodes, dans ce livre, ch. 11, § 5. - A Héraclée du Pont. Voir plus bas, ch. v, § 5, et Ott. Müller, die Dorier, t. II, p. 171. L'événement dont il est ici question paraît appartenir à la première année de la notamment celle qui est près de

§ 3. Mégare. Voir plus haut, dans ce livre, ch. II, § 6. — A Cume. Aristote veut sans doute parler de Cume en Æolide. Il y avait plusieurs villes du même nom, et cixe olympiade,364 ans avant J.-C. Naples. Voir liv. II, ch. v. § 12.

obtenir la confiscation des grandes fortunes. § 4. Dans les temps reculés, quand le même personnage était démagogue et général, le gouvernement se changeait promptement en tyrannie; et presque tous les anciens tyrans ont commencé par être démagogues. Si ces usurpations étaient alors beaucoup plus fréquentes que de nos jours, la raison en est simple : à cette époque, il fallait sortir des rangs de l'armée pour être démagogue; car on ne savait point encore faire un habile usage de la parole. Aujourd'hui, grâce au progrès de la rhétorique, il suffit de savoir bien parler pour arriver à être chef du peuple; mais les orateurs n'usurpent point, à cause de leur ignorance militaire; ou du moins la chose est fort rare.

§ 5. Ce qui multipliait aussi les tyrannies dans ce temps plus que dans le nôtre, c'est que l'on concentrait d'énormes pouvoirs dans une seule magistrature: témoin le prytanée de Milet, où le magistrat revêtu de cette fonction réunissait de si nombreuses et si puissantes attributions. On peut ajouter encore qu'à cette époque les États étaient fort petits. Le peuple, occupé aux champs par les travaux qui le nourrissaient, laissait les chefs qu'il s'était donnés usurper la tyrannie, pour peu qu'ils fussent d'habiles militai-

§ 4. Démagogue en général. Cette observation sur l'importance des sais si le fait rapporté par Diod. talents militaires s'est, Aristote, vérifiée bien des fois. Cromwell et Napoléon, pour ne citer que deux exemples, n'ont pu usurper que parce qu'ils étaient l'un et l'autre les personnages les plus importants de l'armée.

§ 5. Le prytanée de Milet. Je ne depuis de Sic., liv. XII, ch. xxvII, p. 429, éd. Firmin Didot, troisième année de la xciii" olympiade, n'a point rapport à celui qui est indiqué ici. — Les gens de la Plaine. Les habitants de l'Attique se divisaient en trois classes: gens du littoral, gens de

- res. C'était toujours en gagnant la confiance du peuple que tous arrivaient à leur but; et le moyen de la gagner, c'était de se déclarer l'ennemi des riches. Voyez Pisistrate, à Athènes, quand il excita la sédition contre les gens de la Plaine; voyez Théagène, à Mégare, après qu'il eut égorgé les troupeaux des riches, qu'il surprit sur les bords du fleuve. En accusant Daphnæus et les riches, Denys parvint à se faire décerner la tyrannie. La haine qu'il avait vouée aux citoyens opulents lui gagna la confiance du peuple, qui le prit pour son ami le plus sincère.
- § 6. Parfois, une forme plus nouvelle de démocratie se substitue à l'ancienne. Quand les emplois sont à l'élection populaire et sans aucune condition de cens, les gens qui sont au pouvoir se font démagogues, et ils appliquent tous leurs soins à rendre le peuple souverain absolu, même des lois. Pour prévenir ce mal, ou du moins pour le rendre plus rare, on peut faire voter les tribus séparément pour la nomination des magistrats, au lieu de réunir le peuple en assemblée générale.
- § 7. Telles sont donc à peu près toutes les causes qui amènent des révolutions dans les États démocratiques.

la plaine, gens de la montagne. p. 47, édit. Firmin Didot.)— $D_{CR(p)}$ . Voir Hérodote, Clio, chapitre LIX, Voir Diod. de Sic., liv. XIII, ch. 96. p. 18, édit. Firmin Didot. — Théa- § 4, p. 532, édition Firmin Didot. gène. Aristote en parle encore, Daphnæus était général des Syra-Rhetor., liv. I, ch. 11, § 21, p. 29 de cusains; Denys le sit assassiner. ma traduction. Voir ci-dessus, la troisième année de la xcm même livre, ch. 11, § 8. Cylon, qui olympiade, 360 ans avant Jésustenta de s'emparer de la tyrannie Christ. à Athènes, était gendre de Théagene. (Thucydide, liv. I, ch. cxxvi, (4°), ch. 1v, § 4.

§ 6. Même des lois. Voir livre VI

### CHAPITRE V.

Des causes des révolutions dans les oligarchies; division des oligarques entre eux; ceux qui sont exclus du pouvoir s'insurgent, et parfois se font démagogues; inconduite des oligarques, qui ne savent pas conserver leur fortune personnelle; causes des révolutions dans l'oligarchie en temps de guerre; violences des oligarques entre eux; circonstances tout accidentelles. Les oligarchies et les démocratics passent assez rarement aux gouvernements contraires.

- § 1. Dans les oligarchies, les causes les plus apparentes de bouleversement sont au nombre de deux: l'une, c'est l'oppression des classes inférieures, qui acceptent alors le premier défenseur, quel qu'il soit, qui se présente à leur aide; l'autre, plus fréquente, c'est lorsque le chef du mouvement sort des rangs mêmes de l'oligarchie. Tel fut, à Naxos, Lygdamis, qui sut bientôt se faire le tyran de ses concitoyens.
- § 2. Quant aux causes extérieures qui renversent l'oligarchie, elles peuvent être fort diverses. Parfois, les oligarques eux-mêmes, mais non pas ceux qui sont au pouvoir, poussent au changement, lorsque la direction des affaires est concentrée dans un très-petit nombre de mains, comme à Marseille, à Istros, à Héraclée et dans plusieurs autres États. Ceux qui étaient

<sup>§ 1.</sup> Lygdamis. Vers la LXVII<sup>e</sup> née, liv. VIII, p. 348, raconte ce olympiade, 510 ans av. J.-C. Voir fait, d'après Aristote lui-même, Ott. Müller, die Dorier, t. I, p. 171. dans son analyse de la constitu-Naxos est une des Cyclades. Athétion de Naxos.

exclus du gouvernement s'agitèrent jusqu'à ce qu'ils obtinssent la jouissance simultanée du pouvoir, d'abord pour le père et l'aîné des frères, ensuite pour tous les frères plus jeunes. Dans quelques États, en effet, la loi défend au père et aux fils d'être en même temps magistrats; ailleurs, les deux frères, l'un plus jeune, l'autre plus âgé, sont soumis à la même exclusion. A Marseille, l'oligarchie devint plus républicaine; à Istros, elle finit par se changer en démocratie. A Héraclée, le corps des oligarques dut s'étendre jusqu'à comprendre six cents membres. § 3. A Cnide, la révolution sortit d'une sédition excitée par les riches eux-mêmes dans leur propre sein; le pouvoir y était restreint à quelques citoyens; le père, comme je viens de le dire, ne pouvait siéger en même temps que son fils, et parmi les frères, l'aîné seul pouvait occuper des fonctions publiques. Le peuple mit à profit la discorde des riches, et se choisissant un chef parmi eux, il sut bientôt s'emparer du pouvoir après sa victoire; car la discorde rend toujours bien faible le parti qu'elle divise. A Érythrée, sous l'antique oligarchie des Basilides, malgré toute la sollicitude réelle des chefs du gouvernement, dont la seule faute était d'être

également analysé la constitution encore oligarchique au temps où de Marseille; Athénée l'atteste, li-Strabon écrivait. — A Istros. Un ne vre XIII, p. 576, et en citant l'ou-sait rien de l'histoire d'Istres. vrage d'Aristote sur la république de Marseille, il parle d'une famille aristocratique, les Protiades, descendant des premiers fondateurs, qui possédait une influence souveraine. Voir Strahon, liv. IV, ch.1, § 5, p. 449, édit. Firmin Didot. Le chie fort puissante. Voir Ott. Mil-

§ 2. A Marseille. Aristote avait gouvernement de Marseille était A Héraclée. Il s'agit probablement encore ici de l'Héraclée du Pont. Voir plus haut, ch. IV, § 2, et plus loin, dans ce chapitre, § 5.

> § 3. A Cnide. Cette colonic ac Sparte était soumise à une oligar-

en petit nombre, le peuple, indigné de la servitude, renversa l'oligarchie.

§ 4. Parmi les causes de révolutions que les oligarchies portent dans leur propre sein, il faut compter même la turbulence des oligarques qui se font démagogues; car l'oligarchie a aussi ses démagogues, et ils peuvent y être des deux sortes. D'abord, le démagogue peut se rencontrer parmi les oligarques euxmêmes, quelque peu nombreux qu'ils soient: ainsi à Athènes, Chariclès fut bien certainement un démagogue parmi les Trente; et Phrynichus joua le même rôle parmi les Quatre-Cents. § 5. Ou bien les membres de l'oligarchie se font les chefs des classes inférieures: ainsi à Larisse, les Gardiens de la cité se firent les flatteurs du peuple, qui avait droit de les nommer. C'est le sort de toutes les oligarchies où les membres du gouvernement n'ont pas le pouvoir exclusif de nommer à toutes les fonctions publiques, mais où ces fonctions, tout en restant le privilége des grandes fortunes et de quelques coteries, sont cependant soumises à l'élection des guerriers ou du peuple. On peut voir, par exemple, la révolution d'Abydos. C'est le danger qui menace aussi les oligarchies où les tribunaux ne sont pas formés des membres mêmes du gouvernement; car alors l'importance des arrêts judiciaires fait qu'on courtise le peuple et qu'on bouleverse la

dans l'Ionie. On ne sait rien de pré- liv. VIII, ch. Lxvi et xc. cis sur la famille des Basilides.

Hellén., liv. II, ch. III, § 2, p. 351, ment. Voir plus haut, liv. III, ch. I,

ler, die Dorier, t. II, p. 172. — liv. I, ch. 11, § 31, p. 531, édit. Fir-A Erythree, colonie athénienne min Didot. - Phrynichus. Thucyd.,

<sup>§5.</sup> A Larisse, ville de Thessalie; § 4. Chariclès. Voir Xénophon, on ne sait rien sur son gouverneéd. Firmin Didot; Memor. Socrat., § 9. — La révolution d'Abydos, co-

constitution, comme à Héraclée du Pont. § 6. Enfin c'est ce qui arrive lorsque l'oligarchie cherche à se trop concentrer; ceux des oligarques qui réclament l'égalité pour eux sont forcés d'appeler le peuple à leur aide.

Une autre cause de révolution pour les oligarchies peut naître de l'inconduite des oligarques, dilapidant leur fortune personnelle par des excès. Une fois ruinés, il ne songent plus qu'à une révolution; et alors, ou bien ils se saisissent de la tyrannie pour eux-mêmes, ou bien ils la préparent pour d'autres, comme Hipparinus la préparait pour Denys, à Syracuse. A Amphipolis, le faux Cléotime sut amener dans la ville des colons de Chalcis; et une fois établis, il les rua contre les riches. A Égine, ce fut pour réparer des revers de fortune que celui qui dirigea le complot contre Charès essaya de changer la forme du gouvernement. § 7. Parfois, au lieu de renverser la constitution, les oligarques ruinés pillent le trésor public; et alors, ou bien la dis-

lonic de Milet, sur l'Hellespont et cien. Voir Diod. de Sic, liv. XVI. sur la côte d'Asie. Voir plus loin, dans ce chapitre, § 9. — A Héraclée du Pont. Voir plus haut, ch. 1v. § 2. Plusieurs villes portaient ce nom. Je ne sais si Aristote fait une différence entre Héraclée et Héraclée du Pont. Voir plus loin, dans ce chapitre, § 10, et liv. IV (7°), chapitre v, § 7.

§ 6. L'inconduite des oligarques. Mirabeau, dans notre révolution, a joué le même rôle que les oligarques dont Aristote parle ici. On pourrait en citer bien d'autres exemples encore. — Hipparinus, frère ou beau-frère de Denys l'An-

ch. vi, § 2, p. 70, edit. Firmin Didot, et Plutarque, vie de Dion, p. 134, édit. Coraï. — A Amphipolis. Voir plus haut, même livre, ch. 11, § 11, la révolution d'Amphipolis. — Contre Chares. Il ne paraît point que le fait dont il est ici question se rapporte à celui que raconte Herodote, Erato, ch. LXX. page 302, édition Firmin Didot. comme Schneider l'avait cru; les dates, d'ailleurs, ne peuvent concorder. Charès est le général athenien qui fut battu à Chéronee. en l'an 338 ans av. J.-C. Voir M. Gettling, p. 399.

corde se met dans leurs rangs, ou bien la révolution sort des rangs même des citoyens, qui repoussent les voleurs par la force. Telle fut la révolution d'Apollonie du Pont.

Lorsque l'union règne dans l'oligarchie, elle court peu de risques de se détruire elle-même. On peut en trouver la preuve dans le gouvernement de Pharsale. Les membres de l'oligarchie, bien que dans une excessive minorité, y savent, grâce à leur sage modération, commander à de grandes masses de peuple. § 8. Mais l'oligarchie est perdue, lorsqu'une autre oligarchie surgit dans son sein. C'est ce qui a lieu quand, le gouvernement entier n'étant composé que d'une faible minorité, les membres de cette minorité n'ont point cependant tous part aux magistratures souveraines: témoin la révolution d'Élis, dont la constitution trèsoligarchique ne permettait l'entrée du sénat qu'à un très-petit nombre des oligarques, parce que les places, au nombre de quatre-vingt-dix, étaient viagères, et que les choix, bornés aux familles puissantes, n'étaient pas meilleurs qu'à Lacédémone.

§ 9. La révolution atteint les oligarchies en temps de

p. 129. — Le gouvernement de Phar- voulait modifier, a été fort bien sale. Xénophon, Hellén., livre VI, expliqué par Albert. « Potestatichap. 1.

pitale de l'Élide, à l'ouest du Péloponèse. Son gouvernement se (sicut dictum est in secundo libro,

§ 7. Apollonie du Pont. Voir plus rapprochait beaucoup de celui de haut, même livre, ch. 11, § 11. — Sparte. Voir Ott. Müller, die Do-Elle court peu de risques. L'histoire rier, tome II, p. 96, et Thucydide, de l'oligarchie vénitienne atteste la liv. V, ch. xLvII, p. 223, édit. Firjustesse de cette observation déjà min Didot. — Bornés aux familles faite par Platon, Républ., VIII, puissantes. Ce passage, que Coraï vam, dit-il (potentes enim elige-§ 8. La révolution d'Élis. Élis, ca- bant et sæpe indignos) et similem ei quæ in Lacedæmonia senum ubi

guerre aussi bien qu'en temps de paix. Pendant la guerre, le gouvernément est ruiné par sa défiance contre le peuple, qu'il se voit forcé d'employer pour repousser l'ennemi. Alors, ou le chef unique aux mains duquel on remet le pouvoir militaire s'empare de la tyrannie, comme Timophane à Corinthe; ou bien, si les chefs de l'armée sont nombreux, ils se créent, pour eux-mêmes et par la violence, une oligarchie. Parfois aussi, dans la crainte de ces deux écueils, les oligarchies ont accordé des droits politiques au peuple, dont elles étaient obligées d'employer les forces. En temps de paix, les oligarques, par suite de la défiance mutuelle qu'ils s'inspirent, remettent la garde de la cité à des soldats, sous le commandement d'un chef qui n'appartient à aucun parti politique, mais qui souvent sait devenir le maître de tous. Voilà ce que fit, à Larisse, Samus, sous le règne des Aleuades, qui lui avaient remis le commandement, et ce qu'on vit à Abydos sous le règne des associations, dont l'une était celle d'Iphiade.

§ 10. Souvent la sédition a pour cause les violences des oligarques eux-mêmes les uns envers les autres. Des mariages, des procès, sont pour eux des occasions suffisantes de bouleverser l'État. Nous avons déjà cité

capitulo de Politica Lacedæmonica) potestativa indignorum sæpe Les Aleuades, grande famille de fiebat electio». Voir liv. II, ch. vi, Thessalie, qui se prétendait issue § 18. Il n'est besoin d'aucun changement.

Ch.viii.—Sous le règne des Aleuades.

Les Aleuades, grande famille de d'Hercule. Voir Ott. Miller, de Dorier, tome Ier, pages 109 et 17!.

§ 9. Timophane à Corinthe. Timophane, frère de Timoléon, qui le fit assassiner. Voir Ott Müller, die Dorier, tome II, page 152, et le Voyage du jeune Anacharsis, t. II,

ch.viii.—Sous le règne des Aleuades. Les Aleuades, grande famille de Thessalie, qui se prétendait issue d'Hercule. Voir Ott. Müller, du Dorier, tome Ier, pages 109 et 17!. et M. Goettling, p. 399. Pour la risse, voir plus haut, dans ce chapitre. § 5. — Ce qu'on vit a Abydos Voir plus haut, dans ce chapitre, § 5.

quelques faits du premier genre. A Érétrie, l'oligarchie des chevaliers fut renversée par Diagoras, froissé dans de légitimes prétentions de mariage. L'arrêt d'un tribunal causa la révolution d'Héraclée; une affaire d'adultère, celle de Thèbes. Le châtiment était mérité; mais le moyen fut séditieux, à Héraclée, contre Euétion; à Thèbes, contre Archias. L'acharnement de leurs ennemis fut si violent qu'on les exposa tous deux, en place publique, attachés au pilori.

§ 11. Bien des oligarchies se sont perdues par l'excès de leur despotisme, et ont été renversées par des membres du gouvernement même, qui avaient à se plaindre de quelque injustice. C'est l'histoire des oligarchies de Cnide et de Chios. Parfois un événement tout accidentel amène la révolution dans la république et dans les oligarchies. Dans ces systèmes, on exige des conditions de cens pour l'entrée du sénat et des tribunaux, et pour les autres fonctions. Or souvent le premier cens a été fixé d'après la situation du moment, de manière à donner le pouvoir, dans l'oligarchie, seulement à quelques citoyens, et aux classes moyennes, dans la république. Mais quand l'aisance vient à se répandre, par suite de la paix ou de telle autre circonstance favorable, les propriétés, tout en restant les mêmes, augmentent beaucoup de valeur, et payent plusieurs fois

<sup>§ 10.</sup> Nous avons déjà cité. Voir sur ces personnages

<sup>§ 11.</sup> Des oligarchies de Cnide. plus haut, ch. III, § 3. — A Eré-Voir plus haut, dans ce chapitre, trie. Érétrie, ville d'Eubée. — La § 3. — Et de Chios. Chios, grande révolution d'Héraclée. Voir plus île, près des côtes de l'Asie Mihaut, dans ce chapitre, § 5, et neure. On sait peu de chose de son liv. IV (7°), ch. v, § 7. — Euction, histoire. Chios soutint plusieurs Archias. On ne sait rien de précis fois la guerre contre les Perses, les Lacédémoniens et les Athéniens.

le cens, de telle sorte que tous les citoyens finissent par arriver à tous les emplois. Tantôt cette révolution s'opère par degrés, et s'établit petit à petit sans qu'on s'en aperçoive; tantôt aussi elle s'accomplit plus rapidement.

§ 12. Telles sont les causes de révolutions et de séditions dans les oligarchies. J'ajoute qu'en général les oligarchies et les démocraties passent aux systèmes politiques de même espèce, plus souvent qu'elles ne passent aux systèmes opposés. Ainsi les démocraties et les oligarchies légales deviennent des démocraties et des oligarchies de violence; et réciproquement.

## CHAPITRE VI.

Des causes de révolution dans les aristocraties; minorité trop restreinte des membres du gouvernement; infraction au droit constitutionnel; influence des deux partis contraires exagérant leur principe; fortune excessive des principaux citoyens; causes insensibles; causes extérieures de destruction. — Fin de la théorie des révolutions dans les États républicains.

§ 1. Dans les aristocraties, la révolution peut venir d'abord de ce que les fonctions publiques sont le partage d'une minorité trop restreinte. Nous avons déjà reconnu que c'était aussi un motif de bouleversement pour les oligarchies; car l'aristocratie est une sorte

<sup>🕏 1.</sup> Nous arons dėjà reconnu. Voir plus haut, ch. v. § 2. – Les

d'oligarchie; et dans l'une comme dans l'autre, le pouvoir appartient à des minorités, bien que les minorités aient de part et d'autre des caractères différents. C'est même là ce qui fait qu'on prend souvent l'aristocratie pour une oligarchie. Le genre de révolution dont nous parlons, s'y produit nécessairement, dans trois cas surtout. D'abord, quand il se rencontre en dehors du gouvernement une masse de citoyens qui, pleins de fierté, se sentent par leur mérite les égaux de tout ce qui les entoure, par exemple, ceux qu'à Sparte on appela les Parthéniens, et dont les pères valaient ceux des autres Spartiates; on découvrit une conspiration parmi eux, et le gouvernement les envoya fonder une colonie à Tarente. § 2. Puis, en second lieu, lorsque des hommes éminents, et qui ne le cèdent en mérite à qui que ce soit, sont outragés par des gens placés audessus d'eux: tel fut Lysandre, qu'offensèrent les rois de Lacédémone. Enfin, quand on repousse de toute fonction un homme de cœur, comme Cinadon, qui tenta ce hardi coup de main contre les Spartiates, sous le règne d'Agésilas.

La révolution, dans les aristocraties, naît aussi de la misère extrême des uns, de l'opulence excessive des autres; et ce sont là les conséquences assez habituelles de la guerre. Telle fut encore la situation de Sparte durant les guerres de Messénie, comme l'atteste le poëme de Tyrtée nommé l'Eunomie. Quelques citoyens

Parthéniens. Durant la première olympiade, 708 ans avant J.-C. edit. Firmin Didot.

§ 2. Lysandre. Voir plus haut, guerre de Messénie, vers la xvIIIe même livre, ch. I, § 5, et la vie de Lysandre, par Plutarque. — Cina-Voir Strabon, liv. VI, ch. III, p. 231, don. Voir Xénophon, Hellén., livre III, ch. III, § 4, p. 375, édition

ruinés par la guerre avaient demandé le partage des immeubles. Parfois, la révolution a lieu dans l'aristocratie, parce qu'il y a quelque citoyen qui est puissant, et qui prétend le devenir encore davantage, pour s'emparer de tout le pouvoir à son profit. C'est ce que tenta, dit-on, à Sparte, Pausanias, général en chef de la Grèce durant la guerre Médique, et Hannon, à Carthage.

§ 3. Le mal le plus funeste à l'existence des républiques et des aristocraties, c'est l'infraction du droit politique tel que le reconnaît la constitution même. Ce qui cause la révolution alors, c'est que, pour la république, l'élément démocratique et l'élément oligarchique ne se trouvent pas en proportion convenable; et, pour l'aristocratie, que ces deux éléments et le mérite sont mal combinés. Mais la désunion se prononce surtout entres les deux premiers éléments, je veux dire la démocratie et l'oligarchie, que cherchent à réunir les républiques et la plupart des aristocraties. § 4. La fusion absolue de ces trois éléments est précisément ce qui rend les aristocraties différentes de ce qu'on appelle les républiques, et leur donne plus ou moins de stabilité; car on range parmi les aristocraties tous les gouvernements qui inclinent à l'oligarchie, et parmi les républiques, tous ceux qui inclinent à la

Firmin Didot. — Tyrtée fut envoyé, Aristote. Voir Pausanias, Messén., comme on sait, aux Lacédémoniens, par Athènes, dans la seconde guerre de Messénie, vers l'an 684 avant J.-C. Nous avons quelques-unes de ses poésies; elles sont admirables: mais il ne nous reste rien du poëme dont parie ici

ch. xvIII. — Pausanias. Voir plus haut, même livre, chap. 1, § 5, et liv. IV, ch. xm, § 43. Voir aussi Thueydide, livre Iet, chap. cxxxet suiv., p. 49, édit. Firmin D.dot. -Et Hannon. Voir plus haut, liv. II. ch. viii, § 1; Justin, liv. XXI, ch. iv. démocratie. Les formes démocratiques sont les plus solides de toutes, parce que c'est la majorité qui y domine, et que cette égalité dont on y jouit fait chérir la constitution qui la donne. Les riches, au contraire, quand la constitution leur assure une supériorité politique, ne cherchent qu'à satisfaire leur orgueil et leur ambition. § 5. De quelque côté, du reste, que penche le principe du gouvernement, il dégénère toujours, grâce à l'influence des deux partis contraires, qui ne pensent jamais qu'à l'accroissement de leur pouvoir: la république, en démagogie, et l'aristocratie, en oligarchie. Ou bien tout au contraire, l'aristocratie dégénère en démagogie, quand les plus pauvres, victimes de l'oppression, font prédominer le principe opposé; et la république, en oligarchie; car la seule constitution stable est celle qui accorde l'égalité en proportion du mérite, et qui sait garantir les droits de tous les citoyens.

Le changement politique dont je viens de parler s'est produit à Thurium. D'abord, parce que les conditions de cens, mises aux emplois publics, étant trop élevées, elles furent réduites, et les magistratures

<sup>§ 4.</sup> Les formes démocratiques. que l'entendirent toujours les ancratie.

plusieurs qui ont été indiqués plus préface. haut, et qui disculpent complételui a si souvent et si injustement adressés. Il est difficile de réclamer l'égalité en termes plus positifs. Malheureusement, l'égalité, telle Firmin Didot.

Ceci est un bel éloge de la démo- ciens, n'était qu'une déplorable injustice: à côté des citoyens, il § 5. La seule constitution stable. y a toujours les esclaves. Voir Il faut rapprocher ce passage de dans ce livre, chap ix, § 7, et la

<sup>§ 6.</sup> A Thurium, dans la Grandement Aristote des reproches qu'on Grèce. Voir plus loin quelques nouveaux renseignements, dans ce chapitre, § 8; et Diodore de Sicile, liv. XII, p. 420 et suiv., édit.

multipliées; et puis, parce que les principaux citoyens, malgré le vœu de la loi, avaient accaparé tous les biens-fonds; car la constitution, tout à fait oligarchique, leur permettait de s'enrichir à leur gré. Mais le peuple, aguerri dans les combats, devint bientôt plus fort que les soldats qui l'opprimaient, et réduisit les propriétés de tous ceux qui en avaient de trop considérables.

§ 7. Ce mélange d'oligarchie que renferment toutes les aristocraties est précisément ce qui procure aux principaux citoyens la facilité de faire des fortunes excessives. A Lacédémone, tous les biens-fonds se sont accumulés dans quelques mains, et les citoyens puissants peuvent s'y conduire absolument comme ils veulent, et contracter des alliances de famille selon leurs convenances personnelles. Ce qui perdit la république de Locres, c'est qu'on permit à Denys de s'y marier. Une catastrophe pareille ne serait jamais arrivée ni dans la démocratie, ni dans une aristocratie sagement tempérée.

Le plus souvent les révolutions dans les aristocraties s'accomplissent sans qu'on s'en aperçoive et par une destruction insensible. On se rappelle qu'en traitant du principe général des révolutions, nous avons dit qu'il fallait compter aussi parmi les causes qui les amènent les déviations de principe même les plus légères. D'abord, on néglige un point de la constitution sans importance; puis, on arrive avec moins de peine

<sup>§ 7.</sup> A Lacedémone. Voir plus de Sicile, liv. XIV, ch. XLIV, § 6. haut, liv. II, ch. vi, § 10. — La répage 579, édit. Firmin Didot, et publique de Locres. Voir Diodore Athénée, liv. XII, p. 153. — Nous

à en changer un autre qui est un peu plus grave, jusqu'à ce qu'enfin on en vienne à changer le principe tout entier. § 8. Je citerai de nouveau l'exemple de Thurium. Une loi limitait à cinq ans les fonctions de général; quelques jeunes gens belliqueux, qui jouissaient d'une grande influence auprès des soldats, et qui, dans leur mépris pour les hommes en place, croyaient pouvoir les supplanter aisément, essayèrent en premier lieu de faire rapporter cette loi et d'obtenir par les suffrages du peuple, qui était tout prêt à les leur donner, la perpétuité des emplois militaires. D'abord, les magistrats, que la question regardait, et qu'on nommait Cosénateurs, voulurent résister; néanmoins, s'imaginant que cette concession garantirait la stabilité du reste des lois, ils cédèrent comme les autres. Mais lorsque, plus tard, ils prétendirent empêcher de nouveaux changements, ils furent impuissants; et la république devint bientôt une oligarchie violente, aux mains de ceux qui avaient tenté la première innovation.

§ 9. On peut dire en général de tous les gouvernements qu'ils succombent tantôt à des causes internes de destruction, tantôt à des causes qui leur sont extérieures; par exemple, quand ils ont à leurs portes un État constitué sur un principe opposé au leur, ou bien quand cet ennemi, tout éloigné qu'il est, possède une

arons dit. Voir plus haut, ch. n, Cette cause de guerre est celle qui § 3, cette théorie si ingénieuse et si vraie.

a mis la France aux prises avec toute l'Europe après la révolution. La différence de principes est certainement aujourd'hui l'obstacle le § 9. Un principe opposé au leur. plus grave à la paix du continent;

<sup>§ 3.</sup> De nouveau. Voir plus haut, dans ce chapitre, § 6.

grande puissance. Voyez la lutte de Sparte et d'Athènes: partout les Athéniens renversaient les oligarchies, tandis que les Lacédémoniens renversaient des constitutions démocratiques.

§ 10. Telles sont à peu près les causes de bouleversement et de révolution dans les diverses espèces de gouvernements républicains

## CHAPITRE VII.

Théorie des moyens généraux de conservation et de salut pour les États démocratiques, oligarchiques et aristocratiques; respect des lois; franchise politique; courte durée des fonctions; surveillance active exercée par tous les citoyens; révision fréquente du cens légal; précautions a prendre contre les grandes fortunes politiques; censure pour les mœurs des citoyens; intégrité des fonctionnaires publics; concession des petits emplois au peuple; amour de la majorité des citoyens pour la constitution; modération dans l'exercice du pouvoir; soins à donner à l'éducation publique.

§ 1. Cherchons maintenant quels sont, pour les États en général et pour chacun d'eux en particulier, les moyens de conservation. Un premier point évident, c'est que, si nous connaissons les causes qui ruinent les États, nous devons connaître aussi les causes qui les conservent. Le contraire produit toujours le contraire, et la ruine est l'opposé de la conservation.

c'est, en d'autres termes, « le gou- — Les Lacédémoniens. Voir plus vernement contraire » d'Aristote. loin, ch. viii, § 18.

§ 2. Dans tous les États bien constitués, le premier soin qu'il faut prendre est de ne point déroger, en quoi que ce soit, à la loi, et de se garder avec la plus scrupuleuse attention d'y apporter même les plus faibles atteintes. L'illégalité mine sourdement l'État, de même que de petites dépenses souvent répétées finissent par ruiner les fortunes. On ne remarque pas les pertes qu'on éprouve, parce qu'on ne les fait point en masse, elles échappent à l'observation et dupent la pensée, comme ce paradoxe des sophistes: « Si chaque partie est petite, le tout aussi doit l'être ». Or c'est là une idée qui est tout à la fois en partie vraie et en partie fausse, car l'ensemble, le tout lui-même n'est pas petit; mais il se compose de parties qui sont petites. Il faut donc ici d'abord prévenir le mal dès l'origine. En second lieu, il ne faut pas se fier à ces ruses et à ces sophismes qu'on ourdit contre le peuple; les faits sont là pour les condamner absolument. Nous avons déjà dit plus haut ce que nous entendons par sophismes politiques, manœuvres que l'on croit si habiles. § 3. Mais on peut se convaincre que bien des aristocraties, et même quelques oligarchies, doivent leur durée moins à la bonté de cette constitution qu'à la prudente conduite des gouvernants, tant envers les simples citoyens qu'envers leurs collègues; soigneux d'éviter toute injustice à l'égard de ceux qui sont exclus des emplois, mais ne manquant jamais d'en appeler les chefs au maniement des affaires; se gardant

<sup>§ 2.</sup> Plus haut. Liv. VI (4e), chapeut rapprocher de ces théories celles de Montesquieu, Esprit des § 3. Bien des aristocraties. On Lois, liv. V, ch. VIII.

de blesser dans leurs préjugés de considération les citoyens qui y prétendent, et les masses, dans leurs intérêts matériels; surtout conservant entre eux et parmi tous ceux qui prennent part à l'administration des formes toutes démocratiques; car, entre égaux, ce principe d'égalité que les démocrates croient trouver dans la souveraineté de la majorité, n'est pas seulement juste, il est encore utile. § 4. Si donc les membres de l'oligarchie sont nombreux, il sera bon que plusieurs des institutions qui la régissent soient toutes populaires; que, par exemple, les magistratures ne durent que six mois, pour que tous les oligarques égaux entre eux puissent les exercer tour à tour. Par cela seul qu'ils sont égaux, ils forment une sorte de peuple; et ceci est si vrai, qu'il peut s'élever parmi eux, comme je l'ai déjà dit, des démagogues. Cette courte durée des fonctions est de plus un moyen de prévenir, dans les aristocraties et dans les oligarchies, la domination des minorités violentes. Quand on reste peu de temps en fonctions, il n'est pas ausi facile d'y faire le mal que quand on y demeure longtemps. C'est uniquement la durée trop prolongée du pouvoir qui amène la tyrannie dans les États oligarchiques et démocratiques. Ou bien, de part et d'autre, ce sont des citoyens puissants qui visent à la tyrannie: ici les démagogues, là les membres de la minorité héréditaire; ou bien ce sont des magistrats investis de quelque grand pouvoir, après qu'ils en ont joui longtemps.

§ 5. Les États se conservent, non pas seulement

<sup>§ 4.</sup> Comme je l'ai déjà dit. Voir norités violentes. Voir plus haut. plus haut, ch. v, § 4. — Des mi- liv. VI (4e), ch. v, § 1.

parce que les causes de ruine sont éloignées, mais quelquefois aussi parce qu'elles sont imminentes; la peur alors fait qu'on s'occupe avec un redoublement de sollicitude des affaires publiques. Aussi, les magistrats qui ont à cœur le maintien de la constitution doivent-ils parfois, en supposant fort proches des dangers éloignés, préparer des paniques de ce genre, pour que les citoyens veillent comme dans une alerte nocturne, et ne désertent pas la garde de la cité. De plus, c'est toujours par des moyens légaux qu'il faut tâcher de prévenir les luttes et les dissensions des citoyens puissants, et de prémunir ceux qui sont en dehors de la querelle, avant qu'ils y prennent part personnellement. Mais reconnaître ainsi les symptômes du mal n'est pas d'un esprit vulgaire, et cette perspicacité n'appartient qu'à l'homme d'État.

§ 6. Pour empêcher, dans l'oligarchie et dans la république, les révolutions que la quotité du cens peut amener, quand il reste immuable au milieu de l'accroissement général du numéraire, il convient de reviser les cotes en les comparant au passé, soit tous les ans, dans les États où le cens est annuel, soit, dans les grands États, tous les trois ans ou tous les cinq ans. Si les revenus se sont accrus, ou réduits, comparativement à ceux qui ont servi d'abord de base aux droits politiques, il faut pouvoir, en vertu d'une loi, élever ou abaisser le cens; l'élever proportionnellement au niveau de la richesse publique, si elle s'est accrue; et en cas de diminution, le réduire dans une mesure égale.

<sup>§ 5.</sup> Avec un redoublement de soldes Lois, liv. VIII, ch. v. qui sait licitude. Voir Montesquieu, Esprit les mêmes remarques.

§ 7. Si l'on néglige cette précaution dans les États oligarchiques et républicains, il s'établit bientôt, ici l'oligarchie, là le gouvernement héréditaire et violent d'une minorité; ou bien la démagogie succède à la république; la république ou la démagogie, à l'oligarchie.

Un point également important pour la démocratie, l'oligarchie, en un mot, pour tout gouvernement, c'est de veiller à ce qu'aucune supériorité disproportionnée ne s'élève dans l'État; c'est de donner aux fonctions peu d'importance et une longue durée, plutôt que de leur abandonner en un seul coup une autorité fort étendue; car le pouvoir est corrupteur, et tous les hommes ne sont pas capables de supporter la prospérité. Si l'on n'a pu organiser le pouvoir sur ces bases, on doit du moins se bien garder de le retirer tout à la fois, ainsi qu'on l'avait imprudemment donné; il faut le restreindre petit à petit. § 8. Mais c'est surtout par les lois mêmes qu'il convient de prévenir la formation de ces supériorités redoutables, qui s'appuient sur l'immensité de la fortune, sur les forces d'un parti nombreux. Quand on n'a pu les empêcher de se former, il faut faire en sorte qu'elles aillent étaler leur importance à l'étranger. D'un autre côté, comme les innovations peuvent s'introduire d'abord dans les mœurs des particuliers, on doit créer une magistrature chargée de veiller sur ceux dont la vie est peu d'accord avec la constitution: dans la démocratie, avec le principe démocratique; dans l'oligarchie, avec le principe oligarchique. Cette institution s'appliquerait également à tous

<sup>§ 7.</sup> Héréditaire et violent. Voir § 8. Peu d'accord avec la constiplus haut, liv. VI (4°), ch. v, § 1. tution. C'est ce même motif qui tit

les autres gouvernements. Par des motifs semblables, il faut ne jamais perdre de vue les accroissements de prospérité et de fortune que peuvent prendre les diverses classes de la société; et le moyen de prévenir le mal est de remettre le pouvoir et le maniement des affaires aux éléments opposés de l'État: j'entends par éléments opposés les gens distingués et le vulgaire, d'une part, et de l'autre, les pauvres et les riches. On doit s'attacher ou à confondre dans une union parfaite les pauvres et les riches, ou bien à augmenter la classe moyenne ; car c'est ainsi qu'on empêche les révolutions qui naissent de l'inégalité.

§ 9. Voici un objet capital dans tout État: il faut bien faire en sorte, par la législation ou tout autre moyen aussi puissant, que les fonctions publiques n'enrichissent jamais ceux qui les occupent. Dans les oli-

créer les censeurs à Rome. Aristote avait deviné, sans avoir d'exemple sous les yeux, toute l'importance qu'une pareille magistrature pouvait exercer dans une république bien gouvernée. Voir Rousseau, Contract social, liv. IV, ch. vII. Platon n'a proposé la censure que pour les magistrats; mais il a organisé avec beaucoup de soin la responsabilité du parlé. Voir les Lois, livre XII, leur intérêt, voient rarement juste, p. 346 et suiv., trad. de M. Cousin. - A confondre dans une union parfaite... Ceci s'est bien vérifié dans l'histoire de presque tous les États modernes, mais surtout en France. Le Tiers état acquit dans l'ombre, et sans que les classes privilégiées

et la royauté elle-même y prissent garde, des richesses considérables et des lumières supérieures. Il eût été prudent dès lors de lui accorder une part dans le gouvernement des affaires publiques; et ce système, pris de loin et suivi avec persévérance, aurait certainement adouci la grande catastrophe où périrent la monarchie et la noblesse. Mais les gouvernepouvoir, dont Aristote n'a point ments, quelque pressant que soit parce que, sans doute, ils sont trop près de la réalité, et qu'elle leur donne des vertiges. Placée plus haut, la philosophie a le coup d'œil plus calme; elle voit le mal, et indique le remède, mais inutile-

garchies surtout, ceci est de la plus haute importance. La masse des citoyens ne s'irrite pas autant d'être exclue des emplois, exclusion qui peut être compensée pour eux par l'avantage de vaquer à leurs propres affaires, qu'elle s'indigne de penser que les magistrats volent les deniers publics; caralors on a deux motifs de se plaindre, puisqu'on est à la fois privé et du pouvoir et du profit qu'il procure. § 10. Une administration honnête, quand on peut l'établir, est même le seul moyen de faire coexister dans l'État la démocratie et l'aristocratie, c'est-à-dire d'accorder aux citoyens distingués et à la foule leurs prétentions respectives. En effet, le principe populaire, c'est la faculté pour tous d'arriver aux emplois; le principe aristocratique, c'est de ne les confier qu'aux citoyens éminents. Cette combinaison sera réalisée, si les emplois ne peuvent être lucratifs. Les pauvres alors, qui n'auraient rien à gagner, ne voudront pas du pouvoir et penseront de préférence à leurs intérêts personnels; les riches pourront accepter le pouvoir, parce qu'ils n'ont pas besoin que la richesse publique vienne ajouter à la leur. De cette façon encore, les pauvres s'enrichiront en vaquant à leurs propres affaires, et les hautes classes ne seront point forcées d'obéir à des hommes sans consistance. § 11. Pour éviter du reste la dilapidation des revenus publics, qu'on fasse rendre les comptes en présence de tous les citoyens assemblés, et que des copies en soient affichées dans les phratries, les cantons et les tribus; et pour que les magistrats soient intègres, que la loi ait

<sup>§ 11.</sup> Des copies. A Athènes, les sur pierre, et exposés publique comptes de l'État étaient gravés ment, comme les décrets du peu-

soin de payer en honneurs ceux qui se distinguent par leur bonne administration.

Dans les démocraties, il faut empêcher non-seulement qu'on en vienne à partager les biens des riches, mais même qu'on partage l'usufruit; ce qui, dans quelques États, a lieu par des moyens détournés. Il vaut mieux aussi ne pas accorder aux riches, même quand ils le demandent, le droit de subvenir aux dépenses publiques considérables, mais sans utilité réelle, telles que les représentations théâtrales, les fêtes aux flambeaux et autres dépenses du même genre. § 12. Dans les oligarchies, au contraire, la sollicitude du gouvernement doit être fort vive pour les pauvres; et parmi les emplois, il faut qu'on leur accorde ceux qui sont rétribués. Il faut punir tout outrage des riches à leur égard beaucoup plus sévèrement que les outrages des riches entre eux. Le système oligarchique a grand intérêt aussi à ce que les héritages s'acquièrent seulement par droit de naissance, et non à titre de donation, et

ple. Voir Bœckh, Écon. Pol. des avoir fait allusion à ce passage, Ath., liv. II, ch. viii. On peut trouver des inscriptions de ce genre nion de Théophraste, qui, dans dans Chandler, Inscript. ant., p. 17; Visconti, Mémoires, nº 36; L. Elgin, Pursuits in Greece, p. 17 et 18. — Les représentations thédtrales. On sait que les citoyens ri- Voir Thurot, p. 347. ches faisaient, à Athènes, les frais des chœurs de musique et de danse pour le théâtre. Voir Bœckh, Écon. polit. des Athén., liv. III, ch. xxi, — Les sétes aux stambeaux, id., Écon. polit. des Athén., liaux flambeaux. Cicéron paraît le 5 mai.

de Officiis, lib. II, cap. Lvi. A l'opison livre sur les Richesses, approuve les profusions des citoyens opulents, Cicéron oppose le sentiment d'Aristote qui les blâme.

§ 12. Sur les paucres. C'est un soin que le gouvernement royal, en 1789, perdit complétement de vue. Il s'étudia, au contraire, à humilier le Tiers état, les pauvres de l'époque. Le vre III, ch. xxIII. C'étaient des Tiers état fit chèrement payer fêtes où l'on faisait des courses son humiliation, en se rappelant qu'on ne puisse jamais en cumuler plusieurs. Par ce moyen, en effet, les fortunes tendent à se niveler; et les pauvres arrivent en plus grand nombre à l'aisance.

§ 13. Une institution également avantageuse à l'oligarchie et à la démocratie, c'est d'assurer l'égalité ou même la prééminence, pour tous les emplois qui ne sont pas de première importance dans l'État, aux citoyens qui ont une moindre part de pouvoir politique: dans la démocratie, aux riches; dans l'oligarchie, aux pauvres. Quant à ces hautes fonctions, elles doivent être toutes, ou du moins la plupart, exclusivement remises aux mains des citoyens qui jouissent des droits politiques. § 14. L'exercice des fonctions suprêmes demande dans ceux qui les obtiennent trois qualités : d'abord un attachement sincère à la constitution, une grande capacité pour les affaires, et en troisième lieu, une vertu et une justice analogues, dans chaque espèce de gouvernement, au principe spécial sur lequel il se fonde; car le droit variant selon les constitutions diverses, il faut nécessairement aussi que la justice se modifie pour chacune d'elles. Mais ici se présente une question. Comment se décider et choisir quand toutes les qualités requises ne se trouvent pas réunies dans le même individu? Par exemple, si tel citoyen, doué d'un grand talent militaire, est improbe et peu dévoué à la constitution; et si tel autre, fort honnête et partisan sincère de la constitution, est sans capacité militaire, lequel des deux choisira-t-on? § 15. Il faut, ce semble, s'attacher ici à bien connaître deux choses : quelle est la qualité vulgaire et quelle est la qualité rare. Ainsi

<sup>\$ 14.</sup> Le droit variant. Voir livre III, ch. v, §\$ 8, 9 et suiv.

pour le grade de général, il faut regarder à l'expérience plutôt qu'à la probité; car la probité se rencontre beaucoup plus aisément que le talent militaire. Pour la garde du trésor public, il convient de prendre un tout autre parti. Les fonctions de trésorier exigent beaucoup plus de probité que n'en ont la plupart des hommes, tandis que la dose d'intelligence nécessaire pour les remplir est fort commune. Mais, peut-on dire encore, si un citoyen est à la fois rempli de capacité et d'attachement à la constitution, à quoi bon lui demander en outre de la vertu? Les deux qualités qu'il possède ne lui suffiront-elles donc pas pour bien faire? Non sans doute; car ces deux qualités éminentes peuvent s'unir à des passions sans frein. Les hommes, dans leurs propres intérêts, qu'ils connaissent et qu'ils aiment, ne se servent pas toujours fort bien eux-mêmes; qui répond qu'ils n'en feront pas autant quelquefois, quand il s'agira de l'intérêt public?

§ 16. En général, tout ce qui dans la loi concourt, d'après nos théories, au principe même de la constitution, est essentiel à la conservation de l'État. Mais l'objet le plus important c'est, ainsi que nous l'avons souvent répété, de rendre la partie des citoyens qui veut le maintien du gouvernement plus forte que celle qui en veut la chute. Il faut par-dessus tout se bien garder de négliger ce que négligent aujourd'hui tous les gouvernements corrompus, la modération et la mesure en toutes choses. Bien des institutions, en apparence démocratiques, sont précisément celles qui rui-

<sup>§ 16.</sup> Souvent répété. Voir liv. VI ch. xII, § 5, où des idées analo-(4°), ch. x, § 1; voir aussi liv. III, gues ont été exprimées.

nent la démocratie; bien des institutions qui paraissent oligarchiques détruisent l'oligarchie. § 17. Quand on croit avoir trouvé le principe unique de vertu politique, on le pousse aveuglément à l'excès; mais l'erreur est grossière. Ainsi dans le visage humain, le nez, tout en s'écartant de la ligne droite, qui est la plus belle, pour se rapprocher de l'aquilin et du camus, peut cependant rester encore assez beau et assez agréable; mais si l'on poussait cette déviation à l'excès, on ôterait d'abord à cette partie la juste mesure qu'elle doit avoir, et elle perdrait enfin toute apparence de nez, par ses propres dimensions qui seraient monstrueuses, et par les dimensions beaucoup trop petites des parties voisines. Cette observation, qui pourrait s'appliquer également à toute autre partie du visage, s'applique absolument aussi à toutes les espèces de gouvernements. § 18. La démocratie et l'oligarchie, tout en s'éloignant de la constitution parfaite, peuvent être assez bien constituées pour se maintenir; mais si l'on exagère le principe de l'une ou de l'autre, on en fera d'abord des gouvernements plus mauvais, et l'on finira par les réduire à n'être plus même des gouvernements. Il faut donc que le législateur et l'homme d'État sachent bien distinguer, parmi les mesures démocratiques ou oligarchiques, celles qui conservent, et celles qui ruinent la démocratie ou l'oligarchie. Aucun de ces deux gouvernements ne saurait être et subsister sans renfermer dans son sein des riches et des pauvres. Mais quand l'égalité vient à s'é-

<sup>§ 17.</sup> On le pousse aveuglément à principe de l'État, Lois, liv. III, l'excès. Platon a montré admirablement la nécessité de tempérer le Voir plus haut, ma préface.

tablir dans les fortunes, la constitution est nécessairement changée; et en voulant détruire des lois faites en vue de certaines supériorités politiques, on détruit avec elles la constitution même. § 19. Les démocraties et les oligarchies commettent ici une faute également grave. Dans les démocraties où la foule peut faire souverainement les lois, les démagogues, par leurs attaques continuelles contre les riches, divisent toujours la cité en deux camps, tandis qu'ils devraient dans leurs harangues ne paraître préoccupés que de l'intérêt des riches; de même que, dans les oligarchies, le gouvernement ne devrait sembler avoir en vue que l'intérêt du peuple. Les oligarques devraient surtout renoncer à prêter des serments comme ceux qu'ils prêtent aujourd'hui; car voici les serments que de nos jours ils font dans quelques États: « JE SERAI L'ENNEMI CONSTANT DU PEUPLE; JE LUI FERAI TOUT LE MAL QUE JE POURRAI LUI FAIRE. » Il faudrait concevoir la chose d'une façon tout opposée, et en prenant un masque tout différent, dire hautement dans les serments de ce genre: « JE NE NUIRAI JAMAIS AU PEUPLE. »

§ 20. Le point le plus important de tous ceux dont nous avons parlé pour la stabilité des États, bien que de nos jours il soit partout négligé, c'est de conformer l'éducation au principe même de la constitution.

§ 19. Renoncer à prêter des ser- çoit pas. » Diderot, Politique des

Stobée, Sermo 41, p. 243, nous cratique que prêtaient les jeunes

ments. « On lit dans les Politiques Souverains, § 76. d'Aristote que, de son temps, dans quelques villes, on jurait et a conservé le serment tout démol'on dénonçait haine au peuple, · toute haine au peuple; cela se fait Athéniens, quand ils étaient inspartout; mais on y jure le con- crits sur le registre civique; ce traire. Cette impudence ne se con- serment est fort beau.

Les lois les plus utiles, les lois sanctionnées par l'approbation unanime de tous les citoyens, deviennent complétement illusoires, si les mœurs et l'éducation ne répondent pas aux principes politiques: démocratiques dans la démocratie, oligarchiques dans l'oligarchie; car il faut bien le savoir, si un seul citoyen est sans discipline, l'État lui-même participe de ce désordre. § 21. Une éducation conforme à la constitution, n'est pas celle qui apprend à faire tout ce qui plaît soit aux membres de l'oligarchie, soit aux partisans de la démocratie; c'est celle qui enseigne à pouvoir vivre sous un gouvernement oligarchique, ou sous un gouvernement démocratique. Dans les oligarchies actuelles, les fils des hommes au pouvoir vivent dans la mollesse, tandis que les enfants des pauvres, s'endurcissant au travail et à la fatigue, acquièrent le désir et la force de faire une révolution. § 22. Dans les dé-

§ 20. Le point le plus important. Aristote a si bien senti l'importance politique de l'éducation, qu'il lui a consacré un livre et demi de son ouvrage, le IVe (7e) et le Ve (8°). Montesquieu lui a donné tout le livre IV de l'Esprit des Lois. Rousseau a fait l'Emile, dont la publication a eu certainement des conséquences politiques très-graves, en appelant sur l'éducation la méditation de tous les esprits sérieux. Il est à remarquer que la Convention est le premier gouvernement, la tourner à son profit. Voir plus en France, qui se soit occupé po- bas, ch. 1x, § 2. litiquement de ce sujet, et elle a eu le bonheur de doter le pays de plu- voir Voir plus haut, dans ce chasieurs des grands établissements pitre, des réflexions pareilles sur d'instruction publique qu'il pos- ce sujet, § 8.

sède, et de commencer l'instruction primaire. Depuis 1830, on a suivi ses traces, on a réalisé ses vœux, et l'on n'a fait en cela que reconnaître un des principes les plus évidents et les plus essentiels de toute bonne organisation politique. On peut compter parmi les fautes, nécessaires peut-être, de l'ancienne monarchie, mais parmi celles qui ont été le plus funestes, cet abandon presque absolu de l'éducation ,populaire; elle n'a jamais pensé à

§ 21. Les fils des hommes au pou-

mocraties, surtout dans celles qui paraissent constituées le plus démocratiquement, l'intérêt de l'État est tout aussi mal compris, parce qu'on s'y fait une idée très-fausse de la liberté. Selon l'opinion commune, les deux caractères distinctifs de la démocratie sont la souveraineté du plus grand nombre et la liberté. L'égalité est le droit commun ; et cette égalité, c'est précisément que la volonté de la majorité soit souveraine. Dès lors, liberté et égalité se confondent dans la faculté laissée à chacun de faire tout ce qu'il veut : « Tout à sa guise », comme dit Euripide. C'est là un bien dangereux système; car il ne faut pas que l'obéissance constante à la constitution puisse paraître aux citoyens un esclavage; au contraire, ils doivent y trouver sauvegarde et bonheur.

§ 23. Nous avons donc énuméré d'une manière à peu près complète les causes de révolution et de ruine, de salut et de stabilité, pour les gouvernements républicains.

grand nombre. Voir plus haut, livre VII (6°), ch. 1, §§ 6 et 11. — Euripide. On ne sait de quelle pièce d'Euripide cette expression est tirée. — De stabilité et de salut. Hégewisch, Essai sur les finances de Rome, p. 44, a remarqué qu'on ne citerait dans l'antiquité aucune révolution causée par le mauvais n'avait point encore été imaginé. état des finances, source habituelle La remarque d'Hégewisch est paret inévitable de bouleversements faitement juste; l'histoire en proupolitiques dans les temps moder- ve toute l'exactitude.

§ 22. La souveraineté du plus nes. L'explication de ceci est fort simple: les États de l'antiquité étaient en général démocratiques, et la sollicitude que mettait le peuple à surveiller la dépense publique et à se faire rendre des comptes prévenait toute dilapidation. Il est vrai aussi, d'un autre côté, que le crédit, avec ses dangereux attraits,

## CHAPITRE VIII.

Des causes de révolution et de conservation pour les monarchies, royautés ou tyrannies; différence du roi et du tyran; les causes de révolution dans les monarchies sont identiques en partie à celles des républiques. Conspirations contre les personnes et contre le pouvoir; insultes faites par les tyrans; influence de la peur, et surtout du mépris; conspirations tramées par ambition de la gloire; attaques extérieures contre la tyrannie; attaques de ses propres partisans; causes de ruine pour la royauté; dangers de l'hérédité.

- § 1. Il nous reste à voir quelles sont les causes les plus ordinaires de renversement et de conservation pour la monarchie. Les considérations qu'il convient de présenter sur le destin des royautés et des tyrannies, se rapprochent beaucoup de celles que nous avons indiquées à propos des États républicains. La royauté se rapproche de l'aristocratie, et la tyrannie se compose des éléments de l'oligarchie extrême et de la démagogie; aussi est-elle pour les sujets le plus funeste des systèmes, parce qu'elle est formée de deux mauvais gouvernements, et qu'elle réunit les lacunes et les vices de l'un et de l'autre.
- § 2. Du reste, ces deux espèces de monarchies sont tout opposées, même dès leur point de départ. La royauté est créée par les hautes classes, qu'elle doit défendre contre le peuple, et le roi est pris dans le sein

<sup>§ 1.</sup> Le plus funeste des systèmes. liv. VI (4°), ch. 11, § 2, et ch. vi. Voir plus bas, § 7. et plus haut, § 1, les mêmes idées.

même des classes élevées, parmi lesquelles il se distingue par sa vertu supérieure, ou par les actions éclatantes qu'elle lui inspire, ou par l'illustration non moins méritée de sa race. Le tyran, au contraire, est tiré du peuple et de la masse, contre les citoyens puissants, dont il doit repousser l'oppression. § 3. On peut le voir sans peine par les faits. Presque tous les tyrans, on peut dire, ont été d'abord des démagogues, qui avaient gagné la confiance du peuple en calomniant les principaux citoyens. Quelques tyrannies se sont formées de cette manière quand les États étaient déjà puissants. D'autres, plus anciennes, n'étaient que des royautés violant toutes les lois du pays, et prétendant à une autorité despotique. D'autres ont été fondées par des hommes parvenus en vertu d'une élection aux premières magistratures, parce que jadis le peuple donnait à longue échéance tous les grands emplois et toutes les fonctions publiques. D'autres enfin sont sorties de gouvernements oligarchiques qui avaient imprudemment confié à un seul individu des attributions politiques d'une excessive importance. § 4. Grâce à ces circonstances, l'usurpation était alors facile à tous les tyrans; de fait, ils n'ont eu qu'à vouloir le devenir, parce qu'ils possédaient préalablement ou la puissance royale, ou celle qu'assure une haute considération: témoin Phidon d'Argos et tous les autres tyrans qui débutèrent par être rois; témoin tous les

p. 134 et suiv.

régné dans le huitième siècle. On peuplades doriennes; il frappa le

<sup>§ 3.</sup> Toutes les fonctions publi- le donne pour un tyran fort audaques. Voir Ott. Müller, Æginet, cieux et fort habile. Il établit, diton, dans le Péloponèse l'unité des § 4. Phidon d'Argos paraît avoir poids et mesures parmi toutes les

tyrans d'Ionie, et Phalaris, qui avaient d'abord été revêtus de hautes magistratures: Panætius à Léontium, Cypsèle à Corinthe, Pisistrate à Athènes, Denys à Syracuse, et tant d'autres tyrans qui, comme eux, sont sortis de la démagogie.

§ 5. La royauté, je le répète, se classe auprès de l'aristocratie, en ce qu'elle est, comme elle, le prix de la considération personnelle, d'une vertu éminente, de la naissance, de grands services rendus, ou de tous ces avantages réunis à la capacité. Tous ceux qui ont rendu d'éminents services à des cités, à des peuples, ou qui étaient assez forts pour en rendre, ont obtenu cette haute distinction: les uns ayant par des victoires préservé le peuple de l'esclavage, comme Codrus; les autres lui ayant rendu la liberté, comme Cyrus; d'autres ayant fondé l'État lui-même, ou possédant le territoire, comme les rois des Spartiates, des Macédoniens et des Molosses. § 6. Le roi a pour mission spéciale de veiller à ce que ceux qui possèdent n'éprouvent aucun tort dans leur fortune, et le peuple aucun outrage dans son honneur. Le tyran, au contraire, comme

premier de la monnaie. Voir Ott. Müller, die Dorier, t. I, p. 155, et t. II, p. 108; et Hérodote, Érato, ch. cxxvII, § 4, p. 313, édit. Firmin Didot.—Tous les tyrans d'Ionie. Hérodote, Melpomène, ch. cxxxvii, l'histoire de ces petits tyrans. — dans ce livre, ch. IV, § 5. Phalaris, tyran d'Agrigente, vers la Live olympiade, 564 ans avant J.-C. Voir Ott. Müller, die Dorier, t. II, p. 163. — Panætius, dont Aristote parle encore dans ce livre, ch. x, § 4, n'est pas autre-

ment connu.—Léontium, ville voisine de Syracuse, en Sicile. -Cypsèle à Corinthe. Cypsèle usurpa la tyrannie, à Corinthe, vers la xxx° olympiade, 658 ans av. J.-C. - Pisistrate, 550 ans avant J.-C.p. 225, édit. Firmin Didot, fait Denys à Syracuse. Voir plus haut,

§ 5. Je le répète. Voir plus haut, § 1. — Comme Codrus. Dans le xie siècle avant J.-C.—Et des Molosses. Voir plus loin, dans ce liv. ch. 1x, § 1, quelques mots sur la monarchie des Molosses.

je l'ai dit plus d'une fois, n'a jamais eu vue, dans les affaires communes, que son intérêt personnel. Le but du tyran, c'est la jouissance; celui du roi, c'est la vertu. Aussi, en fait d'ambition, le tyran songe-t-il surtout à l'argent; le roi, surtout à l'honneur. La garde d'un roi se compose de citoyens; celle d'un tyran, d'étrangers.

§ 7. Il est du reste bien facile de voir que la tyrannie a tous les inconvénients de la démocratie et de l'oligarchie. Comme celle-ci, elle ne pense qu'à la richesse, qui nécessairement peut seule lui garantir et la fidélité des satellites, et la jouissance du luxe. La tyrannie se défie aussi des masses, et leur enlève le droit de posséder des armes. Nuire au peuple, éloigner les citoyens de la cité, les disperser, sont des manœuvres communes à l'oligarchie et à la tyrannie. A la démocratie, la tyrannie emprunte ce système de guerre continuelle contre les citoyens puissants, cette lutte secrète et publique qui les détruit, ces bannissements qui les frappent sous prétexte qu'ils sont factieux et ennemis de l'autorité; car elle n'ignore pas que c'est des rangs des hautes classes que sortiront contre elle les conspirations, que les uns ourdissent dans l'intention de se saisir du pouvoir à leur profit, et les autres, pour se soustraire à l'esclavage qui les opprime. Voilà ce que signifiait le conseil de Périandre à Thrasybule; et ce nivellement des épis qui dépassaient les autres, voulait dire qu'il fallait toujours se défaire des citoyens éminents.

§ 8. Tout ce que je viens de dire montre assez que

<sup>§ 6.</sup> Comme je l'ai dit. Voir plus Périandre. Voir plus haut, liv. III, haut, liv. III, ch. v, § 4. ch. vIII, § 3.

<sup>§ 7.</sup> De la démocratie et de l'oligarchie. Voir plus haut, § 1. — De Voir plus haut, ch. 11, § 3.

les causes de révolution doivent être les mêmes à peu près dans les monarchies que dans les républiques. L'injustice, la peur, le mépris, ont presque toujours déterminé les conspirations des sujets contre les monarques. L'injustice les a cependant causées moins souvent encore que l'insulte, et parfois aussi les spoliations individuelles. Le but que se proposent les conspirations dans les républiques est aussi le même dans les États soumis à un tyran ou à un roi; elles ont toujours lieu parce que le monarque est comblé d'honneurs et de richesses, que lui envient tous les autres.

§ 9. Les conspirations s'attaquent, tantôt à la personne de ceux qui ont le pouvoir, tantôt au pouvoir lui-même. Le sentiment d'une insulte pousse surtout aux premières; et comme l'insulte peut être de bien des genres, le ressentiment qu'elle provoque peut avoir autant de caractères différents. Dans la plupart des cas, la colère en conspirant ne songe qu'à la vengeance; et elle n'est point ambitieuse. Témoin le sort des Pisistratides: ils avaient déshonoré la sœur d'Harmodius; Harmodius conspira pour venger sa sœur; Aristogiton, pour soutenir Harmodius. La conspiration tramée contre Périandre, tyran d'Ambracie, n'eut pas d'autre motif qu'une plaisanterie du tyran, qui, dans une orgie, avait demandé à l'un de ses mignons s'il ne l'avait pas rendu mère. § 10. Pausanias tua Philippe,

§ 9. Les conspirations s'attaquent. dius, liv. I, ch. xx, p. 8, edit. Firmin Didot, et liv. VI, ch. Liv et suiv., p. 266, édit. Firmin Didot. - Contre Périandre. Voir plus ch. vi. — Harmodius. Thucydide haut, dans ce livre, chapitre III, raconte la conspiration d'Harmo- § 6, quelques mots sur Periandre.

Voir dans Machiavel ses réflexions sur les conspirations. Discours sur les Décades de Tite-Live, liv. III,

parce que Philippe l'avait laissé insulter par les partisans d'Attale. Derdas conspira contre Amyntas le Petit, qui s'était vanté d'avoir eu la fleur de sa jeunesse. L'Eunuque tua Évagoras de Chypre, dont le fils l'avait outragé en lui enlevant sa femme. § 11. Bien des conspirations n'ont eu pour cause que les attentats dont quelques monarques s'étaient rendus coupables sur la personne d'un de leurs sujets. Telle fut la conspiration ourdie contre Archélaüs par Cratée, qui n'avait jamais souffert qu'avec horreur ces indignes rapports. Aussi ne manqua-t-il point de saisir le premier prétexte plausible, beaucoup moins grave cependant que ne l'était celui-là. Archélaus, après lui avoir promis une de ses filles, lui manqua de parole, et les maria toutes deux, l'une, par suite de sa défaite dans la guerre contre Sirrha et Arrhabæus, au roi d'Élimée; l'autre, qui était la plus jeune, à Amyntas, fils de ce roi, comptant par là apaiser tout ressentiment entre Cratée et le fils de Cléopâtre. Mais le véritable motif de son inimitié fut l'indignation que ressentait le jeune homme des liens qui l'unissaient au roi. § 12. Hellanocrate de Larisse

lippe fut assassiné l'an 336 avant pitre xLVII, § 8, page 32, édit. J.-C. C'est là le fait le plus récent Firmin Didot. dont il soit question dans la Polidot, et le récit de Machiavel, Discours sur les Décades de Tite-Live, liv. II, ch. XXVIII. — L'Eunuque. C'est Nicocles, surnommé l'Eunuque. Il assassina Évagoras, la troisième année de la cie olympiade, 374 ans avant Jésus-Christ. Voir

§ 10. Pausanias tua Philippe. Phi-Diodore de Sicile, livre XV, cha-

§ 11. Archélaüs. Je ne sais si cet tique d'Aristote. Pour les détails. Archélaus est celui dont il est quesvoir Diodore de Sicile, livre XVI, tion dans le Gorgias de Platon, ch. xcIII, p. 128, édit. Firmin Di- p. 253, traduct. de M. Cousin. — Cratée. Diodore de Sicile prétend que Cratée, qu'il appelle Craterus, tua le roi par mégarde à la chasse, liv. XIV, ch. xxxvII, § 5, p. 574, édit. Firmin Didot. Toute cette partie de l'histoire de Macédoine est fort obscure.

entra dans la conspiration pour un semblable outrage. Le tyran, qui avait abusé de sa jeunesse, ne le renvoyant pas dans sa patrie, comme il l'avait promis, Hellanocrate se persuada que cette intimité du roi ne venait point d'une passion réelle, et qu'elle n'avait pour but que de le déshonorer. Parrhon et Héraclide, tous deux d'Ænos, tuèrent Cotys pour venger leur père; et Adamas trahit Cotys, pour se venger de la mutilation outrageante qu'il lui avait fait subir dans son enfance.

§ 13. Bien souvent on conspire par colère des mauvais traitements que l'on a personnellement éprouvés. Même des magistrats, des membres de familles royales ont tué des tyrans, ou du moins ont conspiré, pour satisfaire des ressentiments de ce genre. A Mytilène, par exemple, les Penthalides, qui se plaisaient à parcourir la ville, en frappant du bâton tous ceux qu'ils rencontraient, furent massacrés par Mégaclès, aidé de quelques amis; et plus tard, Smerdis tua Penthilus, qui l'avait maltraité, et dont la femme le poussait à cette vengeance. Si, dans la conspiration contre Archélaüs, Décamnichus se fit le chef des conspirateurs, en les excitant le premier, c'est qu'il était plein de fureur de ce qu'Archélaüs l'eût livré au poëte Euripide,

§ 12. Parrhon, ou, comme l'ap-sons doute à cause de «Penthilus». pelle Diogène de Laërte, Python, qui est plus bas. Mais je n'ai point adopté la correction, parce qu'aucun manuscrit ne l'autorise. -Smerdis. On ne sait quel est ce Smerdis. - Contre Archélaus. Voir plus haut, dans ce chapitre, § 11. § 13. Les Penthalides. Schneider - Décamnichus. Voir Suidas, au

tua Cotys, tyran d'Ænos, en Thrace, et se réfugia à Athènes. Voir Diog. Laër., liv. III, § 46, et Plutarque, Advers. Colot., t. X, p. 629, et De sui laude, t. XIII, 146.

et Coraï ont corrigé «Penthilides», mot « Euripide ».

qui le fit cruellement fouetter, pour l'avoir raillé sur sa mauvaise haleine. Bien des monarques ont payé de semblables outrages de leur vie ou de leur repos. § 14. La peur, que nous avons indiquée comme une cause de bouleversement dans les républiques, n'agit pas moins dans les monarchies. Ainsi Artabane tua Xerxès dans la seule crainte qu'on n'apprît au roi qu'il avait fait pendre Darius, malgré l'ordre contraire qu'il en avait reçu. Mais Artabane avait espéré d'abord que Xerxès oublierait cette défense, qu'il lui avait faite au milieu d'un festin. Le mépris amène aussi des révolutions dans les états monarchiques. Sardanapale fut tué par un de ses sujets qui, si l'on en croit la tradition, l'avait vu tenant la quenouille au milieu de ses femmes. En admettant que ce fait soit faux pour Sardanapale, il peut certainement être vrai pour un autre. Dion ne conspira que par mépris contre le Jeune Denys, en voyant que tous ses sujets en faisaient si peu de cas, et qu'il était lui-même plongé dans une perpétuelle ivresse. § 15. C'est surtout par des motifs de cet ordre que se déterminent même parfois les amis du tyran; la confiance dont ils jouissent auprès de lui leur inspire le dédain, et l'espoir de cacher leurs complots.

piade, 465 ans av. J.-C. Voir Cté- Arbace, qui renversa Sardanapale. sias, Persic., cap. xxix, ap. Pho- Voir Diodore de Sicile, livre II, tium; Diodore de Sicile, liv. XI, ch. xxIV, § 1, p. 99, édit. Firmin ch. Lxix, § 1, p. 399, édit. Firmin Didot. — Dion. L'expédition de mort de Xerxès est diversement la quatrième année de la cixe olymracontée par les historiens. La ver- piade, 357 ans av. J.-C.

§ 14. La peur que nous avons in- sion qu'a suivie Aristote paraît la diquée. Voir plus haut, ch. 11, § 3. plus probable; toute cette partie - Artabane tua Xerxès. Dans la qua- de l'histoire est d'ailleurs peu contrième année de la LxxvIIº olym- nue. — Par un de ses sujets. C'est Didot; Justin, liv. III, ch. 1. La Dion contre Denys le Jeune est de

Souvent, quand on se croit en position de saisir le pouvoir de quelque manière que ce soit, il suffit de mépriser le tyran pour conspirer contre lui; car lorsqu'on est puissant et que, poussé par la conscience de ses forces, on dédaigne le danger, on se décide aisément à l'action. C'est ainsi que bien souvent les généraux n'ont pas d'autres motifs pour conspirer contre les rois qui les emploient. Par exemple, Cyrus renversa Astyage, dont il méprisait la conduite et la puissance, et qui avait renoncé à l'exercice personnel du pouvoir, pour se livrer à tous les excès du plaisir. Seuthès le Thrace conspira de même contre Amodocus, dont il était général. Plusieurs motifs de ce genre peuvent se réunir pour déterminer les conspirations. Parfois, la cupidité se joint au mépris : témoin la conspiration de Mithridate contre Ariobarzane. Ces sentiments agissent surtout puissamment sur les hommes d'un caractère hardi, et qui ont su obtenir près des monarques une haute fonction militaire. Le courage, quand il est aidé de ressources puissantes, devient de l'audace; et, décidé par ces deux motifs, on conspire parce qu'on se croit à peu près certain du succès.

§ 16. Les conspirations par désir de la gloire ont un tout autre caractère que celles dont nous avons parlé jusqu'à présent. Elles n'ont pour mobiles ni l'envie des richesses immenses, ni le désir des honneurs suprêmes que le tyran possède et qui font si souvent

t

<sup>§ 15.</sup> Cyrus renversa Astyage. Cyrus détrôna Astyage; mais il ne le et Hellén., liv. IV, ch. vm. — La fit pas mourir. Hérodote, Clio, conspiration de Mithridate. Voir ch. cxxx. — Seuthès le Thrace. Voir Xénoph., Cyrop., liv. VIII, ch. vm

conspirer contre lui. Ce n'est point par des considérations de ce genre que l'homme ambitieux se risque aux dangers d'un complot. Il laisse à d'autres les motifs vils et bas que nous venons de rappeler; mais de même qu'il s'aventurerait dans toute entreprise inutile, mais qui pourrait donner renom et célébrité, de même il conspire contre le monarque, avide non de puissance mais de gloire. § 17. Les hommes de cette trempe sont excessivement rares, parce que de telles résolutions supposent toujours un mépris absolu de sa propre vie, dans le cas où l'entreprise viendrait à échouer. La seule pensée dont on doive alors être animé est celle de Dion; mais il est difficile qu'elle puisse venir à bien des cœurs. Dion, quand il marcha contre Denys; n'avait avec lui que quelques soldats, déclarant que, quel que fût d'ailleurs le succès, c'en était assez pour lui d'avoir mis la main à cette entreprise, et que mourût-il aussitôt en touchant la terre de Sicile. sa mort serait toujours assez belle.

§ 18. La tyrannie peut être renversée, comme tout autre gouvernement, par une attaque extérieure, venant d'un État plus puissant qu'elle et constitué sur un principe opposé. Il est clair que ce gouvernement voisin, par l'opposition même de son principe, n'attend que le moment de l'attaque; et dès qu'on le peut, on fait toujours ce qu'on désire. Les États de principes différents sont toujours ennemis entre eux: la démocratie, par exemple, est l'ennemie de la tyrannie, tout autant que le potier peut l'être du potier,

<sup>§ 17.</sup> Celle de Dion. Voir plus § 18. Constitué sur un principe haut, dans ce chapitre, § 14. opposé. Voir plus haut, dans ce

comme dit Hésiode; ce qui n'empêche pas que la démagogie poussée à son dernier terme ne soit aussi une véritable tyrannie. La royauté et l'aristocratie sont ennemies par la différence même de leur principe. Aussi, les Lacédémoniens avaient-ils pour système constant de renverser les tyrannies, comme le firent aussi les Syracusains, tant qu'ils furent régis par un bon gouvernement.

§ 19. La tyrannie trouve dans son propre sein une autre cause de ruine, quand l'insurrection vient de ceux même qu'elle emploie. Témoin la chute de la tyrannie fondée par Gélon; et de nos jours, celle de Denys. Thrasybule, frère d'Hiéron, s'attachait à flatter toutes les folles passions du fils que Gélon avait laissé, et le plongeait dans les plaisirs pour régner sous son nom. Les familiers du jeune prince conspirérent, non pas tant pour renverser la tyrannie même, que pour supplanter Thrasybule; mais les associés s'étaient donnés, saisirent cette favorable occasion pour les chasser tous. Quant à Denys, ce fut Dion, son parent, qui marcha contre lui et put, avant de

livre, ch. vi, § 9. — Comme dit Hé- Les mots «de nos jours» indiquent siode. Voir les Œuvres et les Jours. Vers 25. — Les Lacédémoniens. Voir plus haut, dans ce livre, chap. vi, § 9, où il est dit que les Lacédé- année de la cixe olympiade, 343 moniens renversaient partout les ans avant J.-C. L'expression d'Ademocratics.

§ 19. Fondée par Gélon. Gélon régna dans la quatrième année de la LxxIIIº olympiade, 484 ans av. J -C. Il était, depuis six ans, tyran de Gele. Hérodote, Polymnie, chapitre clin et suiv. — Celle de Denys.

qu'il s'agit ici d'un fait moins ancien que l'expédition de Dion : c'est celle de Timoléon dans la deuxième ristote ne signifie pas cependant que le fait se passait au moment où l'auteur écrivait, puisqu'il parle ailleurs de la mort de Philippe, qui est postérieure de sept ans à l'expédition de Timoléon. Voir plus haut dans ce chapitre, § 10.

mourir, expulser le tyran à l'aide du peuple soulevé.

§ 20. Des deux sentiments qui causent le plus souvent les conspirations contre les tyrannies, la haine et le mépris, les tyrans méritent toujours au moins l'un, c'est la haine. Mais le mépris qu'ils inspirent amène fréquemment leur chute. Ce qui le prouve bien, c'est que ceux qui ont personnellement gagné le pouvoir ont su le conserver, et que ceux qui l'ont reçu par héritage l'ont presque aussitôt perdu. Avilis par les dérèglements de leur conduite, ils tombent aisément dans le mépris et fournissent de nombreuses et excellentes occasions aux conspirateurs. § 21. On peut ranger aussi la colère dans la même classe que la haine; l'une et l'autre poussent à des actions toutes pareilles; seulement la colère est encore plus active que la haine, parce qu'elle conspire avec d'autant plus d'ardeur que la passion ne réfléchit pas. C'est surtout le ressentiment d'une insulte qui livre les cœurs aux emportements de la colère : témoin la chute des Pisistratides et de tant d'autres. Cependant la haine est plus redoutable. La colère est toujours accompagnée d'un sentiment de douleur qui ne laisse pas de place à la prudence; l'aversion n'a point de douleur qui la trouble dans ses complots.

Pour nous résumer, nous dirons que toutes les causes de révolution assignées par nous à l'oligarchie excessive et sans contre-poids, et à la démagogie

<sup>§ 20.</sup> Ceux qui ont personnellement gagné le pouvoir. Voir plus 183 et suiv., trad. de M. Cousin. bas, § 23, et Machiavel, le Prince, ch. vi. Platon aussi condamne vi-Voir plus haut, § 9.

extrême, s'appliquent également à la tyrannie; car ces deux formes de gouvernement sont de véritables tyrannies divisées entre plusieurs mains.

§ 22. La royauté a beaucoup moins à redouter les dangers du dehors, et c'est ce qui en garantit la durée. Mais c'est en elle-même qu'il faut rechercher toutes les causes de sa ruine. On peut les réduire à deux: l'une est la conjuration des agents qu'elle emploie; l'autre est sa tendance au despotisme, quand les rois prétendent accroître leur puissance, même aux dépens des lois. On ne voit guère de nos jours se former encore des royautés; et celles qui s'élèvent sont bien plutôt des monarchies absolues et des tyrannies que des royautés. C'est qu'en effet la véritable royauté est un pouvoir librement consenti, et jouissant seulement de prérogatives supérieures. Mais comme aujourd'hui les citoyens se valent en général, et qu'aucun n'a une supériorité tellement grande qu'il puisse exclusivement prétendre à une aussi haute position dans l'État, il s'ensuit qu'on ne donne plus son assentiment à une royauté, et que, si quelqu'un prétend régner par la fourbe ou par la violence, on le regarde aussitôt comme un tyran. § 23. Dans les royautés héréditaires, il faut ajouter cette cause de ruine toute spéciale, à savoir que la plupart de ces rois par héritage deviennent bien vite méprisables, et qu'on ne leur pardonne

§ 22. Des royautés... des monar- c'est le souverain régnant sans audes lois qu'il doit observer et qu'il qu'il possède. Ces distinctions sont importantes. Voir liv. III, ch. x, § 7.

chies. On sent quelle est ici la dif- tre loi que sa volonté, mais n'abuférence de ces deux mots: «Roi», sant pas de sa toute-puissance; le c'est le monarque régnant suivant « tyran » enfin abuse du pouvoir n'a point faites; « monarque »,

point un excès de pouvoir, attendu qu'ils possèdent non pas une autorité tyrannique, mais une simple dignité royale. La royauté est très-facile à renverser; car il n'y a plus de roi du moment qu'on ne veut plus en avoir; le tyran, au contraire, s'impose malgré la volonté générale.

§ 24. Telles sont pour les monarchies les principales causes de ruine; je n'en énumère point quelques autres qui se rapprochent de celles-là.

### CHAPITRE IX.

Des moyens de conservation pour les États monarchiques; la royauté se sauve par la modération. Les tyrannies ont deux systèmes fort différents pour se maintenir : la violence avec la ruse, et la bonne administration; esquisse du premier système; ses vices; esquisse du second système; ses avantages; portrait du tyran; durée des diverses tyrannies; détails historiques.

§ 1. En général, les États monarchiques doivent évidemment se conserver par des causes opposées à toutes celles dont nous venons de parler, suivant la nature spéciale de chacun d'eux. La royauté, par

peut joindre cette déclaration for- dont le droit tout héréditaire s'acmelle contre l'hérédité à celle qu'Aristote a déjà faite, livre III, ch. x, § 9. Il faut vouloir fermer les yeux à la lumière, pour prétendre que le philosophe a fait une œuvre de Le Politique, p. 386, traduction de courtisan, et qu'il a cherché, dans

§ 23. Bien vite méprisables. On la Politique, à flatter Alexandre, cordait certainement fort peu avec les principes indépendants de son maître. — Il n'y a plus de roi... Voir la même pensée dans Platon, M. Cousin.

exemple, se maintient par la modération. Moins ses attributions souveraines sont étendues, plus elle a de chances de durer dans toute son intégrité. Le roi songe moins alors à se faire despote; il respecte plus dans toutes ses actions l'égalité commune; et les sujets de leur côté sont moins enclins à lui porter envie. Voilà ce qui explique la durée si longue de la royauté chez les Molosses. Chez les Lacédémoniens, elle n'a tant vécu que parce que, dès l'origine, le pouvoir fut partagé entre deux personnes; et que plus tard, Théopompe le tempéra par plusieurs institutions, sans compter le contre-poids qu'il lui donna dans l'établissement de l'Éphorie. En affaiblissant la puissance de la royauté, il lui assura plus de durée; il l'agrandit donc en quelque sorte, loin de la réduire; et il avait bien raison de répondre à sa femme, qui lui demandait s'il n'avait pas honte de transmettre à ses fils la royauté moins puissante qu'il ne l'avait reçue de ses ancêtres : « Non, » sans doute; car je la leur laisse beaucoup plus du-» rable.»

§ 2. Quant aux tyrannies, elles se maintiennent de deux manières absolument opposées. La première est bien connue, et elle est mise en usage par presque tous les tyrans. C'est à Périandre de Corinthe qu'on fait

§ 1. Chez les Molosses. Voir plus l'institution des Ephores; Lois, Ill, que, tous les ans, les rois molosses p. 188 Xénophon, au début de son éloge d'Agésilas, loue les rois de Sparte de n'avoir jamais cherche à étendre leur puissance.

§ 2. Périandre de Corinthe. Pe-

haut, ch. viii, § 5. Plutarque nous 174, trad. de M. Cousin. Voir enapprend, vie de Pyrrhus, chap. v, core ce qu'il dit de la royauté, id.. renouvelaient dans l'assemblée générale du peuple leur serment d'obéir aux lois. — Théopompe le tempéra. Voir liv. II, ch. vi, § 5. Platon aussi rapporte à Théopompe riandre, tils de Cypsèle, lui suc-

honneur de toutes ces maximes politiques dont la monarchie des Perses peut offrir aussi bon nombre d'exemples. Déjà nous avons indiqué quelques-uns des moyens que la tyrannie emploie pour conserver sa puissance, autant que cela est possible. Réprimer toute supériorité qui s'élève; se défaire des gens de cœur; défendre les repas communs et les associations; interdire l'instruction et tout ce qui tient aux lumières, c'est-à-dire, prévenir tout ce qui donne ordinairement courage et confiance en soi; empêcher les loisirs et toutes les réunions où l'on pourrait trouver des amusements communs; tout faire pour que les sujets restent inconnus les uns aux autres, parce que les relations amènent une mutuelle confiance; § 3 de plus, bien connaître les moindres déplacements des citoyens, et les forcer en quelque façon à ne jamais franchir les portes de la cité, pour toujours être au courant de ce qu'ils font, et les accoutumer par ce continuel esclavage à la bassesse et à la timidité d'âme : tels sont les moyens mis en usage chez les Perses et chez les barbares, moyens tyranniques qui tendent tous au même but. En voici d'autres : savoir tout ce qui se dit, tout ce qui se fait parmi les sujets; avoir des espions pareils à ces femmes appelées à Syracuse les délatrices; envoyer, comme Hiéron, des gens pour tout écouter dans

céda, la première année de la bileté de tyran. Voir la Républixxxviiie olympiade, 628 ans avant J.-C. Voir plus haut, livre III, ch. viii, § 3. Ott. Müller, die Dorier, t. I, p. 165, et Diogène de Laërte, vie de Périandre, livre I, page 37. Platon n'a pas meilleure opinion de Périandre et de son ha-

que, liv. I, p. 23, trad. de M. Cousin.— Déjà nous avons indiqué. Voir le chapitre précédent, § 7. — Réprimer toute supériorité. Voir Platon, Républ., livre VIII, page 178, trad. de M. Cousin.

§ 3. Les délatrices. Je n'ai pas

les sociétés, dans les réunions, parce qu'on est moins franc quand on redoute l'espionnage, et que si l'on parle, tout se sait; § 4 semer la discorde et la calomnie parmi les citoyens; mettre aux prises les amis entre eux; irriter le peuple contre les hautes classes, qu'on désunit entre elles. Un autre principe de la tyrannie est d'appauvrir les sujets, pour que, d'une part, sa garde ne lui coûte rien à entretenir, et que, de l'autre, occupés à gagner leur vie de chaque jour, les sujets ne trouvent pas le temps de conspirer. C'est dans cette vue qu'ont été élevés les pyramides d'Égypte, les monuments sacrés des Cypsélides, le temple de Jupiter Olympien par les Pisistratides, et les grands ouvrages de Polycrate à Samos, travaux qui n'ont qu'un seul et

cru devoir adopter, contre le témoignage de tous les manuscrits, la leçon admise par Schneider et Coraï, d'après Budée, p. 321, et qui substituerait des hommes à des femmes dans ce rôle d'espions à Syracuse. Les passages de Plutarque cités par Budée, Traité de la Curiosité, t. VIII, p. 74, édit. Reisk, et dans la Vie de Dion, ch. xxviii, sont certainement en faveur de la correction; mais Aristote, beaucoup plus ancien que Plutarque, était aussi beaucoup mieux placé pour connaître l'histoire de Syracuse; et M. Gættling pense avec raison qu'il vaudrait mieux corriger le texte de Plutarque par celui Dorier, t. II, p. 159. — Comme Hiéron. Hiéron succéda à Gélon, son frère, dans la troisième année de la Lxxve olympiade, 478 ans av.

Voilà l'origine des espions. Voir Montesquieu, liv. XII, ch. xxIII.

§ 4 D'appaurrir les sujets. Voir la même pensée dans Platon, Républ., liv. VIII, p. 177, traduct. de M. Cousin. — Les pyramides d'Egypte. Cette appréciation du but politique des pyramides et d'autres grands travaux de l'antiquité est aussi profonde que réelle. — L's monuments sacrés des Cypsélides. Voir plus loin, ch. 1x, § 22, et Ott. Müller, die Porier, t. I, p. 106, et Suidas, au mot Cypselides. -Le temple de Jupiter Olympien. Vitruve, dans la préface de son Traité d'Architecture, parle du temple de Jupiter Olympien. Pausanias en d'Aristote. Voir Ott. Müller, die donne la description (in Attica). Ce temple avait quatre stades ou sept cent soixante mètres de tour; il ne fut achevé que sous le règne de l'empereur Adrien. - De Poly-J.-C. — Des gens pour tout écouter, crate à Samos. Hérodote, Thalie, même objet, l'occupation constante et l'appauvrissement du peuple. § 5. On peut voir un moyen analogue dans un système d'impôts établis comme ils l'étaient à Syracuse: en cinq ans, Denys absorbait par l'impôt la valeur de toutes les propriétés. Le tyran fait aussi la guerre pour occuper l'activité de ses sujets, et leur imposer le besoin perpétuel d'un chef militaire. Si la royauté se conserve en s'appuyant sur des dévouements, la tyrannie ne se maintient que par une perpétuelle défiance de ses amis, parce qu'elle sait bien que, si tous les sujets veulent renverser le tyran, ses amis surtout sont en position de le faire.

§ 6. Les vices que présente la démocratie extrême se retrouvent dans la tyrannie: licence accordée aux femmes dans l'intérieur des familles pour qu'elles trahissent leur maris; licence aux esclaves, pour qu'ils dénoncent aussi leurs maîtres; car le tyran n'a rien à redouter des esclaves et des femmes; et les esclaves, pourvu qu'on les laisse vivre à leur gré, sont très-partisans de la tyrannie et de la démagogie. Le peuple aussi parfois fait le monarque; et voilà pourquoi le flatteur est en haute estime auprès de la foule comme auprès du tyran. Près du peuple, on trouve le démagogue, qui est pour lui un véritable flatteur; près du despote, on trouve ses vils courtisans, qui ne font qu'œuvre de flatterie perpétuelle. Aussi la tyrannie n'aime-t-elle que les méchants, précisément parce qu'elle aime la flatterie, et qu'il n'est point de cœur

ch. Lx, décrit ces grands travaux règne. Voir le Voyage du Jeune saits à Samos. Polycrate mourut Anacharsis, ch. LxxIV. en 5,22 av. J.-C., après onze ans de § 6. Le statteur est en haute estime.

libre qui s'y abaisse. L'homme de bien sait aimer, mais il ne flatte pas. De plus, les méchants sont d'un utile emploi dans des projets pervers: « Un clou chasse l'autre », dit le proverbe. § 7. Le propre du tyran est de repousser tout ce qui porte une âme fière et libre; car il se croit seul capable de posséder ces hautes qualités; et l'éclat dont brilleraient auprès de lui la magnanimité et l'indépendance d'un autre, anéantirait cette supériorité de maître que la tyrannie revendique pour elle seule. Le tyran hait donc ces nobles natures, comme attentatoires à sa puissance. C'est encore l'usage du tyran d'inviter à sa table et d'admettre dans son intimité des étrangers plutôt que des nationaux; ceux-ci sont pour lui des ennemis; ceux-là n'ont aucun motif d'agir contre son autorité.

Toutes ces manœuvres et tant d'autres du même genre, que la tyrannie emploie pour se maintenir, sont d'une profonde perversité.

§ 8. En les résumant, on peut les classer sous trois chefs principaux, qui sont le but permanent de la tyrannie: d'abord, l'abaissement moral des sujets; car

Voir plus haut, liv. VI (4e), ch. IV, § 4. — « Un clou chasse l'autre ». Eustathe, citant ce passage, Comtique ne portait pas le titre qu'elle a aujourd'hui. «Les Républiques, les Constitutions », était le titre de l'ouvrage d'Aristote sur les gou-Recueil des Constitutions.

§ 7. Le tyran hait donc ces nobles natures. Voir le Gorgias de Platon, page 370, trad. de M. Cousin. mentaire sur l'Iliade, à la page 104, D'une profonde perversité. Après ce dit : « Selon le proverbe cité dans portrait du tyran, qui vaut bien les Républiques ». Ou Eustathe se en réalité et en finesse tout ce trompe, ou, de son temps, la Poli-qu'on a jamais écrit sur le même sujet, Aristote condamne formellement toutes ces manœuvres de la tvrannie. Ceci est une nouvelle réponse aux accusations si peu vernements, c'est-à-dire de son fondées dont sa Politique a été l'objet. Voir dans ce livre, ch. 1x.

des âmes avilies ne pensent jamais à conspirer; en second lieu, la défiance des citoyens les uns à l'égard des autres; car la tyrannie ne peut être renversée qu'autant que des citoyens ont assez d'union pour se concerter. Aussi, le tyran poursuit-il les hommes de bien comme les ennemis directs de sa puissance, non pas seulement parce que ces hommes-là repoussent tout despotisme comme dégradant, mais encore parce qu'ils ont foi en eux-mêmes et obtiennent la confiance des autres, et qu'ils sont incapables de se trahir entre eux ou de trahir qui que ce soit. Enfin, le troisième objet que poursuit la tyrannie, c'est l'affaiblissement et l'appauvrissement des sujets; car on n'entreprend guères une chose impossible, ni par conséquent de détruire la tyrannie quand on n'a pas les moyens de la renverser. § 9. Ainsi, toutes les préoccupations du tyran peuvent se diviser en trois classes que nous venons d'indiquer, et l'on peut dire que toutes ses ressources de salut se groupent autour de ces trois bases: la défiance des citoyens entre eux, leur affaiblissement et leur dégradation morale.

Telle est donc la première méthode de conservation pour les tyrannies.

§ 21, et plus haut, liv. III, ch. viii, publique. Voir plus bas la note du san aussi corrompu qu'éhonté de liv. III, ch. IX. la tyrannie. Il faut dire qu'il avait pourtant consacré ses talents et tions... dégradation morale. Schneisa vie entière au service d'une ré-der, Coraï, M. Gættling ont pensé

§ 1. Si Machiavel avait eu le soin chap. x, § 6, et la préface. Montesde faire la même réserve qu'Aris- quieu a résumé toutes ces théories tote, il n'aurait point passé, grâce sur le tyran, en faisant de la peut-être aussi aux calomnies de crainte le principe du gouvernela cour de Rome, pour un parti- ment despotique; Esprit des Lois,

§ 9. Ainsi toutes les préoccupa-

- § 10. Quant à la seconde, elle s'attache à des soins radicalement opposés à tous ceux que nous venons d'indiquer. On peut la tirer de ce que nous avons dit des causes qui ruinent les royautés; car de même que la royauté compromet son autorité en voulant la rendre plus despotique, de même la tyrannie assure la sienne en la rendant plus royale. Il n'est ici qu'un point essentiel qu'elle ne doit jamais oublier : qu'elle ait toujours la force nécessaire pour gouverner, non pas seulement avec l'assentiment général, mais aussi malgré la volonté générale; renoncer à ce point, ce serait renoncer à la tyrannie même. Mais cette base une fois assurée, le tyran peut pour tout le reste se conduire comme un véritable roi, ou du moins en prendre adroitement toutes les apparences.
- § 11. D'abord, il paraîtra s'occuper avec sollicitude des intérêts publics, et il ne se montrera point follement dissipateur de ces riches offrandes que le peuple a tant de peine à lui faire, et que le maître tire des fatigues et de la sueur de ses sujets, pour les prodiguer à des courtisanes, à des étrangers, à des artistes cupides. Le tyran rendra compte des recettes et des dépenses de l'État, chose que du reste plus d'un tyran a faite; car il a par là cet avantage de paraître un administrateur plutôt qu'un despote; il n'a point à redouter d'ailleurs de

tre l'inexactitude de cette hypo- Lois, liv. XII, ch. xxvII. thèse.

le complément de ce qui a été dit chap. xvi.

que cette répétition appartenait plus haut, dans ce chapitre, § 2. non à Aristote, mais à l'un de ses Voir ce que dit Montesquieu des anciens éditeurs. Rien ne démon- mœurs du monarque; Esprit des

§ 11. D'abord, il parattra s'occu-§ 10. Quant à la seconde. Ceci est per. Voir le prince de Machiavel, jamais manquer de fonds tant qu'il reste maître absolu du gouvernement. § 12. S'il vient à voyager loin de sa résidence, il vaut mieux avoir ainsi placé son argent plutôt que de laisser derrière soi des trésors accumulés; car alors ceux à la garde de qui il se confie sont moins tentés par ses richesses. Lorsque le tyran se déplace, il redoute ceux qui le gardent plus que les autres citoyens: ceux-là le suivent dans sa route, tandis que ceux-ci restent dans la ville. D'un autre côté, en levant des impôts, des redevances, il faut qu'il semble n'agir que dans l'intérêt de l'administration publique, et seulement pour préparer des ressources en cas de guerre; en un mot, il doit paraître le gardien et le trésorier de la fortune générale et non de sa fortune personnelle.

§ 13. Il ne faut pas que le tyran se montre d'un difficile accès; toutefois son abord doit être grave, pour inspirer non la crainte, mais le respect. La chose est du reste fort délicate; car le tyran est toujours bien près d'être méprisé; mais, pour provoquer le respect, il doit, même en faisant peu de cas des autres talents, tenir beaucoup au talent politique, et se faire à cet égard une réputation inattaquable. De plus, qu'il se garde bien lui-même, qu'il empêche soigneusement tous ceux qui l'entourent d'insulter jamais la jeunesse de l'un ou l'autre sexe. Que les femmes dont il dispose montrent la même réserve avec les autres femmes;

de Machiavel, ch. xvii; Montes- — D'insulter jamais. Voir le Prince quieu, liv. XII, ch. xxvi et xxvii. de Machiavel, ch. xviii et xix, et - Bien près d'être méprisé. Id., Montesquieu, liv. XII, ch. xxvIII.

<sup>§ 13.</sup> Le respect. Voir le Prince le Prince de Machiavel, ch. xvIII. ch. xix. - Des autres talents. Voir Montesquieu rappelle la vengeance

car les querelles féminines ont perdu plus d'une tyrannie. § 14. S'il aime le plaisir, qu'il ne s'y livre jamais comme le font certains tyrans de notre époque, qui, non contents de se plonger dans les jouissances dès le soleil levé et pendant plusieurs jour de suite, veulent encore étaler leur licence sous les yeux de tous les citoyens, auxquels ils prétendent faire admirer ainsi leur bonheur et leur félicité. C'est en ceci surtout que le tyran doit user de modération; et s'il ne le peut, qu'il sache au moins se dérober aux regards de la foule. L'homme qu'on surprend sans peine et qu'on méprise, ce n'est point l'homme tempérant et sobre, c'est l'homme ivre; ce n'est point celui qui veille, c'est celui qui dort.

§ 15. Le tyran prendra le contre-pied de toutes ces vieilles maximes qu'on dit à l'usage de la tyrannie. Il faut qu'il embellisse la ville, comme s'il en était l'administrateur et non le maître. Surtout qu'il affiche avec le plus grand soin une piété exemplaire. On ne redoute pas autant l'injustice de la part d'un homme qu'on croit religieusement livré à tous ses devoirs envers les dieux; et l'on ose moins conspirer contre lui, parce qu'on lui suppose le ciel même pour allié. Il

cades de Tite-Live, liv. III, ch. xxvI. - Toutes ces vieilles maximes. Voir dans ce chapitre, § 3 et suiv. On peut rapprocher des conseils qu'Aristote donne aux tyrans ceux que dieux. Voir le Prince de Machia-

de Narsès, celle du comte Julien Simonide adresse au tyran de Syet celle de la duchesse de Mont-racuse, dans le petit traité de Xepensier contre Henri III. - Les nophon intitulé Hiéron. On peut querelles féminines. Voir les Dis-lire aussi avec fruit ce que Descours de Machiavel sur les Dé- cartes a dit sur ces matières, en analysaut le Prince de Machiavel, t. IX, p. 388 et suiv., édition de M. Cousin.

§ 15. A tous ses devoirs envers les

faut toutefois que le tyran se garde de pousser les apparences jusqu'à une ridicule superstition. Quand un citoyen se distingue par quelque belle action, il faut le combler de tant d'honneurs qu'il ne pense pas pouvoir en obtenir davantage d'un peuple indépendant. Le tyran répartira en personne les récompenses de ce genre, et laissera aux magistrats inférieurs et aux tribunaux le soin des châtiments. § 16. Tout gouvernement monarchique, quel qu'il soit, doit se garder d'accroître outre mesure la puissance d'un individu; ou, si la chose est inévitable, il faut alors prodiguer les mêmes dignités à plusieurs autres; c'est le moyen de les maintenir mutuellement. S'il faut nécessairement créer une de ces brillantes fortunes, que le tyran ne s'adresse pas du moins à un homme audacieux; car un cœur rempli d'audace est toujours prêt à tout entreprendre; et s'il faut renverser quelque haute influence, qu'il y procède par degrés, et qu'il ait soin de ne point détruire d'un seul coup les fondements sur lesquels elle repose.

§ 17. Que le tyran, en ne se permettant jamais d'outrage d'aucun genre, en évite deux surtout : c'est de porter la main sur qui que ce soit, et d'insulter la jeunesse. Cette circonspection est particulièrement nécessaire à l'égard des cœurs nobles et fiers. Les âmes cupides souffrent impatiemment qu'on les froisse dans

vel, chapitre xvi. — Le soin des châtiments. Voir plus haut, Voir Montesquieu, liv. XII, chalivre VI (4.), chapitre 11, § 10, pitre xxvIII, et en outre les Disle Prince de Machiavel, chapi- cours de Machiavel sur les Détre xix, et Montesquieu, livre II, cades de Tite-Live, livre II, chachapitie xxxIII.

<sup>§ 17.</sup> D'outrage d'aucun genre. pitres xxvI et xxvIII.

leurs intérets d'argent; mais les âmes fières et honnêtes souffrent bien davantage d'une atteinte portée à leur honneur. De deux choses l'une: ou il faut renoncer à toute vengeance contre des hommes de ce caractère, ou bien les punitions qu'on leur inflige doivent sembler toutes paternelles, et non le résultat du mépris. Si le tyran a quelques relations avec la jeunesse, il faut qu'il paraisse ne céder qu'à sa passion, et non point abuser de son pouvoir. En général, dès qu'il peut y avoir apparence de déshonneur, il faut que la réparation l'emporte de beaucoup sur l'offense.

§ 18. Parmi les ennemis qui en veulent à la personne même du tyran, ceux-là sont les plus dangereux et les plus à surveiller, qui ne tiennent point à leur vie pourvu qu'ils aient la sienne. Aussi faut-il & garder avec la plus grande attention des hommes qui se croient insultés dans leur personne ou dans celle de gens qui leur sont chers. Quand on conspire par ressentiment, on ne s'épargne pas soi-même, et ainsi que le dit Héraclite: « Le ressentiment est bien difficile à combattre, car il met sa vie à l'enjeu ». § 19. Comme l'État se compose toujours de deux partis bien distincts, les pauvres et les riches, il faut persuader aux uns et aux autres qu'ils ne trouveront de garantie que dans le pouvoir, et prévenir entre eux toute injustice mutuelle. Mais entre ces deux partis, le plus fortest toujours celui qu'il faut prendre pour instrument du

<sup>§ 18.</sup> Comme dit Héraclite. Héra-Prince de Machiavel, ch. xx. clite d'Éphèse vivait vers la fin du § 19. Pour instrument du pourme vie siècle avant J.-C. — Voir le Voir Moutesquieu, livre XII. cha-

pouvoir, afin que, dans un cas extrême, le tyran ne soit pas forcé ou de donner la liberté aux esclaves, ou d'enlever les armes aux citoyens. Ce parti suffit toujours à lui seul pour défendre l'autorité, dont il est l'appui, et pour lui assurer le triomphe contre ceux qui l'attaquent.

§ 20. Du reste, nous crayons qu'il serait inutile d'entrer dans de plus longs détails. L'objet essentiel est ici bien évident. Il faut que le tyran paraisse à ses sujets, non point un despote, mais un administrateur, un roi; non point un homme qui fait ses propres affaires, mais un homme qui administre celles des autres. Il faut que dans toute sa conduite, il recherche la modération et non pas les excès. Il faut qu'il admette dans sa société les citoyens distingués, et qu'il s'attire par ses manières l'affection de la foule. Par là, il sera infailliblement sûr, non-seulement de rendre son autorité plus belle et plus aimable, parce que ses sujets seront meilleurs, et non pointavilis, et qu'il n'excitera ni haine, ni crainte; mais encore il rendra son autorité plus durable. En un mot, il faut qu'il se montre complétement vertueux ou du moins vertueux à demi, et qu'il ne se montre jamais vicieux, ou du moins jamais autant qu'on peut l'être.

§ 21. Et cependant, malgré toutes ces précautions,

pitre xxvII. — On peut, à côté de ce portrait du tyran par Aristote, placer celui qu'en a fait Platon, a la fin du VII<sup>e</sup> livre et au commencement du IX<sup>e</sup> de la République, Traduct. de M. Cousin, p. 176, 200 et suiv.

§ 20. Un administrateur. J'ai gardé ce mot que donnent tous les manuscrits sans exception. La variante adoptée par Sylburge et les éditeurs qui i'ont suivi se rapporte, il est vrai, fort bien aux expressions mêmes d'Aristote, li-

les moins stables des gouvernements sont l'oligarchie et la tyrannie. La plus longue tyrannie a été celle d'Orthagoras et de ses descendants, à Sicyone; elle a duré cent ans ; c'est qu'ils surent habilement ménager leurs sujets et se soumettre eux-mêmes en bien des choses au joug de la loi. Clisthène évita le mépris par sa capacité militaire, et il mit sans cesse tous ses soins à se concilier l'amour du peuple. Il alla même, dit-on, jusqu'à couronner de ses mains le juge qui avait prononcé contre lui en faveur de son antagoniste; et si l'on en croit la tradition, la statue assise qui est dans la place publique est celle de ce juge indépendant. Pisistrate, dit-on aussi, se laissa citer en justice devant l'Aréopage. § 22. La plus longue tyrannie est en second lieu celle des Cypsélides, à Corinthe. Elle dura soixante-treize ans et six mois. Cypsèle régna personnellement trente ans, et Périandre quarante-quatre; Psammétichus, fils de Gordius, régna trois ans. Ce

vre I, chap. 1, § 2; mais rien ne l'autorise ici, et elle n'est pas indispensable.

§ 21. Les moins stables des gouvernements. Nouvelle condamnation de la tyrannie. Voir plus haut, p. 161). Le plus célèbre des descendants d'Orthagoras fut Clisthène; les autres sont à peine connus. Sicyone était voisine de Corinthe, et au nord-ouest de cette ville.

§ 22. Cel'e des Cypsélides. Cypsèle régna vers la xxxe olympiade, 658 ans avant J.-C. — Regna trois ans. Il y a ici une erreur évidente dans les chiffres. Si l'on comprend Psammétichus parmi les Cypse dans ce chapitre, § 7. Voir aussi lides, et le contexte d'Aristote ne Montesquieu, Esprit des Lois, li-permet guère de l'en exclure, ce vre VIII, chap. x. — D'Orthagoras n'est plus soixante-treize ans, mais et de ses descendants. Orthagoras soixante-seize, qu'auront régné les s'empara de la tyrannie, vers la Cypsélides. Ott. Müller, Eginet., xxvie olympiade, 676 ans av. J.-C. p. 66, a proposé ici une conjecture Voir Ott. Müller (die Dorier, t. I, fortingénieuse: il veut lire # (six), au lieu de III (trois); la différence consisterait dans un simple trait. On ne sait, du reste, ce que c'est que Psammétichus, dont le nou est égyptien. M. Gœttling suppose sont les mêmes causes qui maintinrent si longtemps la tyrannie de Cypsèle; car il était démagogue aussi; et, durant tout son règne, il ne voulut jamais avoir de satellites. Périandre était un despote, mais un grand général. § 23. Il faut mettre en troisième lieu, après ces deux premières tyrannies, celle des Pisistratides, à Athènes; mais elle eut des intervalles. Pisistrate, durant sa puissance, fut forcé de prendre deux fois la fuite, et en trente-trois ans, il n'en régna réellement que dix-sept; ses enfants en régnèrent dix-huit: en tout trente-cinq ans. Viennent ensuite les tyrannies d'Hiéron et de Gélon à Syracuse. Cette dernière ne fut pas longue, et à elles deux, elles durèrent dix-huit années. Gélon mourut dans la huitième année de son règne; Hiéron régna dix ans; Thrasybule fut renversé au bout du onzième mois. A tout prendre, la plupart des tyrannies n'ont eu qu'une très-courte existence.

§ 24. Telles sont à peu près, pour les gouvernements républicains et pour les monarchies, toutes les causes de ruine qui les menacent; et tels sont les moyens de salut qui les maintiennent.

qu'il ne fait point partie de la race des Cypsélides, et que, commandant des troupes de Périandre, il occupa le trône pendant trois années, au bout desquelles Périandre parvint à le renverser. L'histoire est complétemedt muette sur tous ces faits; ce qui paraît certain, d'après le témoignage de tous les chronologistes, c'est que Cypsèle régna trente ans. et Périandre quarante-quatre, ainsi que le dit

Aristote. Voir Ott. Müller (die Dorier, t. I, p. 168).

§ 23. Celle des Pisistratides. Pisistrate usurpa en 560, et mourut en 528. Hippias fnt chassé d'Athènes en 510 avant J.-C. — Gélon mourut. Voir plus haut, ch. viii, § 9 et suiv. — Hiéron régna. Voir plus haut, chap. ix, § 3, dans ce livre.—Thrasybule. Voir plus haut, ch. viii, § 9, dans ce livre quelques détails sur Thrasybule.

## CHAPITRE X.

Critique de la théorie de Platon sur les révolutions; erreurs commises par Platon relativement à l'ordre où se succèdent le plus ordinairement les divers gouvernements; Platon a trop restreint la question.

§ 1. Dans la République, Socrate parle aussi des révolutions; mais il n'a pas fort bien traité ce sujet. Il

§ 1. Dans la République. Voir la République de Platon, livre VIII, p. 130, trad. de M. Cousin, et la note de la page 323. Cette note, fort développée, de M. Cousin, discute et résume toutes les recherches des éditeurs et des commentateurs sur ce passage de Platon; et le résultat général est que ce passage est pour nous complétement inintelligible. L'était-il également pour les anciens et, ici en particulier, pour Aristote? La chose n'est pas supposable. Rien dans la citation qu'il en fait ne l'indique. Il trouve bien, il est vrai, la théorie de Platon erronée, puisque la dernière partie est, selon lui, la seule qui ne soit pas fausse; mais il ne dit pas que l'expression de cette théorie est mer dans ma traduction un pasqu'il la comprenait sans peine tout en la désapprouvant; on peut en dire autant des commentateurs anciens de Platon, que ce passage

ne semble point avoir arrêtés comme inintelligible. S'il ne nous offre aujourd'hui aucun sens, c'est probablement que les expressions géométriques qui y sont employées, ne nous sont pas assez familières. Ce qui paraît le plus probable, c'est que ces multiplications successives doivent produire le nombre cinq nille quarante, qui a une haute importance dans la théorie politique de Platon (voir plus haut, livre II, ch. 111, § 2), et qui marque sans doute aussi la grande période des révolutions. Après une assez longue étude de cette énigme, je n'ai à proposer aucune solution nouvelle. J'aurais peut-être même dû, à l'exemple de M. Cousin, suppripour lui un non-sens, comme elle sage aussi peu satisfaisant. Du l'est pour nous. Il faut donc croire reste, la critique d'Aristote ne porte pas absolument sur les mots, et l'on peut fort bien la comprendre, indépendamment de la citation qu'il tire de l'ouvrage n'assigne même aucune cause spéciale de révolutions à la parfaite république, au premier gouvernement. A son avis, les révolutions viennent de ce que rien icibas ne peut subsister éternellement, et que tout doit changer dans un certain laps de temps; et il ajoute que « ces perturbations dont la racine augmentée d'un tiers plus cinq donne deux harmonies, ne commencent que lorsque le nombre a été géométriquement élevé au cube, attendu que la nature crée alors des êtres vicieux et radicalement incorrigibles ». Cette dernière partie de son raisonnement n'est peut-être pas fausse; car il est des hommes naturellement incapables de recevoir de l'éducation et de devenir vertueux. Mais pourquoi cette révolution dont parle Socrate s'appliquerait-elle à cette république qu'il nous donne comme parfaite, plus spécialement qu'à tout autre État, ou à tout autre objet de ce monde? § 2. Puis, dans cet instant qu'il assigne à la révolution universelle, même les choses qui n'ont point commencé d'être ensemble changeront cependant à la fois! et un être né le premier jour de la catastrophe y sera compris comme les autres! On peut demander encore pourquoi la parfaite république de

sur les causes des révolutions, suivant Platon, les Lois, liv. III, p. 131 et suiv., trad-de M. Cousin. Pour prévenir les révolutions, me ou sous une autre, devrait se Tite-Live, I. ch. 11. retrouver dans tous les États. discuter cette pensée de son p. 144, trad. de M. Cousin.

de son maître. Il faut voir aussi maître. Voir les Lois, livre XII, à la fin, et les livres V, VI, VII, VIII de la République. Polybe et. Machiavel ont tracé aussi le cercle que suivent satalement les révolu-Platon a créé le corps des Gar- tions des États, Histoire générale, diens des Lois: C'est une institu- liv. IV, ch.v et suiv., et ch. LVII; tion admirable, qui, sous une for- et Discours sur les Décades de

§ 2. Au système lacédémonien. Aristote a eu tort de ne point Voir la République, livre VIII,

Socrate passe en se changeant au système Lacédémonien. Un système politique quel qu'il soit se change dans le système qui lui est diamétralement opposé plus ordinairement que dans le système qui en est proche. On en peut dire autant de toutes les révolutions qu'admet Socrate, quand il assure que le système Lacédémonien se change en oligarchie, l'oligarchie en démagogie, et celle-là enfin en tyrannie. Mais c'est précisément tout le contraire. L'oligarchie, par exemple, succède à la démagogie bien plus souvent que la monarchie. § 3. De plus, Socrate ne dit pas si la tyrannie a ou n'a pas de révolutions; il ne dit rien des causes qui les amènent, ni du gouvernement qui se substitue à celui-là. On conçoit aisément son silence, qu'il avait grand'peine à ne pas garder; tout ici doit rester complétement obscur, parce que, dans les idées de Socrate, il faut que de la tyrannie on revienne à cette première république parfaite qu'il a conçue, seul moyen d'obtenir ce cercle sans fin dont il parle. Mais la tyrannie succède aussi à la tyrannie : témoin celle de Clisthène succédant à celle de Myron, à Sicyone. La tyrannie peut encore se changer en oligarchie, comme celle d'Antiléon à Chalcis; ou en démagogie, comme celle de Gélon à Syracuse; ou en aristocratie, comme celle de Charilaüs à Lacédémone, et comme on le vit

§ 3. La tyrannie succède aussi à tilion. On ne connaît point autrela tyrannie. Platon ne fait venir la ment Antiléon. — A Carthage. Ceci tyrannie que de la démocratie ex- est tout à fait en contradiction trême, Républ., livre VIII, p. 165 avec ce qu'Aristote a dit plus haut, et 169, trad. de M. Cousin. — De livre II, ch. viii, § 1, et ce qu'il dira quelques lignes plus bas, dans ce chapitre, § 4. Il faudrait Voir plus haut, ch. 1x, § 21.—An- probablement ici Chalcedoine et

Myron à Sicyone. Myron était un des descendants d'Orthagoras.

à Carthage. § 4. L'oligarchie, de son côté, se change en tyrannie, et c'est ce qui arriva jadis à la plupart des oligarchies siciliennes. Qu'on se souvienne qu'à l'oligarchie succéda la tyrannie de Panætius à Léontium; à Gèle, celle de Cléandre; à Rhéges, celle d'Anaxilas; et qu'on se rappelle tant d'autres exemples qu'on pourrait citer également. C'est encore une erreur de faire naître l'oligarchie de l'avidité et des occupations mercantiles des chefs de l'État. Il faut bien plutôt en demander l'origine à cette opinion des hommes à grandes fortunes, qui croient que l'égalité politique n'est pas juste entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Dans presque aucune oligarchie, les magistrats ne peuvent se livrer au commerce; et la loi le leur interdit. Bien plus, à Carthage, qui est un État démocratique, les magistrats font le commerce; et l'État cependant n'a point encore éprouvé de révolution. § 5. Il est encore fort singulier d'avancer que dans l'oligarchie l'État est divisé en deux partis, les pauvres et les riches; est-ce bien là une condition plus spéciale de l'oligarchie que de la république de Sparte, par exemple, ou de tout autre gouvernement, dans lequel les citoyens ne possèdent pas tous des fortunes égales, ou ne sont pas tous également vertueux? En supposant même que personne ne s'appauvrisse, l'État

confondus l'un avec l'autre.

ch. viii, § 4. — Celle de Cléandre. une remarque toute pareille, Voir Hérodote, Polymnie, cha- livre III, ch. III, §§3, 4. — A Carvers l'époque de la guerre Mé- Carthage, dans ce chapitre, § 3.

non Carthage; on sait que ces dique. — Celle d'Anaxilas. Hédeux mots ont été souvent en grec rodote, Érato, ch. xxIII. Anaxilas vivait dans le même temps que § 4. Panætius. Voir plus haut, Cléandre.—L'égalité politique Voir Cléandre existait thage. Voir plus haut la note sur

n'en passe pas moins de l'oligarchie à la démagogie, si la masse des pauvres s'accroît, et de la démocratie à l'oligarchie, si les riches deviennent plus puissants que le peuple, selon que les uns se relâchent et que les autres s'appliquent au travail. Socrate néglige toutes ces causes si diverses qui amènent les révolutions, pour s'attacher à une seule, attribuant exclusivement la pauvreté à l'inconduite et aux dettes, comme si tous les hommes ou du moins presque tous naissaient dans l'opulence. § 6. C'est une grave erreur. Ce qui est vrai, c'est que les chefs de la cité peuvent, quand ils ont perdu ·leur fortune, recourir à une révolution, et que, quand des citoyens obscurs perdent la leur, l'État n'en reste pas moins fort tranquille. Ces révolutions n'amènent pas non plus la démagogie plus fréquemment que tout autre système. Il suffit d'une exclusion politique, d'une injustice, d'une insulte, pour causer une insurrection et un bouleversement dans la constitution, sans que les fortunes des citoyens soient en rien délabrées. La révolution n'a souvent pas d'autre motif que cette faculté laissée à chacun de vivre comme il lui convient. faculté dont Socrate attribue l'origine à un excès de

§5. Socrate néglige. Voir Platon, M. Cousin, p. 141.

Tennemann, Histoire de la phiplus remarquable de tous. « Aristote a déposé dans ce livre un trésance des hommes, éternellement applicables et utiles. > Puis Ten-

nemai n ajoute: « Les moyens de République, livre VIII, trad. de conservation qu'il assigne à la tyrannie ne sont pas au-dessous du génie d'un Machiavel. > Voir plus losophie, t. III, p. 325, a fait un haut, chapitre ix. § 5. Bodin bel et juste éloge de ce livre de la a imité ce VIIIe livre dans le Politique, qui est certainement le IVe de sa République. — Voir sur la conclusion de ce livre l'Appendice, où sont discutés sor d'expérience et de connais- les motifs de l'ordre nouveau des livres.

§ 6. Socrate. On peut remarquer

liberté. Enfin, au milieu de ces espèces si nombreuses d'oligarchies et de démocraties, Socrate ne parle de leurs révolutions que comme si chacune d'elles était unique en son genre.

qu'Aristote a commencé son ou- ries de Platon, son maître, et qu'il vrage par une critique des théo- le termine de même.

FIN.



# TABLE ALPHABÉTIQUE

## DES MATIÈRES

Le premier chistre romain désigne le livre; le second, le chapitre. Le chiffre arabe désigne le paragraphe; pr. signifie préface; app., appendice; et n., note.

1x, 8.

Absolutisme, la monarchie absolue est une chose funeste à l'Etat, III, x, 2.

Abydes, révolution de cette ville, **VIII**, **v**, 5 et 9.

Accouplements, — entre bêtes trop jeunes produisent des rejetons faibles, IV, xIV, 4.

Accreissement, — disproportionné de quelques parties de la cité cause des révolutions, VIII, 11, 3.

Achéens, — ennemis des Thessaliens, 11, v1, 3. — Des bords du Pont-Euxin sont anthropophages, V, m. 4. — D'autres Achéens, chassés de Sybaris par les Trézéniens, VIII,

Acquisition des biens, ce qu'elle est, I, 11, 2. — Ses rapports avec l'économie domestique; sa théorie, I, m, 1 et suiv.

Actes, — humains se rapportent, les uns au nécessaire, à l'utile; les au-

Abaissement, — moral des sujets tres se rapportent uniquement au est le but constant du tyran, VIII, beau, IV, xIII, 8. — nécessaires, vertueux, IV, x11, 3. — politiques, sont de deux espèces, IV, IV, 7.

> Action, naturelle de l'air et des eaux, a le plus d'influence sur santé, IV, x, 3.

> **Actions,** — dissèrent essentiellement par leur but, IV, x111, 5.

> Activité, — est indispensable au bonheur, IV, 111, 2. - Est, pour l'État en masse aussi bien que pour les individus en particulier, l'affaire capitale de sa vie, IV, 111, 5.

Adamas, trahit Cotys, VIII, vIII, 12. Administratours— de l'Etat forment un de ses éléments, VI, 111, 14.

**Administration** — de la famille repose sur trois pouvoirs, I, v, 1. — de la famille, ne se confond pas avec l'acquisition des biens, 1, 111, 1.— Une honnête est le seul moyen de faire coexister dans l'État la démocratie et l'aristocratie, VIII, vii, 10. — Militaire, est souvent confiée à un seul individu, II, xx, 1.

Egino est peuplée de négociants, VI, 1v, 1.

Enos, patrie de Parrhon et d'Héraclide, qui tuèrent Cotys, VIII, vIII, 12.

Esymnètes, sorte de dictateurs parmi les Grecs; sont des espèces de rois à temps, rois élus, III, IX, 5.

— Comparés, par Denys d'Halicarnasse, aux dictateurs romains, III, IX, 5, n. — Sont des espèces de rois à temps, VI, 2.

Raymnétie, est une tyrannie élective, se distinguant de la royauté en ce qu'elle n'est pas héréditaire, III, 1x, 5.

Affection, les mécomptes de l' sont les plus sensibles, IV, vI, 3.

Agamemnon, ce qu'était son autorité royale, III, ix, 2. — Son vœu, III, xi, 9.

Ago requis pour le mariage dans les hommes et les femmes, IV, xIV, 6. — Est d'une grande importance dans la répartition du pouvoir politique, IV, XIII, 3. — Où peut commencer l'union conjugale, IV, XIII, 3.

Agents du trésor public, VII, v, 10. Ages, rapports des — entre les parents et les enfants, IV, xiv, 2.

Agésilas, a détruit Mantinée, VII, II, 2, n.— Son règne à Sparte, VIII, VI, 2. — Père d'Archidamus, IV, x, 6, n.

Agrégation, la cité est une agrégation d'hommes pouvant satisfaire à tous les besoins de leur existence, IV, v11, 5.

Agriculteur, un peuple — est plus démocratique que les autres, VII, II, 1.

Agriculture, — encouragements des lois anciennes pour l'agriculture, VII, II, v. — Est la vie de plusieurs peuples, I, III, 4.

Aisanoe — doit être acquise aux citoyens, IV, viii, 5.

Albert le Grand—explique sort bien un passage obscur de la Politique, II, vii, 2. n. — Sou explication d'un passage embarrassant de la Politique, IV, xi, 1, n. — Explique sort bien un passage obscur de la Politique, VIII, v, 8, n.

Aloée, le poëte, commande avec Antiménide les exilés de Mytilène, III, IX, 5 et n.

Aleuados—tyrans de Lariese, VIII, v, 9 et n.

Alimentation, divers modes d' chez les animaux, I, III, 3. —Des enfants est chose fort importante, lV, xv, 1.

Aliments, acquisition des —, I, III, 2.

Alliance — militaire n'a pour but qu'un secours mutuel, II, 1, 4.

Ambassadeurs,— sont-ils des magistrats? VI, XII, 2.

Ambition — cause des révolutions, VIII, 11, 3.

Ambracie, révolution démocratique de cette ville, VIII, 11, 9 et n. — Révolution démocratique de cette ville, VIII, 111, 6. — Sous la tyrannie de Périandre, VIII, VIII, 9.

Amasis, cité par Aristote sur l'histoire de sa cuvette, I, v, 2.

Ame — commande au corps, l, u. — Toute âme humaine est nécessairement passionnée, III, x, 4. — N'est qu'une harmonie, selon quelques sages, V, v, 10 et n. — Est composée de deux parties: l'une raisonnable, l'autre irrationnelle, IV, x111, 6.

Ames, Les grandes—ne sont jamais intraitables qu'envers le crime, IV, vi, 3.

Ami — sincère du peuple, ce qu'il doit faire, VII, 111, 4.

Amiraux — trop puissants à Sparte, II, vi, 22.

Amitié — suppose nécessairement 111, 23, n. ressemblance, égalité, III, x1, 9.

Amodocus, roi détrôné par Seuthès, x, 4. VIII, viii, 15.

**Amour** — de soi, sentiment louable et naturel, II, II, 6. — Est surtout puissant chez les races guerrières, II, II, 6.—De la vie, est une des perfections de l'humanité, III, IV, 3.

tes et quelques autres nations, II, VI, 6.

Amphipolis, troublée par une secette ville, VIII, v, 6.

Amphipelitains — chassés de leur ville par des colons de Chalcis, VIII, II, 11.

Amyntas le Petit, altaqué par Derdas, VIII, viii, 10.

Amyntas, fils du roi d'Elimée, VIII, VIII, 11.

**Analogies** — (Quelques) de la constitution des Crétois avec celle des Lacédémoniens, II, vII, 3. — Entre Sparte et Carthage, II, viii, 2.

Analyse — de la constitution anglaise, telle que la présente Montesquieu, pr., cii. — De la République de Platon, II, 1, 3 et suiv. — Du traité des Lois de Platon, II, III, 2. — De la constitution proposée par Phaléas de Chalcédoine, II, IV, 1. — De la constitution imaginée par Hippodamus, II, v, 2. — De la constitution de Lacédémone, II, vi, 1. — De la constitution crétoise par Aristote, est ce cée les exilés de Mytilène, III, 1x, 5. que l'antiquité nous a laissé de plus complet sur ce sujet, II, vii, 8, n. — Brève analyse des huit livres de la Politique d'Aristote, App., clx.

Anathème — universel de la politique de Machiavel est mérité, pr.

cxx. — Contre le commerce, a été mille fois répété depuis Aristote, I,

Anaxilas — tyran de Rhèges, VIII,

Anolons — avaient fait de la musique une partie nécessaire de l'éducation, V, II, 3.

Andries repas communs Crète, II, vii, 3:

Androdamas de Rhégium — légis-Amour viril, autorisé chez les Cel- lateur de Chalcis, en Thrace; ses lois sur le meurtre, II, ix, 9.

Anneaux — à Carthage, le nombre des anneaux portés par un guerrier dition, VIII, 11, 15. — Sédition de indique combien il a tué d'ennemis, IV, 11, 6.

> Angleterre — n'a dû qu'à la force de certaines circonstances le bonheur d'avoir la première une forme de constitution politique où tous les éléments sociaux sont combinés, pr., cii.

> Animaux — leur intérêt est d'être soumis à l'homme, I, 11, 12. — Comparés avec les esclaves, I, 11, 14. — Frugivores, carnivores, omnivores, divers par leur mode d'alimentation, I, III, 3. — Sont faits pour l'homme, I, III, 7. — Presque tous les animaux ne sont soumis qu'à l'empire de la nature, IV, x11, 7. — Observation sur leurs accouplements, IV, xIV, 4. — Principes de la classification des animaux en histoire naturelle, VI, m, 9 et 10.

> Antiléon — tyran de Chalcis, VIII,

Antiménide — commande avec Al-

Antiochus de Syracuse — historien, IV, 1x, 2, n.

Antiquité-prodigieuse de l'Égypte IV, 1x. 5.

Antisse — avait d'abord été une ile, VIII, 11, 11, n.

Antisséens — vainqueurs des exilés de Chios, VIII, 11, 11.

Antisthène — sa sable des lièvres et des lions, III, viii, 2.

Aphytéens — leur loi sur le partage des terres, VII, 11, 6.

Aphytis — est, suivant Xénophon, une ville de Thrace, VII, 11, 6, n.

Apollodore de Lemnos — cité par Aristote, a écrit sur l'agriculture, I, Iv, 4 et n.

Apollonio,— l'oligarchie y était fort concentrée, VI, III, 8 et n

Apollonie du Pont-Euxin — troublée v, 3.
par une sédition de colons, VIII, Arol
11, 11. — Révolution de cette ville, v, 11.
VIII, v, 7.

Appauvrissement — des sujets est le but constant du tyran, VIII, 1x, 8.

Appréolation — générale de la politique de Platon, pr., de xi à xlix. — De la politique d'Aristote, pr., de xlix à lxxxi. — De la politique de Polybe, pr. cxvii à cxiv. — De la politique de Cicéron, pr., cxv. — De la politique de Machiavel et de ses ouvrages, pr., cxviii. — De la politique de Hobbes, pr., cxxxi. — De la politique de Spinosa, pr., cxxxiv. — De la politique de Spinosa, pr., cxxxiv. — De la politique et de l'Esprit des Lois de Montesquieu, pr., de lxxxi à cvii. — De la politique de Rousseau, et de son Contrat social, pr., cxxxvii.

Apprentissage — de la vertu est incompatible avec une vie d'artisan et de manœuvre, III, 111, 3.

Arbace, — renversa Sardanapale, VIII, viii, 14, n.

Arcadie — ennemie de Lacédémone, II, vi, 3.

Arcadiens — ne purent jamais se réunir à l'état de peuple, II, 1, 5. — Habitaient dans des chaumières isolées, II, 1, 5, n. — Étaient au nordouest de la Laconie, II, 1v, 3, n.

Archélaus — tué par Cratéus, Vill, VIII, 11 et 13.

Archémaque — historien postérieur à Aristote, cité, Il, vi, 2, n.

Archias — citoyen de Thèbes, VIII, v. 10.

Archidamus — fils d'Agéailas, son cri de découragement en voyant une catapulte venue de Sicile, IV, x, 6, n.

Archiloque — cité, IV, vI, 3. — De Paros, poëte lyrique et satirique, ibid., n.

Architectes — leurs fonctions, VII, v. 3.

Archontes — leurs functions. VII, v. 11.

Archytas le Pythagoricien, — désigné sans doute par Aristote, et cité par Stobée, II, III, 10, n. — Inventa la crécelle pour les enfants, V, vi, 1 et n.

Aréopage — est modifié par Solon, II, IX, 2. — Modifié par Éphialte, par Périclès, II, IX, 3. — Fut entouré d'une immense considération à l'époque de la guerre médique, VIII, III, 5. — Jugea Pisistrate, VIII, IX, 21.

Argent — chose vaine en lui-même, n'a qu'une valeur conventionnelle, I, 111, 16. — Est l'élément et le but des échanges du commerce, I, 111, 17. — Son usage, I, 111, 23.

Argiens — étaient au nord-est de la Laconie, II, vi, 3, n.

Argo — le merveilleux vaisseau de la mythologie, marcha plus rapidement après avoir déposé sur le rivage le trop pesant Hercule, pr., LXXV. — Refuse de porter Hercule, III, VIII. 3 et n.

Argolide — ennemie de Lacédémone, 11, v1, 3.

Argonautes — mettent Herculc à terre, III, viii, 3.

Argos - révolution oligarchique de

démocratique de cette ville, VIII, 11, 8. — Révolution démocratique de cette ville, VIII, 111, 5. — Sous la tyrannie de Phidon, VIII, viii, 3.

Argumentations — contraires sur le droit de l'esclavage, dont chacune est en soi également faible et fausse, I, 11, 17.

Ariebarzane — renversé du trône par Mithridate, VIII, vIII, 15.

Aristocratie — un des trois gouvernements purs, III, v, 2. — Est le gouvernement de plusieurs citoyens vertueux, III, x, 7. — A quel Etat ce beau nom s'applique avec justesse, VI, v, 10. — Son caractère spécial, VI, vi, 4. — Est une sorte d'oligarchie, VIII, vi, 1.

Aristooratique — le principe, c'est de ne confier les emplois qu'aux citoyens éminents, VIII, vii, 10.

Aristogiton — conspire contre les Pisistratides, VIII, vIII, 9.

Aristophane — sa discussion sur l'amour dans un des dialogues de Platon, II, 1, 16 et n. — Le scholiaste d'Aristophane cite un passage de la Politique d'Aristote, III, x1, 9, n.

Aristoto — prétant le désir de la reproduction aux plantes, connaissait peut-être la dissérence de leurs sexes, I, 1, 4, n. — Se contredit sur la dénomination de la puissance paternelle, I, n, 2, n. — Eut bien soin, avant sa mort, d'assurer par testament la liberté de ses esclaves, I, 11, 3, n. — Disculpé d'être le partisan cède pas à ses critiques politiques pour faire preuve de bel esprit, II, 1, 1. — Ne représente pas très-fidèlement la pensée de Platon sur la

cette ville, VIII, 11, 5. — Révolution Platon est peu exacte, II, 111, 3, n. — Blame à tort Platon sur les limites du nombre des citoyens, II, III, 6, n. — Ne donne qu'un extrait fort court et très-peu clair du système de Platon, II, III, 12, n. — A sans doute cité inexactement les opinions d'Hippodamus, II, v, 2, n. — Croit l'homme antérieur aux catastrophes du globe terrestre, II, v, 12, n. — Ne se prononce pas toujours assez nettement dans les questions douteuses, II, v. 13, n. — Attribue à tort une loi sur les propriétés à Lycurgue, II, vi, 10, n. — Se contredit probablement sur un point de l'histoire carthaginoise, II, viii, 1, n. — Commet une erreur relativement au rang des chevaliers dans la constitution athénienne, II. IX, 4, n. — N'a point défendu la tyrannie, III, viii, 1, n. — N'est pas toujours très-fidèle dans ses citations, III, ix, 5, n. — Se prenonce contre l'hérédité monarchique, III, x, 9, n. - Annonce un de ses ouvrages sur le Bonheur, que nous ne possédons plus, IV, 1, 6, n. — N'a point prétendu donner le type imaginaire d'une République parfaite, comme l'a essayé Platon, IV, IV, 1, n. — N'explique point ses motifs pour approuver l'institution des repas communs, ainsi qu'il l'annonce, IV, IX, 6, n. — Veut qu'on propose la liberté aux esclaves pour prix de leurs travaux, IV, 1x, 9 et n. — Repousse la perpétuité du pouvoir, IV, xIII, 1, n. — Blame indirectement Xénophon et Platon de leur de l'esclavage, I, 11, 14, n. — Ne pro- enthousiasme pour la constitution lacédémonienne, IV, xIII, 10, n. — A fourni à Rousseau un de ses principes d'éducation, IV, xv, 2, n. — - Indique dans la Politique un oucrainte du commerce charnel, II, 1, vrage que nous n'avons plus, IV, xv, 15, n. — Une de ses critiques contre 9, n. — Proteste contre le principe

de n'admettre que le mode phrygien, V. vii. 8. - Blame indirectement Pla- tend leurrer le people en politique, top et Kénophon de leur enthousiasme s'appliquent à cinq objets, VI, x, 6. pour la constitution lacédemonienne, VI, 1, 3, m. - Dustingue nettement la ques, IV, viii, 5. constitution des lois particulieres. YI. r. 5, n. - Accusé à tort de mauvaise la république d'Hippodamus, li, v. 6. foi envers Platon, VI, III, 12, a. - Ne sont pas citoyens, Ili, 24, 1. N'a point défendu la tyrannie, VI, IX, - Sont citoyens dans quelques em-6. n. - A tort de dire que Lycurgue titutions, III. 111, 3 .- Forment un és est sorti de la classe moyenno. VI. ix. éléments de l'État. VI. iit. 11. -10. m. -- Fait bon marché des droits Leurs occupations sont dégradates de la naissance et de la noblesse, VIII, en général, VII, 11. 7. I. 3. n. - Avait analysé la constitution d'Athènes, VIII, v. 2, n. - Est moder la musique qu'ils exécutat partisan de l'égalité, VIII, vi. 5, n. aux grossières oreiles qui la doreil - N'a point parle de la responsabilité entendre, V. vit, 7. du pouvoir, VIII, vu, 8, n. - En contradiction avec lui-meme, VIII, in, 17. - Tons les arts où s'exercent x, 3, n. - A commencé son ouvrage les facultés bumaines ent profité des par une critique des théories de Pla- innovations, II, v., 11. - Tous les ton, et il le termine de même, VIII, arte ont des divisions pareilles à la x, 6, w. - N'a pas asses profondé- médecine, III, vt. 8. - Out un bet ment compris la Politique de Platon, pour but, ill, vii, 1, - Leur of pr., p. xt. - Appreciation générale ports à l'éducation, leur lui, IV, de sa Politique, pr., de xeix à exxxv. - xv, 11. Les principales circonstances de sa vie, pr., Lvi. - Disculpé d'être le despotisme sans peine et sans partisan de l'esclavage, pr., Lvii. — mure, Ill, ix, 3. — Sout nes peur le N'a point défendu la tyrannie, pr., despotisme; ont plus d'intelligence d LEXY. - Indique lui-même l'ordre moins de courage que les Europées. de sa Politique, App., CLXVI.

Aristoxòno — auteur du plus ancien traité de musique, V, vii, 3, m.

Armes - nécessaires à la guerre dans l'oligarchie, VII, av., 3.

Arrêts - des tribunaux, leur enre- III, vi, 4. gistrement, VII, v. 4.

var. 11.

richesse n'est que l'économie naturelle, Système de lois pour s'y readre, 11.

d'utilité, V. m. 2, n. - Blame Socrate redoutait la colère, VIII, vm., ti. Artifless -- spécieux dost on pré-

Artisan - n'a pas de droits polit-

Artisans - sont indispensables dam

Artistes - ont le droit d'accon-

Arts - out l'infini pour objet, i,

Anlatiques - supportent le jest IV, vi, 1.

Asia - pays de despotisme, IV. vi. 1.

Assemblée — du peuple, peul tots entière juger l'ensemble d'un outres.

Assemblée générale — le sécal el Arrhabous - roi d'Élimée, VIII, les tribunaux peuvent être ouverile moyennant un cens modique, à des d Art — de la véritable et nécessaire toyens de tout âge, III, vi, 11. x, 6. — (Attributions de l'), VI, xi, 2. Artabane - tue Xerxès, dont il - Son attribution dans l'olegarche. VI, x1, 9. — Modes possibles d'organisation, VI, xII, 10.

Assemblées — publiques, leur organisation dans les démocraties, VII, 111, 3.

**Association** — politique, son but, I, 1, 1. — Exige bien des sortes de fonctionnaires, VI, x11, 2. — N'est pas une association de commerce, III, v, 11. — Son objet, III, v, 14. — Est surtout la meilleure, quand elle est formée par des citoyens de fortune moyenne, VI, 1x, 8.

Associations — politiques à Carthage, II, viii, 2. — A Abydos, VIII, v, 9. — Doivent être défendues par 16 tyran, VIII, 1x, 2.

Associés — et les propriétaires communs sont bien plus souvent en procès entre eux que les possesseurs de biens personnels, II, 11, 9.

Astyage — renversé par Cyrus, VIII, viit, 15.

Atarnée — ville de l'Asie Mineure, assiègée par Autophradate et défendue par Eubule, II, IV, 10 et n.

Athénée — nous a conservé, sur l'union des citoyens entre eux, une expression remarquable tirée de la République de Zénon de Cittiée, II, 1, 16, v. — Remarque que, chez aucun peuple de la Grèce, les esclaves n'ont porté leur nom véritable d'esclaves, I, II, 3, n. — Son récit, d'après Archémaque, de l'origine de l'esclavage chez les Thessaliens, II, VI, 2, n.

Athènes — et plusieurs autres États est de principe démocratique, VI, x1, 3. possèdent une loi sur l'éducation des enfants laissés par les guerriers morts dans les combats, li, v, 4 et n. — Gouvernée par Clisthène, III, 1, 10. - Est peuplée de matelots, VI, IV, 1. — Le tribunal du Puits, VI, xm, 2 et n.— Tribunal des Onze, à Athènes,

VII, v, 7 et n. — Révolution oligarchique de cette ville, VIII, II, 5. — Ses guerres contre Sparte, VIII, 11, 8. ---- Les classes élevées d'Athènes perdent de leur importance politique, parce qu'elles sont forcées de servir dans l'infanterie, VIII, 11, 8. — Sous la domination des Quatre-Cents, VIII, III, 8. — Ses habitants sont moins démocrates que ceux du Pirée, VIII, II, 12. — Acquit, par la victoire de Salamine, le commandement de la Grèce, VIII, 111, 15. — Sous la tyrannie de Pisistrate, VIII, IV, 5. — Sa politique contre les alliés de Sparte, VIII, vi, 9. — Les comptes de l'État y étaient gravés sur pierre, et exposés publiquement, comme les décrets du peuple, VIII, vii, 11, n. — Sous la tyrannie de Pisistrate, VIII, v111, 4. — Obéit trente-cinq ans aux Pisistratides, VIII, ix, 23.

**Athèniens** — leur conduite à l'égard de leurs allies, III, viii, 4 et n. — Chez eux, le mois Gamélion, ou le mois des Noces, répondait à notre mois de novembre à peu près, IV, xiv, 7 et n. — Leur goût pour la flûte, V, vi, 6. — Leur guerre contre Mytilène, VIII, 111, 3. — Leur défaite en Sicile, VIII, 111, 6.

Attaque des places — ne néglige aucun moyen de succès, IV, x, 8.

Attique — (Les habitants de l'), se divisaient en trois classes, VIII, 17, 6.

Attribution — générale des fonctions

Attributions - d'une magistrature, ce qu'il faut entendre par ce mot, VI, XII, 14.

Auditeurs — sont de deux espèces, V, vII, 7.

Auses — peuplade de Libye sur les bords du lac Triton; la communauté des femmes existait chez eux, II, 1, 13 elles dissèrent, IV, 111, 2.— Et l'obéiset n.

ques, IV, 1x, 3.

Auteur — auquel appartient la division de la Politique en huit livres, App., clxxv.

l'agriculture cités par Aristote, I, IV, 4. — Quelques auteurs prétendent que la constitution parfaite doit réunir les éléments de toutes les autres, II, m, 10.

Autophradate — lève le siége d'Atarnée, pourquoi, II, IV, 10. — Il était satrape de Lydie, ibid., n.

Autorité — royale a sa base dans la famille, I, I, 7. — Est un fait de jet et l'atilité de la monnaie, I, III, 14, nature, I, 11, 8. — Du maître sur l'esclave est juste et utile, I, 11, 20. — Comment elle diffère de l'obéissance, tiable, II, IV, 11. 1, v, 2. — Sur les hommes libres et

sance doivent étre alternatives pour Ausoniens — nom ancien des Opi- tous les citoyens, IV, x11, 4. — Le caractère essentiel de l'autorité est de pouvoir donner des ordres. VI. **XII**, 3.

**Avantages** — et inconvénients de Auteurs—quelques, qui ontécrit sur l'innovation en politique, II, v, 11. — Dont l'homme peut jouir sont de trois espèces, IV, 1, 2. — De l'étude de la grammaire, du dessin, de la gymnastique, V, II, 6. — Qui recommandent la méthode d'Aristote. pr. Lx.

> Averroës — qui n'avait peut-être pas lu la Politique d'Aristote, expose les mêmes principes que lui sur l'ob-

Avidité — des hommes est insa-

Avortement — est permis avant l'autorité sur les esclaves; en quoi que le fœtus aitreçu la vie, IV, xiv, 10.

B

**Babylone** — plaine immense, II, III, 3. — Son immense étenduc, III, 1, 12 et n.

Babyloniens — sont châtiés par les rois de Perse, III, viii, 4.

Bacchiades — famille de Corinthe, II, 1x, 6 et n.

**Bacchus** — les chants que la poésie lui consacre, V, vII, 9. — (Fête de), magistrats charges d'y veiller, VII, v, 13.

longues années, a craint d'aborder dans la politique un sujet qu'il pouvait bien connaître, pr., cxxix.

Barbares - sont tous esclaves par nature, I, 1, 5. - Souffrent sans peine le despotisme, III, ix. 3.

Barbitons — Instruments de musique, V, v1, 7.

Bases - de tout État, sont l'égalité de fortune et l'égalité d'éducation, selon Phaléas, II, IV, 6.

Basilidos — tyrans d'Erythrée, VIII, v, 3.

**Bâtards** — leur admission au droit de cité, II, 111, 5.

Beau — résulte ordinairement de l'accord du nombre et de l'étendue, Bacon — homme d'Etat pendant de IV, IV. 6. — Est supérieur au nécessaire et à l'utile, IV, xIII, 9.

Beauté — De l'âme est moins facile à reconnaître que la beauté corporelle, I, II, 15. — Et l'élévation de la taille sont des avantages peu communs, VI, 101, 7.

Bête — emploi remarquable de ce mot par Aristote et Massillon, III, x1, 4, n.

Bien — suprême de l'Etat est l'union de ses membres, II, 1, 16. — En politique, c'est la justice, III, vii, 1.

Biens — la communauté des biens proposée par Platen, II, I, 2. — Matériels et biens de l'âme, IV, I, 2. — De ceux qui vivent dans le loisir, V, II, 5. — Des condamnés pour crimes de haute trahison doivent être consacrés aux dieux dans la démocratie, VII, III, 2.

Biens-fonds — leur immobilisation décrétée par Phaléas à Leucade et ailleurs, II, IV, 4. — A qui ils doivent appartenir, IV, VIII, 5.— Sont réunis dans quelques mains à Sparte, VIII, VI, 7.

Bodin — courte appréciation de son ouvrage et de la cause de son succès, pr., cxxix.

Bæckh, son ouvrage sur l'économie politique des Athéniens, cité, I, 111, 23, n. — Son excellente dissertation sur la musique ancienne, V, v, 8, n. — Cité sur la question du cens, VI, x1, 6, n. — Son ouvrage sur l'économie politique des Athéniens, cité passim, et surtout dans les livres VI et VII:

**Boëtie** (Etienne de La), son traité du Contre-un, III, x1, 12, n.

Bonheur, ne ressemble pas aux nombres pairs, II, 11, 16. — En quoi le bonheur consiste, IV, 1, 2. — Dissérence du bonheur et de la fortune, IV,

1, 5. — Est-il le même pour l'État que pour les individus? IV, 11, 1. — N'est que dans l'activité, IV, 111, 2. — Est inséparable de la vertu, IV, v111, 2. — S'obtient à deux conditions, IV, x11, 1. — Sa définition, IV, x11, 3. — Est le but où l'on se repose, V, 11, 5.

Brigandage, approuvé par Hobbes dans l'état de nature, I, 111, 4, n. — Honorable en Grèce, dans les premiers temps, 1, 111, 4, n.

Brigue, cause des révolutions, VIII, II, 3.

Buridan, ses Questions politiques, III, x. 4, n.

But, de l'échange est de pourvoir à la satisfaction de nos besoins naturels, I, III, 13. — De tous les hommes en masse et de chacun en particulier, III, IV, 3. — Le bien est le but de toules les sciences, de tous les arts, III, vii, 1. — Le but essentiel de la vie pour l'individu isolé, aussi bien que pour l'Etat en général, est la vertu, IV, 1, 6. — Où doit tendre le gouvernement parfait, IV, 11, 10. — Le but et les moyens qui peuvent conduire au bonheur, doivent être ègalement bons et forts, IV, x11, 1. --Le but de la vie humaine est le même pour les masses et pour les individus, IV, xiii, 16. — Permanent de la tyrannie, VIII, 1x, 8.

Byzance, est peuplée de pêcheurs, VI, IV, 1 et n. — Troubles causés à Byzance par des colons, VIII, II, 10. Byzance (Étienne de), cité, VII, II, 6, n.

C

Camerarius, son manuscrit de la Politique d'Aristote, cité, II, 1x, 9, n. Camique, ville de Sicile, où mourut Minos, II, v11, 2.

Campagnes, auront quelques temples, les uns aux dieux, les autres aux héros, IV, x1, 4.

Campenhausen (le baron de), cité

thage, II, viii, 2.

Cont (les) et les Cent-Quatre étaientils deux magistratures différentes? II, viii, 2 n.

Chalois, sonde des colonies en Italie et en Sicile, II, 1x, 5. — En Thrace, a eu Androdamas pour législateur, II, IX, 9. — Les chevaliers y formaient une oligarchie, VI, III, 2. — Les colons de Chalcis chassent les Amphipolitains de leur ville, VIII, 11, 11; VIII, v, 6. — Révolution démocratique de cette ville, VIII, 111, 6. — Sous la tyrannie d'Antiléon, VIII, **x**, 3.

Chaicondyle, se trompe sur la classification des tribunaux par Aristote, VI, x111, 1, n.

Champagne et Thurot, ont prétendu qu'Aristote commet la faute qu'il reproche à Platon sur la séparation des habitations, II, III, 8 n.

Chants et le rhythme de la musique, se rapportent aux sentiments de l'ame qu'ils imitent, V, v, 6. — Division des chants, V, vII, 4.

Chaoniens, habitaient de l'autre côté du golfe Adriatique, en Epire, IV, ix, 3, n.

Charès de Paros, auteur d'un traité d'agriculture, cité par Aristote, I, IV, 4 et n.

Charès — attaqué par les habitants d'Egine, VIII, v, 6 et n.

Chariolès — démagogue à Athènes, **VIII**, **v**, **4**.

Charilaus — pupille de Lycurgue, 1x, 10, n. - Roi de Lacédémone, vi, 6. **VIII**, **x**, 3.

Charité — sociale produit de bien VI, xII, 2 et n. précieux effets, pr., p. xxvII.

Cont-Quatre, magistrature à Car- I, 1, 6. — Préambule de ses lois conservé par Stobée, II, IX, 5, n. — Législateur de Catane, II, IX, 5. — Sa loi sur les faux témoignages, qu'il a punis le premier, II, 1x, 8. — Appartenait à la classe moyenne, VI, IX, 10. - Impose d'énormes amendes aux riches qui s'absentent des tribunaux, VI, x, 6.

> Chasse — est la vie de plusieurs peuples, I, III, 4.

> Chof — qualités requises dans le chef, III, 11, 11.

> Chemins publics — leur entretien, **VII**, **v**, 3.

> Chevaliers — forment la troisième classe à Athènes, II, 1x, 4. — Du moyen âge, leur surprise et leur découragement à la découverte des armes à feu, IV, x, 6, n. — D'Érétrie, de Chalcis, de Magnésie, formaient une oligarchie, VI, 111, 2.— A Erétrie, formaient l'oligarchie, VIII, v, 10.

> Chios — ses pressoirs à huile, I, iv, 5. — Est peuplée de négociants, VI, IV, 1. — Les exilés de Chios livrent combat aux Antisséens, VIII, 11, 11. - L'oligarchie de Chios renversée, VIII, v, 11 et n.

> Chiotes — sont trompés par les Athéniens, III, VII, 4.

> Chour — est souvent le même dans la tragédie que dans la comédie, III, 1, 13.

> **Choniens** — d'origine œnotrienne; ils habitaient sur les côtes du golfe Ionique, IV, Ix, 3 et n.

Chorége (un), à Lacédémone, donne II, vii, 1. - Neveu de Lycurgue, VI, le ton au chœur de la tragédie, V,

Choréges -- sont-ils des magistrats?

Choses (Deux) doivent surprendre Charondas — appelait les membres dans Machiavel, pr. cxxi. — Les de la famille compagnons de table, choses anciennes sont ordinairement suivies, II, vII, 1. — Dont la cité, quelle qu'elle soit, ne peut absolument point se passer, IV, vii, 4. — Quatre choses à considérer sur la position de la cité, IV, x, 1.

Chrématistique — d'Aristote, a devancé de vingt-deux siècles l'Économie politique de Quesnay, d'Adam Smith, de Turgot, pr., LxIII. — La science des richesses est bien l'économie politique, pr., LXIV.

VIII, 11, 12 et n.

Cioéron — a imité des passages de la Politique d'Aristote, I, 1, 7, n. — A sans doute emprunté à la Politique un trait de la vie de Thalès, I, IV, 5, n. — Admet la division des trois gouvernements, III, v, 4, n. — Sa République citée, IV, 1, 1, n. — Dans sa République, son éloge de la Politique de Platon, cité, pr., xLIX. — Appréciation générale de sa Politique, pr., cxiv et suiv.

Cinadon — son coup de main contre les Spartiates, VIII, vi, 2.

Circonstances (Les principales) de la vie d'Aristote, pr., LIV.

Cité — identité de la cité, III, 1, 12. — Ne se compose que d'êtres libres, III, 11, 9. — N'est qu'une association d'hommes libres, III, IV, 7. — Idée fondamentale de la cité, III, v, 13. — Trop peuplée, ne peut être bien administrée, IV, IV, 5. — Doit être avantageusement située par terre et par mer, IV, v, 2.— Ne doit point III, 7. ouvrir de marchés pour le commerce étranger, IV, v, 5. — Position de la cles, est restée de l'avis du philosocité, IV, x, 1 et suiv. — Telle que phe sur la théorie de la classe moven Platon la conçoit, pr., xIV. — La cité imaginée par Aristote n'a point assez de vie pratique, pr., LXVII.

moins parfaites que celles qui les ont tranquillité qu'à la présence des sortunes moyennes, VI, 1x, 9.

> Cithare — instrument à proscrire dans l'éducation, V, vi, 5.

Citoyen—a qui appartient ce non, et ce qu'il veut dire, III, 1, 2. — Varie d'une constitution à l'autre, Ill, 1, 6. — On ne l'est pas pour être né de père et de mère citoyens, III, 1, 9. — La vertu du citoyen se rapporte exclusivement à l'Etat, III, 11, 1. — On peut l'être du chef seul de la mère, Chytre — quartier de Clazomène, III, III, 4. — Varie d'une constitution à l'autre, III, IV, 6. — Doit s'abstenir de toute profession manuelle, de tout commerce, même de l'agriculture, IV, viii, 2. — Doit vivre dans l'aisance, IV, vIII, 5. — Dans la démocratie, n'est tenu d'obéir à qui que ce soit, VII, 1, 7.

Citoyens — ne doivent point aveir à s'occuper des premières nécessités de la vie dans un Etat bien constitué, U, YI, 2. — Doivent avoir du loisir, II, vin, 6. — Les artisans ne peuvent être citoyens, III, 111, 1. — Ne doivent point travailler pour vivre, dans un Etat bien constitué, III, III, 2. — Qui possèdent le cens légal, sont les membres de l'État, III, vii, 5.— Sans exception, doivent prendre part au gouvernement, IV, x11, 5. — Appartiennent tous à l'Etat, V, 1, 2. — Ce qui les dispose à une révolution, leur but, VIII, 11, 1 et suiv. — Distingués par leur mérite, n'excitent jamais, pour ainsi dire, de sédition, VIII,

Civilisation — après vingt-deux siène, pr., LXXVIII.

Classe - inférieure, élevée, VI, iv, 1. - Moyenne, ses mérites, VI. Cités (Les grandes) ne doivent leur 1x, 5. - Des pauvres, prend parfois un développement dangereux dans la démocratie, VIII, 11, 7.

Classes — distinction des citoyens en classes, en Égypte et en Crète, IV, IX, 1. — Distinction des citoyens en classes, VI, III, 11. — Élevées, s'insurgent dans les démocraties, VIII, II, 11.

Classification (Principes de) en histoire naturelle, VI, III, 9.

Clazomène — divisions intestines des habitants de cette ville, VII, 11, 12.

Cléandre — tyran de Gèle, VIII, x, 4.

Cléomène le Spartiate, — vainqueur d'Argos, VIII, 11, 8.

Cléopâtre — reine de Macédoine, VIII, VIII, 11.

Cléctime — fait une révolution à Amphipolis, VIII, v, 6.

Climat—Influence politique et morale du climat, IV, vi, 1.

Myron, VIII, x,3.—D'Athènes, fit beaucoup de citoyens, après l'expulsion des tyrans, III, 1, 10. — Son système politique aprés la révolution d'Athènes, VII, 11, 11. — Son habileté à ménager le peuple, VIII, 1x, 21.

Cnide — révolution démocratique de cette ville, VIII, v, 3. — L'oligarchie de Cnide renversée, VIII, v, 11.

Gedrus — son mérite, VIII, VIII, 5. Geur — est surtoui blessé des mécomptes d'affection, IV, vI, 5. — Un cœur rempli d'audace est toujours prêt à tout entreprendre, VIII, IX, 16.

Colère — cause des conspirations, v, 13. VIII, vIII, 9. — Est moins dange- Com reuse que la haine, VIII, vIII, 21. contra

Colonies de Carthage — leur objet, VII, III, 5.

Goiens — à Byzance, dressèrent un chique, VI, xII, 8. guet-apens aux citoyens, VIII, II, 10. Communauté pol

Golophon — la majorité y possédait des fortunes considérables, VI, III, 8. — Patrie de Xénophane, chef de l'école d'Élée, VI, III, 8, n.

**Colophoniens** — leurs divisions intestines, VIII, 11, 12 et n.

Combat — des Œnophytes, VIII, 11, 6. — Du Sept, VIII, 1, 8. — But moral du combat, VI, xIII, 14.

Gombinaisons (Quelques) politiques qui reçoivent le nom d'aristocratie, VI, v, 10.

Commandement — sa seule et véritable école est l'obéissance, III, x, 9.

Commerçants — sont un des éléments de l'État, VI, III, 11.

Commerce — ne fait pas partie des acquisitions naturelles, I, 111, 17. — Une loi de Thèbes n'accorde des droits politiques qu'à ceux qui ont cessé le commerce depuis dix ans, III, III, 4. — Vivement blamé par Aristote; attaqué par Mably; fut plus décrié par l'Evangile que par le philosophe grec, I, III, 23, n. — N'est point une occupation digne du citoyen, IV, viii, 2. — Une loi de Thèbes n'accorde des droits politiques qu'à ceux qui ont cessé le commerce depuis dix ans, VII, 1v, 5. — Permis aux magistrats, n'est pas la cause des révolutions politiques, VIII, x, 4. — Des hommes entre eux, en Crète, II, vii, 5 et n.

Gommissaires — espèce de magistrats, VI, xI, 9. — Pour les assemblées publiques, VII, v, 10. — Sont d'institution oligarchique, VII, v. 13.

Commissions préparatoires — sont contraires à la démocratie, VI, XII, 8 et n.

Comité — est de principe oligarchique, VI, x11, 8.

Communanté politique — ses trois

modes, II, 1, 2. — Des femmes, des enfants et des biens, proposée par Platon, II, 1, 2. — Politique; ses inconvénients, II, 1, 10. — Des femmes, chez divers peuples de l'antiquité, II, 1, 13 et n. — Des chiens, des chevaux et des esclaves à Lacédémone, II, 11, 5. — Des propriétés à Tarente, VII, 111, 5.

Comparaison des esclaves avec les animaux, I, 11, 14.— Prise parmi les animaux pour soutenir que les fonctions des femmes doivent être absolument celles des maris, II, 11, 15.— De l'homme distingué et de la beauté, III, vi, 5. — Des dérivations de vents avec les formes de gouvernement, VI, 111, 4.

Comptabilité publique — son administration, VII, v, 10.

Comptes publics — importance qu'y attachait le peuple athénien, III, vi, 7 et n. — Vérification des comptes, VII, v, 12. — De l'Etat, doivent être affichés publiquement, VIII, vii, 11.

Conclusions fort importantes qui résultent de l'analyse des huit livres de la Politique d'Aristote, app., CLXXVII.

Condamnations — ne doivent jamais être remises au peuple dans les démocraties, VI, xI, 10. — Magistrats chargés de les faire exécuter. **VII**, v, 5.

Condition que la nature impose à c'est la santé, IV, x, 3.

Conquête — réprobation de l'esprit de —, IV, 11, 5 et suiv.

Conring — suppose à tort une lacune dans la Politique, VII, v, 1 et n.

Conditions indispensables à l'organisation d'un gouvernement parfait, IV, IV, 1. — Les — du pouvoir, selon Platon, pr., xvI et suiv.

Conseils — d'Aristote donnés aux tyrans, peuvent être rapprochés de ceux que Simonide adresse au tyran de Syracuse, VIII, xx, 14 et n.

Conséquence générale qui ressort des discussions sur la place des anciens septième et huitième livres, et sur celle du sixième, app., clxxviii.

Conséquences fausses que Rousseau tire de ses principes, pr., CXLII. — Fort importantes qu'on peut tirer de la certitude sur l'ordre des livres de la Politique, app., clxxvII.

Considérations sur l'emploi pratique de la richesse, I, IV, 7.

Conspirations contre les monarques, VIII, viii, 9. — Motifs de coaspiration, VIII, VIII, 14.

Constituante — sa Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a une immense importance, pr., p. 1 et suiv. — Était encore profondément platonicienne dans sa Déclaration, pr., xvIII.

Constitution — présentée dans les Lois de Platon, analysée, II, 111, 2. — D'Hippodamus, ses dispositions tous les êtres animés, I, 11, 9. — A principales, II, v, 2. — De Sparte, son quelle condition on pourrait établir la silence à l'égard des femmes, II. vi, République de Platon, II, 11, 11. — 5. — Disposition des propriétés, Essentielle de la cité, IV, IV, 7. — II, VI, 10. — Le sénat, les éphores, La première — pour les habitants, les rois, II, vi, 15. — Son vice radical, II, vi, 23. —La politique de La-Confiscations provoquées par les cédémone est tournée tout entière démagogues, VII, III, 2. — Le pro- vers la conquête et la guerre, IV, duit des — doit être consacré aux xIII, 10. — De Carthage, aristocratidieux dans la démocratie, VII, 111, 2. que et républicaine, II, vIII, 3. — Ses

mérites et ses défauts, II, viii, 1. — De Crète, sert de modèle à celle de Sparte; ses principes, ses défauts, II, vii, 1. - D'Athènes; examen rapide de cette constitution, II, 1x, 2, 3 et 4. — Anglaise, ce qu'elle a d'admirable, pr., cii. — La meilleure constitution est celle qui réunit le plus d'éléments divers, II, III, 11. — Parfaite n'admettra jamais l'artisan parmi les citoyens, III, 111, 2. — Idée générale de la constitution, III, IV, 1. — La meilleure constitution doit être celle qui a les meilleurs chefs, III, xII, 1. — Recherche de la meilleure constitution, IV, xII, 2. — Ce que c'est qu'une constitution, VI, 1, 4. — Est supérieure à toutes les lois, VI, 1, 5. —Est la vie même de l'État, VI, 1x, 3. — La seule stable est celle qui accorde l'égalité en proportion du mérite, VIII, vi, 5.

**Constitutious —** de Crète, de Sparte et de Carthage ont de grands rapports entre elles, II, viii, 1. — Faussées et corrompues sont après celles qui ont conservé toute leur pureté, III, 1, 6. — Trois espèces principales de constitutions, III, v, 1. — Varient selon leur but; constitutions pures et corrompues, III, IV, 7. — Trois espèces de constitutions, pures, VI, II, 1. — Causes de la diversité des constitutions, VI, III, 2. — Divisées en deux classes, VI, III, 3. — Toutes les constitutions dérivent de la constitution modèle, VI, III, 5. — Plus elles sont mauvaises, plus elles exigent de précautions, VII, IV. 2.

Consul commercial — les Athéniens en avaient un à Mytilène, VIII, III, 3 et n.

Contemplation — est la vie du philosophe, IV, 11, 3.

respecter par sagesse la femme d'autrui, II, 11, 7. — Impossible dans la République de Platon, ibid.

Contraire — produit toujours le contraire, VIII, vII, 1.

Contrat — social de J.-J. Rousseau, son apparition, son importance, sa théorie de la souveraineté analysée, pr., cxxxvii.

Contributions publiques — leur administration, VII, v, 12.

Contrôleurs — de la comptabilité publique, VII, v, 10.

Convenable — et le possible, sont les principes qui doivent guider tous les hommes, V, we, 10.

Corai — risque sans aucune nécessité des variantes peu plausibles, I, 111, 12, n., et I, 111, 14 n. — Approuve une erreur, III, IV, 1, n. — Son Isocrate cité, III, 1, 3, n. — A gardé le silence sur la question des livres de la Politique d'Aristote, app., clx11.

Corinthe — patrie de Philolaüs, II, 1x, 6. — Sa distance de Mégare, III, v, 12 et n. — Sous la tyrannie de Timophane, VIII, v, '9. — Sous la tyrannie de Cypsèle, VIII, vIII, 4. — Sous la tyrannie des Cypsélides, VIII, ix, 22.

Corps — občit à l'âme, I, 11, 11.— Toutes les parties du corps doivent avoir entre elles certaines proportions, VIII, 11, 7. — Politique, est divisé en deux parties, IV, vIII, 6. — Politique, ne doit être composé que de citoyens armés, VI, x, 8.

Cos — patrie d'Hippocrate, VIII, iv, 2, n. — Révolution oligarchique de cette ville, VIII, 1v, 2.

Cosénateurs — fonctions de ces magistrats, VIII, vi, 8.

Cosmes — magistrats Crétois; leurs attributions comparées à celles des Centinence — est la vertu qui fait Éphores, II, vii, 3. — Organisation

Crète, II, VII, 6.

Cotys — tué par des conspirateurs, VIII, viii, 12.

Courage — le courage et la sagesse différent complétement pour la semme et pour l'homme, III, 11, 10. — Est une qualité des masses, IV, v, 2.— Appartient à ceux qui réunissent la douceur et la magnanimité du lion, V, III, 3. — Aidé de ressources puissantes, devient de l'audace, VIII, VIII, 15.

Cousin (M.-V.) — sa traduction de Platon citée, passim, I, v, 11, n. — Sa traduction et son argument des Lois, cités, II, III, 1, n. — Sa note sur le nombre mythique de Platon, VIII, x, 1, n. — Sa traduction du Politique de Platon sur le mot aristocratie citée, pr., p. xix, n. — Sa traduction des Lois de Platon citée sur les relations que doit entretenir le pouvoir avec les citoyens, pr., p. xxvi, n.

Conteaux — de Delphes, à plusieurs fins, I, I, 5, et n.

Cragius — son ouvrage sur la république de Lacédémone, II, II, 5, n., et passim. — A réuni soigneusement dans son ouvrage toutes les lois de Sparte dont il est parlé dans les auteurs anciens, II, vi, 10, n. — Son ouvrage sur la république de Lacédémone, II, vi, 24, n.

Cratæus — tue Archélaus, VIII, viii, 11.

Crécelle—inventée pour les enfants par Archytas, V, vi, 1.

Crète — les repas publics en Crète fondaient la communauté des biens. II, II, 10. — Les frais des repas communs y sont à la charge de l'État, II. vi, 21. — Sa position favorable, II, vii, 2. — Examen de sa constitution, II, vii, 1. — Sa constitution est dé-

désectueuse de cette magistrature en testable à certains égards, II, vn, 6. — Analyse de la constitution crétoise, par Aristote, est ce que l'antiquité nous a laissé de plus complet sur ce sujet, II, vii, 8, n. — Le système de l'éducation publique et la plupart des lois ne sont calculés que pour la guerre, IV, 11, 5. — Distinction des classes en Crète, IV, IX, 1.

> Grétois — interdisent à leurs esclives la gymnastique et la possession des armes, II, II, 12.—Avaient la royauté, qu'ils renversèrent plus tard, II, vii, 3.

> Grime — cause ordinaire du crime, 11, IV, 7.

> Grimes — volontaires, leur source, II, vi, 19.

> Gris — (Utilité des ) chez les enfants, IV, xv, 6.

> Critique — de la théorie de Platen sur les révolutions, VIII, x, 1.

> Critiques — les mêmes critiques et les mêmes éloges à peu près s'adresseront à Montesquieu, comme à Aristote à deux mille ans de distance, pr., LXXXI.

> Croyanoes — (les grandes et indispensables) qu'il faut cultiver dans les enfants se réduisent à trois, pr., p. xxxiv et suiv.

> Culte divin — ses frais sont une charge commune de la cité, IV, 1x, 7.

> Culte — (Administration du), VII, v, 11.

> Cume singulière loi sur le meurtre, II, v, 12.—Ou Cyme, ville d'Eolide, en Asie Mineure, II, v, 12, n. — Révolution oligarchique de cette ville, VIII, iv, 3.

> Cumul - honoré à Carthage, Il. viii, 8. — De certaines functions politiques, VI, 111, 15.

> Cupidité — sa nature est de n'avoir point de limites, II, IV. 11.

Cypsèle - régne trente ans à Co-

rinthe, VIII, 1x, 22. — Tyran de Co-texte de la Politique d'Aristote, VIII, rinthe, VIII, viii, 4.

**Cypsélides** — objet politique des monuments que les Cypsélides ont élevés, VIII, 1x, 4.—Règnent soixantetreize ans à Corinthe, VIII, Ix, 22.— 5. — Détrône Erreur commise à leur égard dans le viii, 15.

ix, 22, n.

**Cyrêno** — révolution de cette ville, **VII**, 11, 10.

Cyrus — son mérite, VIII, viii, Astyage, VIII,

D

le partage exclusif de l'homme courageux, V, 111, 5. — A choisir les maėlus, II, 111, 13.

Dangers — des unions prématurees, IV, xIV, 4.

Daphnæus — accusé par Denys l'Ancien, VIII, IV, 5.

Barius — tué par Artabane, VIII, **VIII, 14.** 

**Décamnichus** — conspire contre Archélaüs, VIII, vIII, 13.

**Décision** — du juste est ce qui constitue le droit, I, 1, 13.

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen faite par la Constituante, son immense importance, pr. 1 et suiv.

Décrets — ne peuvent jamais statuer d'une manière générale, VI, 1v,7.

Dédale — ses statues, I, II, 5. — Son grand mérite de statuaire, I, 11, 5, n.

**Défauts** — de Platon ne sont pas tout à fait les siens, ils sont ceux de son siècle, pr. xIII. — Et qualités CIII.

est de se tenir au niveau de toutes les découvertes, IV, x, 8.

le style de l'Esprit des Lois, pour

Danger — le braver noblement est être piquant, n'en reste pas moins juste, pr., ciii.

Définition — du véritable orateur, gistrats sur une liste de candidats par un disciple de Platon, consul de Rome, Cicéron, pr., p. xxix. — Du citoyen, III, 1, 5. — Des trois gouvernements, III, v, 5. — D'un peuple monarchique, d'un peuple aristocratique et d'un peuple républicain, III, xi, 11.

> Dégradation — ordre de dégradation entre les mauvais gouvernements, **VI**, n, 2.

Délassement — digne d'un homme libre, c'est la musique, V, 11, 6.

Délatrices — femmes appelées ainsi à Syracuse, parce qu'elles faisaient le métier d'espions, VIII, IX, 3.

**Belphes** — les couteliers y fabriquent des instruments à plusieurs fins, I, 1, 5. — Troubles de cette ville causés par un mariage, VIII, m, 3.

Démagogie — est une corruption de la république, son objet, III, v, 4. — Sa définition, III, v, 5. — Sa place dans la science politique, VI, 11, 2. — Sa place dans la science politique, du style de l'Esprit des Lois, pr., VI, v, 1. — Moyens de la contenir, VII, 11, 9. — Organisation spéciale Défense — des places, son devoir du pouvoir dans la démagogie, VIII, 1, 2 et suiv. — N'est pas amenée plus souvent que tout autre forme de gou-Deffand—(Madame du), son mot sur vernement par les révolutions, VIII, **x**, 6.

une ressemblance frappante, VI, IV, 5. — Est pour le peuple un véritable flatteur, VIII, 1x, 6.

Démagogues — leur pouvoir redoutable, VI, IV, 4. - Provoquent les confiscations, VII, 111, 2. — Leur turbulence amène parfois des révolutions, VIII, IV, 1. — Leurs manœuvres contre les riches, VIII, IV, 3.

Démocrates — de Cyrène, leurs moyens pour fonder le pouvoir populaire, VII, II, 11.

Démocratie — dans elle seule, existe le droit commun et illimité d'être membre de l'assemblée publique et d'être juge, III, 1, 8. — Sa définition, III, v, 5. — Ses prétentions contre l'oligarchie, III, v. 7. — Ne repose pas essentiellement sur la souveraineté de la majorité, VI, III, 6. — Doit être essentiellement formée espèces de démocratie, VI, IV, 2. — Causes de ses diverses espèces, VI, v, 3. — Son caractère spécial, VI, vI, 4. — Ruses politiques dans la démocratie, VI, x, 8. — Genre d'égalité qu'elle recherche, VI, xI, 3. — Ses variétés, VII, 1, 4. — Organisation spéciale du pouvoir dans la démocratie, VII, 1, 1 et suiv. — Ses principes généraux, VII, 1, 6 et suiv. — Quatre formes de la démocratie, VII, 11, 1. — Ruses politiques dans la démocratie, VII, 11, 12. — Est plus stable et moins sujette aux bouleversements que l'oligarchie, VIII, 1, 9. - Est le plus solide des gouverne- II, vi, 12. ments, VIII, vi, 4. — Aristote en fait l'éloge, VIII, vi. 4, n. - Ni la démocratie ni l'oligarchie ne sauraient être ni subsister sans renfermer dans leur sein des riches et des pauvres, VIII, vii, 18. — Ses caractères dis-

Démagogue — et le flatteur ont tinctifs, VIII, VII, 22. — Athénienne croyait avoir autant d'obligations à Thésée qu'à Solon, II, IX, 2, n. — D'Athènes, rensorcée par ses victoires sur les Perses, VIII, III, 5. — Renversée à Thèbes, à Mégare, VIII, 11, 6. — De nos jours doit savoir gré à Jean-Jacques de l'avoir devinée près d'un siècle à l'avance, pr., cxl.

> Démocratiques—(Utilité des formes) même dans les oligarchies, VIII, **VII**, 3.

> Beniers publies — leur recouvrement, VII, v, 4.

> Dénomination — des gouvernements, Ill, v, 2.

Denys — l'Ancien, chasse de Syracuse un citoyen qui avait le mosepole des fers, I, IV, 8, n. — Demande des gardes aux Syracusains, III, x, 10. — Avait contribué aux perfectionnements des machines de guerre, par des pauvres, VI, III, 8. — Cinq IV, x, 6, n. — Ses manœuvres contre les riches, VIII, IV, 5. — Tyran de Syracuse, VIII, v, 6. — Prend une femme dans la ville de Locres, VIII, vi, 7. — Tyran de Syracuse, VIII, viii, 4. — Son système d'impôts, VIII, 1x, 5.

> Denys le Jeune — attaqué par Dion, VIII, viii, 14. — Chute de sa tyrannie, VIII, vIII, 19.

> Denys d'Halicarnasse — compare les Æsymnètes aux dictateurs romains, III, 1x, 5, n.

> Dépenses publiques — (Administration des). VII. v, 12.

> Dépopulation — ses effets à Sparte,

Derdas — sa conspiration contre Amyntas, VIII, viii, 10.

Dérèglement — des femmes, outre que par lui-même il est une tache pour l'État, pousse les citoyens à l'amour effréné de la richesse, II, vi, 9. de traiter de la politique; la raison qu'il en donne, pr., cxxx.

Descendants — vertueux doivent avoir de vertueux ancêtres, III, v11,7.

**Désir** — naturel chez l'homme, aussi bien que chez les autres animaux et chez les plantes, c'est de vouloir laisser après soi un être lait à son image, I, 1, 4. — De la fortune et des honneurs, cause des révolutions, VIII, 11, 2.

Despotisme — est légitime de maître à esclave, IV, 11, 9.

Dessin — son utilité, V, II, G. — Fait quelquefois partie de l'éducation, **V**, 11, 3; **V**, 111, 2.

Destination — spéciale de l'être que forme la nature, 1, 1, 5.

Destutt de Traoy — a divisé les gouvernements, comme Aristote, en deux classes, III, IV, 7, n.

**Désunion** — des sujets est le but constant du tyran, VIII, ix, 8.

**Déviations** — des gouvernements, III, v, 4.

**Devoirs** — de la science politique, pr., cxlix.

**Dévotion** — le tyran doit afficher la dévotion, VIII, 1x, 15.

Diagoras — renverse l'oligarchie à Erétrie, VIII, v, 10.

Dialogues — de Socrate sont éminemment remarquables, II, 111, 3.

**Diderot** — commente un passage de la Politique, VIII, viii, 19, n. — Politique des souverains, citée, VIII. vu, 19, n.

Dieu — son action sur lui-même et sur le monde, IV, 1, 5. - L'action de Dieu ne sort pas de lui-même, IV, 111, 6. — Est pour les mortels qu'il a créés la juste mesure de toutes choses, selon Platon, pr., p. xxxıv.

Différence — entre l'esclave et l'ou-

Descartes — s'est toujours défendu vrier, l, v, 10. — Du bonheur à la fortune, IV, 1, 5. — Des âges entre les parents et les enfants, IV, xiv, 2. — Frappante entre Platon et Aristote, pr. LXXIX.

> **Différences** — de dénomination des gouvernements, III, v, 2.

> Digge — monarchiste anglais, s'appuie d'une opinion d'Aristote, III, xI, l et n.

> Dioolès — aimé de Philolaüs, s'enfuit à Thèbes pour échapper à l'amour de sa mère. II, 1x, 6.

> Diodore de Sicile — cité sur la comnunauté des femmes chez les Troglodytes, II, 1, 13 et n. — A fait l'analyse des lois principales de Charondas, II, ix, 5 et n. -- Cité sur l'étendue de Babylone, III, i, 12 et n. — Cité sur les machines de guerre, IV, x, 6 et n.

> Diegène de Lacrte — Cité sur la vie de Thalès, I, IV, 5 et n. — Nous a conservé le testament d'Aristote, IV,  $\mathbf{1x}$ , 9 et  $\mathbf{n}$ .

> **Dion** — conspire contre le jeune Denys, VIII, viii, 14. — Sa magnanimité en attaquant Denys le Jeune; ses belles paroles, VIII, vIII, 17.— Sa mort, VIII, viii, 19.

> Diophante — archonte d'Athènes ses lois sur les ouvriers, II, IV, 13 et n.

> Diotogène - pythagoricien; un de ses fragments conservé par Stobée,  $\mathbf{V}_{1}$ , 1 et  $\mathbf{n}_{2}$ .

> Directions — générales qu'il convient de donner à l'éducation des citoyens, IV, xIII, 9.

> Discours de Machiavel — Sur les Décades de Tite-Live; ses mérites, pr., cxxIII.

> Discussion—de l'ordre des livres de la Politique d'Aristote, app., clix.

Disposition — habituelle des race

Des habitations particulières, IV, accidentelles, III, v, 7. — Ne donne x, 4.

Dispositions — principales de la constitution d'Hippodamus, II, v, 2.

Disproportion — des propriétés à Sparte, II, vi, 10.

Distinction — dans les actes humains, dans les parties de l'âme et dans leurs facultés, IV, xIII, 8.—Qu'on peut faire dans l'égalité politique, VIII, 1,7. — Entre bien né ou anoble »et libre, I, 11, 18 et n.

Distinction — très-juste et trèsutile qu'a faite Rousseau mieux que personne avant lui, et même après lui, celle du souverain et du gouvernement, pr., cxlvi.

Distinctions — de la classe inférieure et de la classe élevée, VI, IV, 1. - Qui naissent de la fortune, VI, 111, 2.

Dithyrambe—Sanature toute phrygienne, V, vII, 9.

Division — des villes en rues, inventée par Hippodamus, II, v, 1. — Nécessaire des individus en classes distinctes, en Crète et en Egypte, IV, IX, 1. — De la Politique d'Aristote en huit livres, auteur à qui elle peut appartenir, app., clxxv.

Divisions — qui éclatent entre les principaux citoyens s'étendent en général à l'État entier, VIII, 111, 2.

Doctrine — de Spinosa sur la société reproduit sidèlement celle de Hobbes, pr., cxxxiv.

ritation contre ceux qui servent à tous l'égalité, VII, 1, 6. les instants, 11, 11, 3.

droit de cité, III, 1, 3. — La commuà l'État, III, v, 14.

Domination — de la minorité et suivantes.

énergiques et guerrières, II, vi, 6. — celle de la majorité sont choses teut pas le bonheur, IV, IV, 4.

> Dorien (Le mode) — peut se composer des mêmes sons que le mode phrygien, mais diversement arrangés, III, 1, 14. — Sa gravité; préférable pour l'éducation, V, v11, 10. — Calme l'âme, V, v, 8. — Est un des medes fondamentaux de la musique, VI, 111, 4.

> Doriens (les) - fort durs envers les esclaves, I, II, 22 et n.

> Doxandre — citoyen de Mytilène, appelle les Athéniens contre sa patrie, VIII, m, 3.

> Dracon — Ses lois rigoureuses, II, ix, 9. — Solon les réforma, id. et n. (C'est en ce sens qu'il faut rectifier la note de la page 120, où il est dit au contraire que Dracon réforma les lois de Solon.)

Droit (le) — est la règle de l'association politique, I, 1, 13.—Ledroit politique à Sparte dépendait de la présence des citoyens aux repas communs, II, vi, 21. — Le droit commun et illilimité d'être membre de l'assemblée publique et d'être juge n'existe que dans la démocratie, III, 1, 8. - Le droit politique peut s'acquérir, dans quelques démocraties, du chef de la mère, III, 111, 4. — Il appartient sans aucune distinction à tous ceux qui possèdent le cens légal, VI, v, 3. – Le droit de nommer les magistrats, à qui il appartient, VI, xII, 10. - Le Domestiques — On a surtout de l'ir- droit politique dans la démocratie est

Droits - varient suivant les per-Domicile — seul ne constitue pas le sonnes auxquelles ils s'appliquent, III, v, 8.— De l'homme et du citoyen; nauté du domicile; ce qu'elle procure importance de cette Déclaration saite par la Constituante, pr., pages i et

Durée — de la faculté de la génération dans l'homme et dans la femme, IV, xIV, 3.

Dynastie — ou gouvernement exclusif d'une oli garchie violente, III, v, 7; et VI, v, 1.

E

Baux (Nécessité des) — naturelles l'État, I, v, 12; et II, IV, 6. — A les dans une ville, IV, x, 2. — Eaux publiques et fontaines; leur entretien, **VI**, **v**, 3.

ш, 12.

**Ecole** (La seule et véritable) du commandement, c'est l'obéissance, III, 11, 9..— De Bacon et celle de Descartes n'ont pas fait avancer la science politique d'un seul pas, pr., cxxxvi.

Booles — Doivent être interdites par le tyran, VIII, 1x, 2.

**Economie** politique — essai d'Aristote sur cette science, I, 111, 1 et suiv. - Valeur de cet essai d'Aristote, pr., LXIV.

**Economiquo** — ouvrage d'Aristote indiqué dans la Politique, I, v, 1 et n. — Indiqué dans la Politique, IV, v, 1 et n. — Indiqué dans la Politique, IV, ix, 9 et n.

**Ecphantidės** — poëte comique d'Athènes, V, vi, 6 et n.

**Ecrivains** politiques — exigent de leurs guerriers affection pour ceux qu'ils connaissent, et férocité contre les inconnus, IV, vi, 2. — Leur erreur, VI, 1, 3. — Immortels, dont s'honore la science politique, pr., cvii.

Edifices — consacrés aux céréinonies religieuses serviront à la fois aux repas solennels des principaux magistrats, et à l'accomplissement de de tous les rites que la loi ou un oracle de la Pythie n'a pas rendus secrets, IV, xi, 1. — Leur entretien, VII, v, 3.

Education — son importance dans

mêmes essets pour les citoyens que pour l'homme en général, III, xII, 1. — Ses rapports au principe du gou-Echange — Son origine, son but, I, vernement, IV, xIII, 4. — Agit par les exemples et par les leçons, par les mœurs et par les maitres, lV, xIII, 6. — Directions générales qu'il convient de donner à l'éducation des citoyens, IV, xIII, 9.—Est généralement négligée par les gouvernements, IV, xIII, 10. — Celle du corps doit précéder celle de l'esprit, IV, xIII, 23. — Comprend deux époques distinctes, depuis sept ans jusqu'à la puberté, et depuis la puberté jusqu'à vingt-un ans, IV, xv, 11. — Son importance, V, I, 1. — Commune chez les Lacedémoniens, V, 1, 3. — Objets qu'elle doit comprendre, V, 11, 1 et suiv. — Ne doit pas inspirer la férocité, V, 111, 3. — Commune des enfants à Sparte, VI, vii, 5. Ses rapports au principe du gouvernement, VIII, vii, 20. — Musicale; trois choses y sont essentiellement requises, V, vII, 11. — Toute éducation qui n'est pas religieuse est incomplète et fausse, pr., xxxvi.

> **Effets** — précieux qui naissent de la charité sociale, pr., p. xxvII.

> **Egalité** — est le rapport nécessaire d'individus libres, II, 1, 5. — De fortune, soutenue par Phaléas, II, IV, 1 et suiv. — De fortune, doit comprendre plus que les biens-fonds, II, IV, 12.— Des fortunes, est le principe qu'a particulièrement développé Phaléas. II, 1x, 8. — Base de l'association po-

mun entre égaux, III, v, 8.— Quelles sont les bases de l'égalité politique, III, vii, 1.—De la justice, se rapporte autant à l'intérêt général de l'Etat qu'à l'intérêt individuel des citoyens, III, vii, 12. — Est la première loi de l'Etat, III, x1, 3. — Politique, soutenue par Aristote, IV, vII, 2 et n. — Ré-, clamée par tous les citoyens, IV, xiii, 1. Dans la constitution lacédémonienne, VI, vII, 5. — Est le caractère essentiel de la démocratie, VII, 1, 6 et 9. ---Ce que c'est que l'égalité démocratique, VII, 1, 9. — De mérite, égalité de nombre, VII, 1, 11. — Et la liberté sont les deux bases fondamentales de la démocratie, VI, IV, 2. — Politique est double, VIII, 1, 7.—Politique soutenue par Aristote, vi, 5 et n. — Est le droit commun, VIII, VII, 22.

Egine — est peuplée de négociants, VI, IV, 1 et n. — Son soulèvement contre Charès, VIII, v, 6.

Église — L'ennemi qu'elle a le plus craint et la plus haï, c'est Machiavel, pr., cxxvi.

**Égoisme** — est un excès coupable de l'amour de soi-même, II, 11, 6.

Égypte — loi sur l'exercice de la médecine, III, x, 4.— Distinction des classes en Égypte, IV, IV, 1. — Sa prodigieuse ant quité, IV, IX, 5.

Égyptiens — énorme antiquité de leurs observations astronomiques, IV, ix, 5 et n.

Élection (Caractère de l') du sénat, dans le système de Platon, II, III, 12 et n.

Éligibilité — est, on le droit de tous, ou un privilége attaché à quelque avantage, VI, xII, 10.

Éléments (les) de l'économie politique sont précisément ceux de la famille même, 1, 11, 1, — (Les pre-

litique, III, II, 9. — Est le droit commun entre égaux, III, v, 8. — Quelles I, xv, 2. — Nécessaires à l'État, III, sont les bases de l'égalité politique, III, vII, 6. — Indispensables à l'existence vII, 1. — De la justice, se rapporte autant de la cité, IV, vII, 3. — Trois à l'intérêt général de l'État qu'à l'inérêt individuel des citoyens, III, galité, VI, vI, 5. — Les éléments opvII, 12. — Est la première loi de l'Éphant sont : les gens distintat, III, xI, 3. — Politique, soutenue gués et vulgaires d'une part, et de par Aristote, IV, vII, 2 et n. — Réplique, vII, 8. — En musique, V, vII, 2.

Elis — constitution oligarchique de cette ville, VIII, v, 8 et n.

Élimée — province voisine de la Macédoine, VIII, VIII, 11.

Éloge — de l'amour de soi est aussi dans Platon, II, II, 6 et n.

Éloges — les mêmes éloges à peu près et les mêmes critiques s'adressent à Montesquieu, comme à Aristote, à deux mille ans de distance, pr., LXXXI.

États démocratiques, VIII, 1v, 4.

Émile — de Rousseau; ses conséquences politiques très-graves, VIII, VII, 29 et n.

Emplois — publics comparés à des instruments à plusieurs fins, VI, xu. 5. — Doiveut être rétribués dans la démocratie, VII, 1, 9.

Emprunts — faits par Cicéron à Pelybe, à Aristote et à Platon, pr. cx.

Enfant — n'a qu'une volonté incomplète, I, 1. 6. — La communauté des enfants proposée par Platon, II, 1, 2. — Leur nombre doit être limité avec la communaute des biens, II, 111, 6. — Sont des citoyers incomplets, III, 1, 4. — Sont citoyers imparfaits, III, 111, 2. — On doit abandonner tous les enfants contrefaits, IV, xiv, 10. — Il faut les bailtuer de bonne heure au froil, IV, xv, 2. — On ne peut en exiger d'application avant cinq aus,

IV, xv, 4. — Doivent rester jusqu'à 1. — Constitution de cette ville, VIII? sept ans dans la maison paternelle, IV, xv, 6. — Ne doivent jamais entendre de paroles indécentes, IV, xv. 7. — Doivent être soumis à l'art du pédotribe et à la gymnastique, V, 111, 3. — Doivent apprendre à exécuter eux-mêmes la musique, V, vi, 1. — Education commune des enfants à Sparte, VI, VII, 5. — Magistrats chargés de veiller sur eux, VII, v, 13.

Ennemis — les plus dangereux ennemis du tyran, VIII, ix, 18.

**Enregistrement** — des actes et arrêts des tribunaux, VII, v, 4.

Enrôlements — militaires des citoyens, VII, v. 2.

Enthousiasmo — est une modification toute morale, V, v, 5.

Enumération — des choses dont la cité, quelle qu'elle soit, ne peut absolument point se passer, IV, vii, 4. — De toutes les fonctions publiques, VII, v, 2.

**Epaminondas** — son invasion en Laconie, II, v, 7 et n.

**Ephialte** — mutile les attributions de l'Aréopage, II, ix, 3 et n.

**Ephores de Sparte** — pris dans les rangs du peuple, II, III, 10. — Avantages et défauts de cette institution, II, sv., 14. — Mode de leur élection; leur corruption, II, vi, 16. — Mode d'élection pour les Ephores, II, vi, 16 et n. — Se partagent toutes les affaires civiles, III, 1, 7. — Créés par Théopompe, VIII, ix, 1.

**Ephorie** — est une institution contraire à celles de Lycurgue, II, v. 14 et n. — Appartient au peuple à Sparte, VI, v11, 5.

la solde de l'État, II, IV, 13 et n. — Obéit à un magistrat suprême, III, x, — Des Pénestes a été dangereux aux

**1**, 6.

Épidaure — Révolution de cette ville, VIII, 111, 4.

Epiménide — de Crète appelait les membres de la famille Compagnons de foyer, I, 1, 6. — Son ouvrage sur la constitution crétoise, I, 1, 6 et n.

Epitadės - ėphore; sa loi, II, vi, 10 et n.

Epithètes — de monarchique, d'aristocratique, de républicain; ce qu'elles signissent pour un peuple, III, xi, 11.

**Epoque** — du mariage pou**r** l**es** femmes et les hommes, IV, xIV, 6. — Où la génération devra cesser, IV, IV, 3.

Brétrie — Les chevaliers y formaient une oligarchie, VI, III, 2. — Révolution de cette ville, VIII, v. 10.

Erreur — de Socrate, qui vient de la fausseté du principe d'où il part, II, 1, 9. — Dans le texte de la Politique sur la durée du règne des Cypsélides, VIII, ix, 22 et n.

Erreurs — qui déparent la Politique de Platon, pr., p. xxxix. — Contenues dans la méthode historique d'Aristote, pr., Lvi. — Dans la théorie du principe des gouvernements, pr., xc. — Erreurs de Hobbes, pr., CXXXI.

Brythrée — Révolution démocratique de cette ville, VIII, v, 3.

Eschine — Cité sur le penchant vicieux dont il se vante, II, vii, 5 et n.

Esclavage — naturel est juste et utile, I, 11, 15. — Ne peut être fondé ni par la loi, ni par la guerre; il l'est par la nature seule, I, II, 16. — Son origine, 1, 11, 3. — Théories diverses sur le principe de l'esclavage, l. 11, 3 Épidamne - Les ouvriers y sont à et 15. - Protestations dans l'Antiquité contre l'esclavage, I, 11, 3 et n.

Thessaliens, comme celui des Hilotes aux Spartiates, II, vi, 2. — Protestations dans l'antiquité contre l'esclavage, pr., LVI.

Esclave — la seconde société est celle du maître et de l'esclave, I, 1, 4. - Est un des éléments de la famille, I, 11, 1. — Est un instrument de la propriété, 1, 11, 4. — Relation de l'esclave au maître, I, 11, 6. — L'esclave pouvait servir d'hypothèque à Athènes, I, 11, 1 et n. — Ce que c'est que l'esclave par nature, I, 11, 13. — Comparaison des esclaves avec les animaux, l, 11, 14. — La chasse aux esclaves, permise par la nature, I, III, 8. — Jusqu'où va sa vertu, I, v, 3.— Est absolument privé de volonté, I, v, 6.—Sa différence avec le mercenaire, III, 111, 3. — L'emploi d'un esclave. en tant qu'esclave, n'est pas chose fort noble, IV, 111, 1.

Esclaves — instruits à Syracuse, I, 11, 22. — Leur science; en quoi elle consiste, I, 11, 23. — Il faut les reprendre avec la plus grande indulgence, I, v, 11. — Leur première insurrection chez les Thessaliens, II, vi, 3. — La conduite qu'on doit tenir envers eux, II, vi, 4. — Leurs devoirs dans la cité, III, 11, 8.— Leur condition dans un bon gouvernement, IV,

Espèces — trois diverses espèces de richesses, 1, 1v, 2.

**Espions** — origine des espions, VIII, IX, 3 et n.

**Esprit** — des lois de Montesquieu, analyse, pr., LXXXI et suiv.

**Esquisse** — rapide de toutes les fonctions publiques, VII, v, 2.

Est — le vent d'est dérive du vent du midi, VI, 111, 4.

sique, V, IV, 1.

Btablissement — des autorités, tel que le propose Socrate, offre bien des dangers, II, II, 15. — Les douze modes d'établissement pour les magistratures, VI, xII, 11.

**Etat** — est une association, l, 1, 1. - Est un fait de nature, I, 1, 8. -Est la réunion de plusieurs villages, I, 1, 8. — Sa supériorité naturelle sur les individus, I, 1, 9. — Son bien suprême, II, 1, 16. — Incertitude sur la signification de ce mot, III, 1, 1.—En quoi il consiste précisément; quand on peut dire qu'il est changé, III, i, 11. — Quel doit être son premier soin, III, v, 11. — Son but, III, v, 14. — Eléments indispensables à son existence ot à sa prospérité, III, vii, 6. — N'est qu'une association d'êtres égaux, III, x1, 2. — Le bonheur de l'Etat est-il le même que celui de l'individu? IV, 11, 1. — Quel est l'Etat le plus parfait? IV, 11, 3.—Trop populeux ne peut être bien gouverné, IV. IV,5.—Eléments indispensables de l'Etat, IV, vii, 1 et suiv. — Ce qui le rend vertueux, IV, x11, 5. - Qualités qu'il doit posséder pour jouir de la paix, IV, xIII, 17. — Diversité des parties qui composent l'Etat, VI, III. 1. — Se compose d'éléments fort multiples, VI, III, 10. — Trois éléments s'y disputent l'égalité, VI. vi, 5. — Deux objets qu'il faut y distinguer, VI, x, 1. — Se compose de deux parties : les riches et les pauvres, VII, 1, 3. — Tel que le comprend Platon, pr., p. xxxvi.

États — voisins ne doivent pas être perdus de vue en fait de législation. II, III, 4. — Leur conservation, VIII, vII, 5.

**Étendue** — de la cité est un objet que Estime — qu'on doit faire de la mu- l'homme d'Etat ne doit pas négliger, Ill, 1, 12. — De l'État ne doit pas être fort grande, IV, IV, 3. — Des Etats de la Politique d'Aristote, IV, IX, 7 est soumise à certaines bornes, IV, IV, 6.

Ethiopie — le pouvoir politique y est, dit-on, réparti selon la taille et la beauté, VI, 111, 7.

Etrangers — ne jouissent des droits politiques qu'à la condition de présenter caution, Ill, 1, 3. — Admis par Syracuse au droit de cité, VIII, 11, 11.

Etre — dans la nature, un étre n'a qu'une destination, I, 1, 5. — L'être le plus àgé et le plus accompli est appelé à commander à l'être plus jeune et plus incomplet, I, v, 1. — L'être sauvage est dégradé, I, 1, 9.

**Etrusques** — liés par des traités aux Carthaginois, III, v, 11. — Nommés Racena dans leur propre langue, III, v, 11 et n.

**Etude** — est toujours pénible, V, IV, 5. — L'étude de l'âme humaine est la première des études que la science politique doit faire, pr., cl.

**Eubule** — son conseil à Autophradate, II, IV, IO et n.

Eunomie — nom d'un des poëmes de Tyrtée, VIII, vi, 2.

**Eunuque** — surnom de Nicoclès, VIII, viii, 10 et n.

**Euripide** — cité par Aristote, I, 1, 5 et n. — Sa pièce d'Eolus, II, 11, 5 et n. — Cité deux fois, IV, vi, 4 et n. — Cité, V, IV, I et n. — Cité, VIII, vii, 22. — Fit cruellement fouetter Décamnichus, VIII, viii, 13.

Europe — pays de liberté, IV,

Enropéens — leur amour de l'in- 1v, 8. dépendance, III, 1x, 3. — Sont plus courageux, mais moins industrieux que les Asiatiques, IV, vi, 1.

Euryphon — père d'Hippodamus, II, v, 1.

**Bustathe** — se trompe sur le titre chesse, I, 1v, 2.

et n. — Appelle à tort la Politique : les Constitutions, VIII, Ix, 6 et n.

Eutychrate — citoyen de Phocée, père d'Onomarque, VIII, 111, 4.

Evagoras — tué par l'eunuque Nicoclès, VIII, vIII, 10.

Evangile — a plus décrié le commerce qu'Aristote, I, 111, 23 et n.

**Evétion**—citoyen d'Héraclée, VIII, v, 10.

Examen du Traité des lois de Platon, II, III, 1. — De la constitution imaginée par Hippodamus de Milet, II, v, 2. — De la constitution de Lacédémone, II, vi, 1. — De la République de Platon, II, 1, 4 et suiv.— De la constitution de Sparte, II, v, 1, et suiv. — De la constitution crétoise, II, vii, 1. — De la constitution de Carthage, II, vIII, 1. — De la constitution d'Athènes, II, 1x, 1.

**Examinateurs** — de la comptabilité publique, VII, v, 10.

**Exécution** — des condamnations judiciaires; à qui confiée, VII, v, 6.

Exemples — de diverses spéculations commerciales, I, IV, 5 et suiv.

Exercices — trop rudes énervent les enfants, V, 111, 6, — Exercices exécutables pour le plus grand nombre d'élèves, VI, 1, 1.

Expédient — des Crétois à l'égard de leurs esclaves, II, II, 12. — L'expédient politique proposé par Phaléas n'offre de garantie que contre les crimes de peu d'importance, II,

Expédients — de monopoles sont utiles à connaître, même pour les chefs des États, I, IV, 8.

Exploitation — des bois et celle des mines est une troisième espèce de rilité et justice, VII, 1, 14.

Familiaritės — repoussantes, permises par Platon entre père et sils, frère et frère, II, 1, 15.

Famille — est la société de tous les instants, I, I, 6. — Le gouvernement de la famille; ses éléments, I, 11, 1. — Toute famille est régie par un seul chef, I, 11, 21. — San administration repose sur trois pouvoirs, I, v, 1.

Favorin — cité et rectissé, I, 1, 5, n.

Femelles — des animaux font souvent des petits tout pareils aux mâles, II, 1, 13.

Pemme — la première société est celle du mari et de la femme, I, i, 2. - Chez les Barbares, est de même ordre que l'esclave, I, 1, 5. — Rapport de la femme à l'homme, I, v, 1. — Ses vertus dissérentes de celles de l'homme, I, v, 4. — N'a qu'une volonté en sous-ordre, I, v, 6. — Devoir de la femme dans la famille, III, II, 10.

**Femmes** — sont oubliées dans la constitution de Sparte, II, vi, 5. — La communauté des femmes proposée par Platon, II, 1, 2. — Communauté des femmes en Libye, II, 1, 13. — Communes chez divers peuples de Fantiquité, II, 1, 13, n. — Leurs occupations doivent être les mêmes que celles des hommes, suivant Platon, II, 11, 15. — Leurs repas communs dans les Lois de Platon, II, 111, 2. — Leur empire sur les races guerrières. II, vi, 7. — Peuvent enfanter jusqu'à cinquante ans, IV, xIV, 3. — Ne doivent pas être marices trop jeunes, IV,

Paiblesse — réclame toujours éga- xiv, 5. — Le législateur doit prescrire un régime aux femmes grosses, IV, xIV, 9. — Magistrats chargés de les surveiller, VII, v, 13.

> **Férocité** — le guerrier ne doit avoir de férocité envers qui que ce soit, IV, vi, 3.

**Pers** — le monopole des fers fait la fortune d'un citoyen de Syracuse, 1, iv, 7.

Filmer — monarchiste anglais, s'appuie d'une opinion d'Aristote, III, x1, 1, n.

Fils — des hommes au pouvoir se livrent à la mollesse, dans les oligarchies, VIII, vii, 21.

Pinances — de l'Etat doivent toujours être abondantes, II, vi, 9. — N'ont jamais causé de révolution dans l'Antiquité, VIII, vii, 22, n.

Plambeaux — disposés pour servir aussi de lances, VI, XII, 5. — Féles aux slambeaux, VIII, vii, 11 et n.

**Platteur** — et le démagogue, leur rôle auprès du peuple et des tyrans, VI, IV, 4. — Et le démagogue ont une ressemblance frappante, VI, 1v, 5.

**Platteurs** — sont en grande estime près du tyran, VIII, 1x, 6.

Plute — instrument à proscrire dans l'éducation, V, vi, 5. — N'est pas un instrument moral; d'abord très-cultivée, V, vi, 5.

Ponctionnaires publics — leurs attributions diverses, VII, v, 1.

Fonctions publiques — doivent être confices aux plus capables, II, vin. 7. — Sont de véritables honneurs. III, vi, 3. — Enumération des fouctions sociales fudispensables à l'État. IV. vm, 3 et suiv. — Certaines fonctions

politiques peuvent être cumulées, VI, 111, 15. — De guerrier et de laboureur se trouvent souvent réunies, VI, III, 13. — Toutes les fonctions dans la constitution de Sparte sont électives, VI, VII, 5. — Publiques de diverses espèces, VI, xII, 3. — Doivent être rétribuées dans la démocratie, VII, 1, 9. — D'espèces diverses, VII, v, 8 et suiv. — Doivent être exercées gratuitement, VIII, vii, 10. — L'exercice des fonctions suprêmes demande dans ceux qui les obtiennent trois qualités, VIII, vii, 14. — Toutes les fonctions publiques données jadis par le peuple, VIII, viii, 3.

Fonds — et les fruits doivent-ils être mis également en communauté? II, 11, 1.

Fontaines publiques — leur entretien, VII, v, 3.

**Force** — ne peut fonder l'esclavage, I, 11, 16. — Identité de la force et de la vertu, I, 11, 17. — De l'homme est toute de commandement, celle de la femme, toute de soumission, I, v, 8. — Armée, ce qu'elle doit être, remise à un roi, III, x, 10. — Est le point essentiel pour le maintien de la tyrannie, VIII, 1x, 10.

Forets publiques — Leur conservation, VII, v, 4.

Formule — du serment des rois aux temps héroiques, III, 1x, 7.

Portifications — les plus inexpugnables sont les moyens les plus militaires pour échapper à une défaite certaine, IV, x, 6.

Fortune — Mérite attention, à cause du loisir qu'elle procure, II, visi, 6. — Différence de la sortune au bonheur, IV, 1, 5. — Moyenne, ses avantages, VI, ix, 8. — Le désir de la fortune prévient des révolutions, VII. 11, 2. — Le désir de la fortune cause aussi des révolutions, VIII, II, 2.

Foule — ce qui la rend meilleur juge qu'un individu quel qu'il soit, III, x, 5.—Ses jugements sur la musique et la poésie, III, vi, 4.—Peut élire et censurer les magistrats, III, v1, 7.

Prédéric II, de Prusse — s'est honoré en réfutant la politique de Machiavel avec plus d'énergie que personne, pr., cxvIII.

**Proid** — il faut habituer par degrés les enfants au froid, IV, xv, 2.

**Frontière** — chaque citoyen doit posséder quelques biens-fonds à la frontière, IV, IX, 7.

G

Gardions des lois — espèce de magistrats, VI, x1, 9. — Sont d'institution aristocratique, VII, v, 13.

Gèle — tyrannie de Cléandre dans cette ville, VIII, x, 4.

Gélon — sa tyrannie à Syracuse, IV, xIV, 7.

Garamantes — avaient, dit-on, la VIII, 11, 6, et VIII, x, 3. — Chute de communauté des femmes, II, 1, 13, n. sa tyrannie, VIII, vIII, 19. — Règne Garde — du roi et du tyran, III, huit ans à Syracuse, VIII, ix, 23. 1x, 4. — Du roi et du tyran, VIII, — Sa tyrannie à Syracuse, VIII,

> Génération — son commencement et sa fin. IV. xIII. 22. — Durée de la faculté de la génération dans l'homme et dans la femme, IV, xIV, 3. — Quel est le temps favorable à la génération,

combat, VII, 1v, 4.

Générosité — est une vertu qui ne va qu'avec la propriété, II, 11, 7. — Platon, ibid.

Génie — condition du génie dans l'Etat; la loi n'est pas faite pour lui, III, viii, 1. — Privilége du génie dans l'Etat, III, x1, 12. — Prend toujours la place suprême dans la cité, pr., LXXIX.

Genres — d'alimentation sont extrêmement variés, I, 111, 3.

Geolier — fonctions de geolier, leur importance, VII, v, 7.

Germes — de querelles et de mésintelligence dans les unions, IV, xIV. 1.

Gérontes — sénateurs en Crète et à Sparte, II, vii, 3. — A Sparte, connaissent des offaires de meurtre, III, 1, 7.

Gloire — le désir de la gloire amène souvent des complots contre les monarques, VIII, viii, 16. — D'Aristote est d'avoir fait pour la politique ce qu'il a fait pour les autres parties de la philosophie, pr., Lui. — De Cicéron fut d'avoir popularisé les études sur l'organisation et le destin des sociétés en les revêtant de son style, pr., cxxII. — De Rousseau a été d'avoir développé le principe qui devait rendre la Révolution légitime, puissante et durable, pr., cxlvIII.

Gottling — éditeur de la Politique d'Aristote, cité sur le système politique de Platon, II, 111, 9, n. — Son opinion sur les Cent et Cent-Quatre, à Carthage, II, viii, 2, n. — Sa conjecture sur la fin du deuxième livre de la Politique, II, 1x, 9, n. — Propose quelques changements de ponctuation à la fin du IIIº livre de la Politique, III, x11, 2, n. — Passage dont il s'est ap-

Généraux — leur méthode dans le puyé pour soutenir que l'ancien VII livre devait venir après l'ancien IV\*, IV, viii, 1, n. — Explique par un tableau un passage difficile d'Aristote, VI, xII, Impossible dans la République de 11, n.— Pour maintenir l'orde actuel des livres de la Politique d'Aristote, s'appuie sur un seul passage, fort peu concluant, app., clxx.

> Golfe — Lamétique, Scyllétique, Ionique, IV, 1x, 2.

> Gordius — père de Psammétichus, VIII, 1x, 22.

> Gorgias, de Léontium, — cité sur son dénombrement de toutes les vertus, I, v, 8. — Son bon mot sur les citoyens de Larisse, III, 1, 9 et n.

> Couvernants — leur honteuse cupidité, III, x, 8. — Rapport des gouvernants aux gouvernés, VI, x, 1.

Gouvernement — n'est qu'une certaine organisation imposée à tous les membres de l'État, III, 1, 1. — Est le souverain de l'État, III, IV, 1. — Recherche du gouvernement par excellence, IV, 1, 1. — Un gouvernement quel qu'il soit peut toujours bien durer deux ou trois jours, VII, III, 1. — Le gouvernement de Platon est l'aristocratie, pr., p. xx. — Les trois gouvernements de Crète, de Sparte et de Carthage, très-supérieurs à tous les autres gouvernements connus, II, viii, 1. — La distinction des gouvernements n'appartient point à Aristote, III. v, 1, n. — Gouvernements d'intéret spécial, d'intéret général, III, vui, 5. — Ce qui constitue leur dissemblance, IV, viii, 1. — Gouvernements dégradés, VI, 11, 1 et suiv. — Tous les gouvernements sans exception ne sont que des corruptions de la constitution parfaite, VI, vi, 1. - Les mauvais gouvernements exigent le plus de soin, VII, IV, 2.

Grammaire — son utilité. V. 11, b

- La grammaire fait partie de l'éducation, V, 11, 3, n; V, 111, 1.

Grèce — gouvernée d'abord par des rois, constituée ensuite en République, III, x, 7. — L'abandon des enfants contresaits y était un principe généralement reçu, IV, xiv, 10, n. — Sous la domination alternative de divers peuples, VI, ix, 11. — Son antique organisation, VI, x, 10.

Brecs — ne marchaient jadis qu'en armes et vendaient leurs femmes, II, v, 12. — Les Grecs sont jaloux de la liberté, III, 1x, 3, — Avantages intellectuels des Grecs, IV, vi, 1. — Se donnèrent, dans les temps les plus reculés, des monarques appelés Æsymnètes, VI, viii, 2.

Grégoire, l'abbé, — son ouvrage sur la Domesticité, I, 11, 14, n., I, 11, 22, n., et II, vii, 5, n.

Grote (M. Georges) — son histoire de Grèce, citée, II, vi, 24, n.

Grotius — fonde l'esclavage sur la guerre, I, 11, 16, n. — Attaque vivement l'opinion d'Aristote sur l'esclavage naturel, I, 111, 8, n. — S'accorde avec Aristote sur la double valeur des choses, I, 111, 10, n.

vage, I, 11, 16. — Est un moyen naturel d'acquérir, I, 111, 8. — Est l'objet de presque toutes les législations, IV, 11, 5. — But moral de la guerre, IV, x111, 8, et IV, x111, 15. — Administration de la guerre et des affaires mili-

taires, VII, v, 8. — Est pour le tyran nn moyen de se rendre nécessaire, VIII, 1x, 5. — Des rois de Lydie, VI, 111, 8. — Médique, renforce la démocratie d'Athènes, VIII, 11, 8. — Sacrée des Phocéens, VIII, 111, 4. — De Messénie, VIII, v1, 2.

République de Platon, II, 11, 12.—
Sont privés de tout plaisir dans la République de Platon, II, 11, 16. — Sont distingués dans la constitution d'Hippodamus, II, v, 7. — Sont naturellement enclins à l'amour de l'un ou de l'autre sexe, II, vi, 6. — Qui montent les flottes, qui les commandent et qui les dirigent, sont des citoyens libres et sont pris dans les troupes de terre, IV, v, 7. — Leus fonctions dans l'État, IV, viii, 3. — Sont un des éléments de l'État, VI, iii, 11.

Guide — auquel il est juste d'obéir, est l'homme supérieur, IV, 111, 4.

Gymnases (Inspection des), — VII, v, 13.

Gymnaste — son but, III, IV, 5. — Devoirs du gymnaste, VI, 1, 1.

Gymnastiquo — a profité des innovations, II, v, 11. — Fait partie de l'éducation, V, 11, 3. — Son utilité, V, 11, 6. — Fait partie de l'éducation, V, 111, 3 et 6. — Très-importante chez les anciens, VI, x, 6, n.

Gynæconomio — surveillance de la conduite des femmes; utilité de cette magistrature, VI, x11, 9.

## H

Habileté — n'est pas moins nècessaire que la vertu à l'homme d'État, III, 11, 5.

Habitude — ne se forme qu'avec le temps et les années, II, v, 14. — Son

influence sur la vertu de l'homme, IV, xII, 6.

Haine — est plus dangereuse que la colère, VIII, viii, 21.

Haloyene — sa passion incestueuse

pour son fils Dioclès, II, 1x, 6. ville, VIII, v, 5 et 9. — Révolution Hannon — sa conspiration à Carthage, VIII, vi, 2.

Harmonie — est soumise au principe d'autorité, I, 11, 9. — Ses diverses qualités, V, v, 8. — Influences morales de l'harmonie, V, vn, 4 et suiv. — Ses deux modes fondamentaux, VII, III, 4.

Harmodius — conspire contre les 12. Pisistratides, VIII, vIII, 9.

Hasard — parfois le seul maître des choses, mais il n'assure pas la vertu de l'État, IV, xII, 5.

Heeren — son ouvrage Ideen über Politik., etc., cité, I, 111, 23, n. — Son ouvrage cité sur l'élection du sénat de Sparte, II, vi, 17, n. — Cité sur la distinction des Cent et des Centquatre à Carthage, II, viii, 2, n.

**Hégowisch** — a remarqué avec raison que le désordre des finances n'a jamais causé de révolutions dans l'Antiquité, VIII, vII, 22, n.

Hellanocrate — de Larisse conspire contre Archélaüs, VIII, viii, 12.

Helmstadt — patrie du fameux Conring, qui, avec le révérend père Scaïno da Salo, est le seul philologue. jusqu'à nos jours, qui se soit occupé sérieusement de l'ordre des livres de la politique d'Aristote, app., clxm.

Henioques — anthropophages, V, 111, 4.

Henri VIII — avait, le premier parmi les souverains, et un siècle avant Hobbes, réuni les deux puissances et s'était fait le pape de son royaume,

Heptagones — instruments de musique, V, vi, 7.

Héraclée du Pont - marine puissante de cette ville, IV, v. 7. - Révolution oligarchique de cette ville, VIII, IV, 2. — Révolution de cette

démocratique de cette ville, VIII, v, 2; VIII, v, 5; VIII, v, 10.

Héracléodors — démocrate d'Orée, **VIII**, 11, 9.

Héraclide de Pont — vante la justice et la probité des Aphytéens, VII, 11, 6, n.

Héraclide — tue Cotys, VIII, vIII,

Héraclite — cité, VIII, IX, 18.

Hérauts — sont-ils des magistrats, VI, xu, 2.

Heroule — mis à terre par les Argonautes, premier exemple de l'ostracisme, III, viii, 3.

Hérédité — absurdité du principe de l'hérédité, III, x, 9. — Condamnée par Aristote, III x, 9, n. — Les rois par hérédité sont généralement méprisables, VIII, vIII, 20.

Hérès — révolution démocratique de cette ville, VIII, 11, 9 et n.

Hermias — esclave d'Eubule et ami d'Aristote, II, IV, 10, n.

**Hérodote** — cité sur la communauté des femmes chez les Auses, II, 1, 13, n. — Cité relativement à l'histoire de la cuvette d'Amasis, I, v. 2, n. — Cité sur l'institution des Ephores, II, vi, 14, n. — Cité sur la prise et l'étendue de Babylone, III, 1, 12, n. — Cité sur le soulèvement des Babylonieus et des Mèdes contre Darius, et le châument qui les comprima, Ill. viu, 4, n.

**Hésiode** — cité par Aristote sur les bases de la famille, 1, 1, 6 et n. — Cité, VIII, van, 18.

Hestiée - révolution de cette vule, VIII m, 2

Hésychius — cité sur son explic :tion du mot « noble, » l. 11, 18, n.

Hétéries — sociétes politiques à Carthage, II, viii, 2, n

Heyne — cité sur les Locriens Epizéphyriens, II, Iv, 4, n.

Mieron — frère de Thrasybule, VIII, viii, 19. — Invente les espions, VIII, 1x, 3. — Règne dix ans à Syracuse, VIII, ix, 23.

Hilotes — leur esclavage, I, 11, 3, n. — Leur esclavage, II, II, 13. — Leur esclavage a été dangereux aux Spartiates, II, v., 2. — Comparés aux Périœciens, II, vII, 3.

Hipparinus — prépare la tyrannie pour Denys, VIII, v, 6 et n.

Hippias — fut chassé d'Athènes, VIII, ix, 23, n.

Lippoorate — cité sur une expression qui lui est habituelle, 1, 1, 3, n. — Dans le Serment, interdit sévèrement aux adeptes tout commerce avec les hommes, II, vii, 5, n. — Cité relativement aux Sauromates, IV, 11, 5, n. — Grand médecin, IV, 1v, 3 et

Hippodamus de Milet — fragments d'un de ses ouvrages cité par Stobée, II, v, l, n et II, v, 2, n. — Fils d'Euryphon, inventeur de la distribution des villes en rues; sa constitution, II, v, 1 et n. — Son tribunal suprême, II, v, 3. — Sa loi sur les inventions utiles, et celle sur les orphelins des guerriers, II, v, 4. — Son système d'alignement pour les maisons, IV, x, 4. — Ses réformes dans la construction des villes, IV, x, 4, n.

cette science, VI, III, 9 et 10.

a été un des ennemis de l'Église qu'elle a le plus craints et le plus haïs, pr., CXXVI.

Hiver — est le temps le plus favorable à l'union des sexes, IV, xIV, 7.

Hobbes — assimilait, comme Platon, l'Etat à la famille, I, 1, 2, n. — Blame Aristote d'avoir appelé l'homme un être sociable, I, 1, 9, n. — Blame Aristote d'avoir assimilé les sociétés humaines à celle des abeilles, I, 1, 10, n. — Fonde l'esclavage sur la guerre, I, 11, 16, n. — Approuve le brigandage dans l'état de nature, I, 111, 4, n. — Sa remarque sur les dénominations des mauvais gouvernements, III, v, 4, n. — Ne reconnaît avec Aristote que la royauté absolue pour une véritable royauté, III, x, 3, n. — A classé les causes de révolutions à peu près comme Aristote, VIII, 11, 3, n. — Appréciation générale de sa politique, pr., cxxx1.

Homère — cité sur le gouvernement intérieur de la famille, I, 1, 7. — Cité sur la perversité de l'homme sauvage, I, 1, 9. — Cité, I, 11, 5, n. — Vers cité, I, v, 2. — Vers cité sur la répartition des honneurs, II, IV, 7. Cité, III, 111, 6. — Cité, 111, 1x, 2. — Un des vers cités par Aristote ne se retrouve plus aujourd'hui, III, 1x, 2, n. — Cité deux fois, III, x1, 7, n. — Un de ses vers ne se retrouve plus dans l'Iliade; et de plus, il est faux, V, 11, 6, n. — Citė, VI, 1v, 4.

Homme — est un être sociable, I, 1, 9. — Ses modes divers d'existence, I, 111, 4. — Les animaux sont saits pour lui, I, 111, 7. — Est appelé à commander plutôt que la femme, I, v, 1. — Ses vertus ne sont pas celles de la Histoire naturelle — méthode de semme, I, v, 8. — A deux grands mobiles de sollicitude et d'amour, II, **Historien** — de Florence, Machiavel, 1, 17. — Origine des premiers hommes, II, v, 12. — Disette des hommes à Sparte, II, vi, 12. — Devoir de l'homme dans la famille, III, n, 10. — Est par sa nature un être sociable, III, 1v, 2. — Distingué, pris individuellement, dissère de la foule, comme la beauté dissère de la laideur,

III, vi, 5. — Vertueux, ses qualités, IV, x11, 4. — Seul, joint la raison aux mœurs et à la nature, IV, XII, 7.

Homme d'État — (Devoirs et qualités de l'), IV, IV, 2. — Qualités et devoirs de l'homme d'Etat, VI, 1, 2. — Naturel de Spinosa, est une sorte de monstre, pr., cxxxi.

Hommes — sont citoyens d'une manière absolue, III, 111, 2. — Peuvent engendrer jusqu'à soixante-dix ans, IV, xIV, 3. — En général présèrent convénients, II, 1, 4.

une vie sans discipline à une vie sage et régulière, VII, 11, 12. — Ne sont pas capables de supporter la prospérité, VIII, vii, 7.

Honneur — tel que l'entend Montesquieu, a précipité la ruine de la monarchie française, pr., xcIII.

Honnours — (Le désir des), cause des révolutions, VIII, 11, 2.

Hoplites — Sont l'arme de l'oligarchie, VII, 1v, 3.

Hypothèse — de Socrate, ses in-

I

**Ibères** — plantent sur la tombe des guerriers autant de pieux de fer qu'ils ont tué d'ennemis, IV, 11, 6.

Idéal — de Rousseau ne sort pas de l'enceinte de Genève, pr., cxl11.

Idée — d'esclavage et d'esclave peut s'entendre de deux façons, I, 11, 16. — Que la tradition nous donne des géants, fils de la terre, II, v, 12. — D'activité, s'applique éminemment à la pensée ordonnatrice, IV, 111. 5. — Fondamentale du Contrat social, pr., CXXXVIII.

Identité — de la cité, III, 1, 12.

Iles Fortunées — séjour des sages sclon les poëtes, IV, xIII, 19.

Importance — que Phaléas attache à l'égalité de fortune et d'éducation, II, IV, C.

Impôts — sont fort mal recouvrés à Sparte, II, vī, 24. — Accablants, établis par Denys, VIII, 1x, 5.

Impressions — causées par la musique, V, vn, 5.

Inconvénients — de la communauté des biens, 11, 11, 2. — Et avantages de l'innovation en politique, II, v. 11. — De la flute, sous le rapport de l'éducation, V, vi, 5.

Inde (Les rois de l') — l'emportent par leur beauté sur les sujets qui leur obėissent, IV, x111, 2.

**Indécence** — il faut écarter des enfants toute idée indécente; toute indécence de paroles ou d'action doit être sévèrement punie, IV, xv, 7.

Indépendance — en quoi elle consiste, IV, v, 1. — De Machiavel envers la religion, pr., cxxvi.

Individu — qui peut avoir à l'assemblée publique et au tribunal voix délibérante, quel que soit l'Etat dont il est membre, est citoyen, III, 1, 8. — La souveraineté de l'individu est chose dangereuse, III, vi, 1. — Sujet à mille passions est un mauvais souverain, III, x, 6. — Infériorité de l'individu par rapport à la masse, III, x1, 8.

Individus (Tous les) — ont leur part de vertu morale, I, v, 8. — Libres, doivent tous sans exception arriver au pouvoir, II, 1, 6. - Libres, qui possèdent le cens légal, sont les membres de l'État, III, vii, 5.

Inégalité — est un droit commun entre gens inégaux, III, v. 8. - Maux qu'elle cause dans l'État, III, v. 8. —

Injuste dans la démocratie et dans. Des Cosmes en Crète est inférieure à l'oligarchie, VII, 1, 12. — Est toujours la cause des révolutions, VIII, 1, 6.

Infanterie — dans l'Antiquité, VI, x. 10. — Pesante, se compose généralement de riches plutôt que de pauvres dans l'oligarchie, VII, IV, 3. — Légère, et la marine sont des éléments de la démocratie, VII, IV, 3. - Le service dans l'infanterie fit perdre à l'aristocratie athénienne une partie de son influence, VIII, 11, 8.

Infidélité — conjugale, doit être sévèrement punie, IV, xIV, 12.

Influence — de la nature, de l'habitude, de la raison sur la vertu de l'homme, IV, xii, 6. — De la musique sur les cœurs, sur les ames, V, v, 4. — Morale de la musique, diffère, selon qu'on exécute personnellement ou qu'on n'exécute pas, V, vi, 1.

Influences — qui s'exercent sur l'âme sont de trois sortes: la nature, les mœurs et la raison, IV, xııı, 21.

Injustice — inégalité dans la démocratie et dans l'oligarchie, VII, 1, 12. - Cause des conspirations, VIII, **vill**, 8.

Innovation — politique, ses avantages et ses inconvénients, II, v, 11 et suiv.

**Inscription** — civique, le registre public, nommé à Athènes Lexiarchique, III, 1, 4 et n.

Inspecteurs — publics, leurs diverses fonctions, VII, v, 4. — Des v, 11.

Instance judiciaire — fonctionnaires qui en sont chargés, VII, v, 4.

Institution — oligarchique, définie, II, 111, 15. — Des Ephores, ses défauts, ses avantages, II, vi. 14 et n. — Du sénat de Sparte, II, vi, 17 et n. — Politique, I, v, 2, n. — Probables

celle des Ephores, II, vII, 6.

**Institutions —** de Phaléas ne concernent guère que l'ordre et le bonheur intérieurs de l'Etat. II. 1v. 9. — Dont le but est de resserrer les liens sociaux, III, v, 14. — Guerrières, doivent être, non point le but suprême de l'Etat, mais seulement un des moyens pour l'atteindre, IV, 11, 10. — Qui dérivent du principe démocratique changent complét**ement la nature** des démocraties, VII, 1, 4.

Instruction — ne doit jamais être un jeu pour les enfants, V, IV, 4. — — Doit être proscrite par les tyrans, VIII, 1x, 2.

Instruments — (Diversité des), I, 11, 4 et suiv. — Rapport de l'instrument à l'ouvrier, IV, vii, 2. — Choix des instruments de musique dans l'éducation, V, vI, 5. — A plusieurs fins, VI,  $x_{11}$ , 5 et n.

Insulto — cause des révolutions, VIII, 11, 3. — Peut être de bien des genres, VIII, viii, 9.

**Insurrection** — est un moyen de gouvernement en Crète, II, vII, 7. — Dans les oligarchies et dans les démocraties, ses causes, VIII, 1, 9.

Intelligence — est une qualité des masses, IV, vi, 2. — Est dans l'homme la vraie fin de la nature, IV, xiii, 22.

Intempérance — détourne les ouvriere de leurs travaux, I, v, 10.

**Intérêt** — de la partie est celui du tout; l'intérêt du corps est celui de choses saintes, leurs fonctions, VII, l'ame, I, 11, 20. — Particulier, est la règle des gouvernements corrompus, III, 1v, 7. — L'intérêt de l'argent est de l'argent issu d'argent; la moins naturelle de toutes les acquisitions, I, 111, 23.

Interpolations — probables dans la

dans la Politique, I, IV, 3 n.; II, VI, 6, n.; VII, 1, 1, n; VII, 1, 5, n; VII, ш, 1, п.

Invention — des machines de gueri e remontait à Périclès, IV, x, 6, n.

Iphiade — chef d'une association politique à Abydos, VIII, v, 9.

Isolement — n'impose pas à l'Elat d'être inactif, IV, 111, 6.

Istros — révolution démocratique de cette ville, VIII, v, 1.

Italie — reçoit des colonies de Chalcis, II, IX, 5. — A connu la première l'usage des repas communs, IV, ıx, 2. — Etait la terre où avait vécu la tradition de la politique romaine, pr., cxvIII.

Italiens — reçoivent leur nom d'Italus, IV, IX, 2.

Italus — roi d'Œnotrie, ses bienfaits. — Institue le premier les repas communs, IV, 1x, 3.

Iapyges — vainqueurs de Tarente, VIII, 11, 8.

Iapygie (Les côtes de) — habitées par les Choniens, IV, 1x, 3.

Ionie — ses tyrans, VIII, VIII, 4 et n.

Ioniens — moins durs que les Doriens pour leurs esclaves, I, 11, 22, n.

Ionienne (La mer nommée) — est le golfe Adriatique, VI, III, 8, n.

Ionique (Golfe) ou mer Adriatique, IV, ix, 3.

Jason — le tyran, son apophthegme, III, 11, 6 et n.

**Jou** — est surtout utile au milieu des travaux, V, 11, 4. — Des enfants, doivent être dignes d'hommes libres, IV, xv, 4. — Magistrats chargés d'y veiller, VII, v, 13.

Juge — ne court jamais risque de se parjurer avec l'acquittement ou la condamnation absolue, II, v, 9.

Jugement général d'Aristote sur le système politique de Platon, II, m, 9.

Jugements — leur forme à Athènes,

Juges - leur salaire à Athènes, II, iv, 11, n. — Le corps des — et ses prérogatives à Carthage, III, 1, 7. - Les - souverains dans quelques États, III, x1, 7. — Les — peuvent être nommés tous au sort, ou tous à l'élection, VI, xiii, 3.

Julien (L'empereur) — cite des passages de la Politique d'Aristote, III, x, 9, n; III, xi, 2, n; III, xi, 4, n.; et 1V, III, 5, n.

Jument de Pharsale, surnommée la Juste, II, 1, 13.

Jupiter — parmi les dieux, n'est jamais représenté chantant ou jouant de la lyre, V, IV, 7.

Jupiter Olympien — son temple båti dans une vue politique par les Pisistratides, VIII, IX, 4.

Justice — est une sorte d'égalité, II, v, 3. — Leur forme à Athènes, II, III, vii, 1. — Est la vertu sociale par excellence, III, vii, 6 et suiv. — Selon les partisans de la démocratie et selon ceux de l'oligarchie, VII, 1, 11. -C'est l'égalité, III, vn., 12. — Base solide de l'association civile, d'après Platon, pr., p. xiv.

## K

Kluge — propose une bonne variante sur un passage relatif à la constitution carthaginoise, II, vIII, 2, n. que à Rhode., VIII, II, 5, n.

Kortum — (zur Gesch. Hellenstaatsverf.), cité sur une révolution politi-

L

10.

Laboureur — ne peut jamais arriver aux fonctions du pontificat, IV, vIII, 6.

Labourours — ce qu'ils sont dans la République de Platon, II, 11, 11. — Ce qu'ils sont dans la constitution d'Hippodamus, II, v, 6. — Seront ou des esclaves, ou des barbares, ou des serfs, IV, viii, 5. — Sont un des éléments de l'Etat, IV, III, 11. — Forment la classe la plus propre au système démocratique, VII, 11, 1.

Lacédémone — Les esclaves, les chiens et les chevaux sont communs dans cet Etat, II, 11, 5. — Les repas publi**cs y fondaieut la communauté** des biens, II, 11, 10. — Mérites de sa constitution, II, 111, 10. — Examen de sa constitution, II, 1v, 1. — Entourée d'ennemis, II, v1, 3. — Défauts de sa constitution, II, vi, 10. — Les frais des repas communs y sont à la charge du citoyen, II, vi, 21. — Emprunte ses institutions à la Crète, II, vii, 1. — Mérites de sa constitution, III, 1, 7. — Ses tribunaux, III, 1, 7. — Le système de l'éducation publique et la plupart des lois n'y sont calculés que pour la guerre, IV, 11, 6. - Sa constitution politique est tournée tout entière à la vertu guerrière, IV, xIII,

Labeur — de l'ouvrier est en quel- 10. — Son système d'éducation blamé, que sorte un esclavage limité, I, v, IV, xIII, 12. — Poursuit Pausanias, IV, xIII, 13. — A mal compris la vertu, IV, xIII, 20. — Sa constitution renferme plusieurs éléments démocratiques, VI, vII, 5. — Lysandre veut y détruire la royauté, et Pausanias l'éphorie, VIII, 1, 5. — Les biensfonds y sont entre quelques mains, VIII, vi, 7.

> Lacédémoniennes — leur intervention en politique; leur faiblesse à l'approche des Thébains, II, vi, 7. — Leurs défauts et leurs dérèglements, II, v1, 8.

> Lacédémoniens — interdisent l'agriculture aux guerriers, II, 11, 11. Ont souvent fait accompagner leurs rois dans les expéditions militaires par des ennemis personnels, II, vi, 20. -Donnent les plus grands soins à l'éducation, V, 1, 3. — Surpassés à la gymnastique et à la guerre par les autres peuples, V, III, 4. - Leur goût pour la slûte, V. vi, 6. - Leur système politique était de renverser les tyrannies dans les États qu'ils conquéraient, VIII, vIII, 18.

> Laconie — sa situation, II,  $v_i$ , 3 et n. - Pourrait fournir trente mille hoplites et quinze cents cavaliers, II, vi, 11.

> Lacune — de la constitution de Sparte est attribuée aux femmes, II, vi. 9.

Lait — est la nourriture la plus substantielle et qui convient le mieux au corps du nouveau-né, IV, xv, 1.

Lances — disposées pour servir aussi de flambeaux, VI, xII, 5.

Lamétique (Golfe), IV, 1x, 2 ctn.

Larisse — bon mot de Gorgias sur les citoyens de cette ville, III, 1, 9.— Révolution de cette ville, VIII, v, 5. — Sous le règne des Aleuades, VIII, v, 9.

Leçon — que jadis Socrate donnait au jeune Alcibiade sur l'art de la politique, citée, pr., p. xxxIII.

Législateur — doit prescrire un régime aux semmes grosses, IV, xIV, 9.

— Doit sévèrement bannir de la cité l'indécence des propos, IV, xV, 7. — Qualités et devoirs du législateur, VI, I, 2. — Ne doit jamais avoir en vue que la classe moyenne, VI, x, 3. — Doit bien distinguer, parmi les mesures démocratiques ou oligarchiques, celles qui conservent et celles qui ruinent la démocratie ou l'oligarchie, VIII, III, 18.

Législateurs — de leur propre pays ou de peuples étrangers, II, 1x, 2 et suiv. — Les législateurs ne paraissent point avoir en général un but fort élevé, IV, x111, 10. — Les bons législateurs sont sortis de la classe moyenne, VI, 1x, 10. — La plupart des législateurs ont beaucoup trop accordé aux riches, VI, x, 5.

Législation — de presque tous les peuples est confuse; elle est tournée presque entièrement à la guerre, IV, 11, 5.

Léontium — ville de Sicile, patrie de Gorgias, III, 1, 9.—Sous la tyrannie de Panætius, VIII, viii, 4 et n.; et VIII, x, 4.

Lesbiens — sont toujours trompés par les Athéniens, III, viii, 4. Lettres (les) font partie de l'éducation, V, 11, 3. — Lettres Persanes; Montesquieu y avait porté la critique et l'amour du paradoxe jusqu'à l'audace, pr., cv.

Leucade — loi de cette ville sur l'immobilisation de ses biens-fonds, II, IV, 4. — Colonie de Corinthe, fondée sous le règne de Périandre le Tyran, II, IV, 4 et n.

Leuotres — Aristote fait sans doute allusion à la bataille de Leuctres, II, v, 12 et n.

Libéralité — et la modération sont des vertus qu'on peut montrer dans l'usage de la fortune, II, 111, 3.

Liberté— est à tous; la richesse n'est qu'à quelques—uns, III, v, 9. — La liberté et l'égalité sont les deux bases fondamentales de la démocratie, VI, IV, 2. — Est le caractère de la démocratie, VI, vI, 4. — Importance politique de la liberté, VI, VI, 5. — Est la base de la démocratie; ses caractères, VII, I, G. — Liberté et égalité se confondent dans la faculté laissée à chacun de faire tout ce qu'il veut. VIII, VII, 22.

Liburnions (chez les), les femmes étaient communes, et les enfants répartis entre les pères à l'âge de cinq ans, d'après la ressemblance, II, 1, 13 et n.

Libye (la liaute) — quelques peuples y ont la communauté des femmes, II, 1, 13 et n.

Licon — en Macédoine, le guerrier qui n'avait pas tué d'ennemis était condamné à porter un licou, IV, 11, 6.

Lieux de défense — varient suivant les constitutions, IV, x, 4.

Lièvres — fable d'Antisthène sur les lièvres et les lions, III, viii, 2, et n.

Lions — sable d'Antisthène sur les lions et les lièvres, III, VIII, 2 et n.

Limites — de l'époque du mariage pour les femmes et pour les hommes, IV, xIV, 6. — de l'étude de la musique, V, VI, 4. — Limites que Socrate assigne à l'oligarchie et à la démagogie, III, V, 6. — Limites que Socrate impose à la propriété, II, III, 5.

Littré (M.) — son édition d'Hippocrate citée, IV, 11, 5, n.; et IV, v1, 1, n.

Loores — sa constitution interdit de vendre son bien, II, IV, 4. — Révolution de cette ville, VII, VI, 7,

Lecriens Épizéphyriens — ont eu Zaleucus pour législateur, II, 1x, 5 et n.

Loi — ne peut fonder l'esclavage, I, 11, 16. — Son but moral, III, v, 11. — Puise toute sa force dans l'habitude, II, v. 14. — La souveraineté de la loi préférable à celle de l'individu, III, vi, 3. — La loi seule doit être souveraine, III, vi, 13. — La loi commune n'est point faite pour le génie, III, viii, 2. — Est impassible, III, x, 4. — La souveraineté de la loi préférable à celle de l'individu, III, x<sub>1</sub>, 3. — Désavantages de la loi, III, xi, 8. — Permet l'obscénité à certains dieux, IV, xv, 8. — Doit régler l'éducation, V, 1, 3. — L'excellence de la loi peut s'entendre de deux façons, VI, vı, 3. — Loi athénienne sur l'éducation des enfants laissés par les guerriers morts dans les combats; sa dale, II, IV, 4 et n. — De Thèbes sur les conditions requises pour être magistrat, III, 111, 4. — D'Egypte sur l'exercice de la médecine, III, x. 4. — D'Oxylus sur les hypothèques, VII, 11, 5 et n. — Des Aphytéens sur le partage des terres, VII, 11, 6. — De Thurium sur la durée du généralat, VIII. vı, 8.

Lois — les lois anciennes sont naïves, II, v, 12. — Sont bonnes ou mauvaises suivant les gouvernements III, vi, 13. — Encouragent en général la valeur guerrière, IV, 11, 6. — Doivent toujours être en rapport avec le principe de la constitution, V, 1, 1. — Sont subordonnées à la constitution, VI, 1, 5. — De Platon; examen de ce traité, II, 111, 1. — Ouvrage de la vieillesse de Platon, II, 111, 1 et n.

Lois de Platon — traduction de M. Cousin, citée sur les relations que doit entretenir le pouvoir avec les citoyens, pr., p. xxvII.

Loisir — regardé par toute l'Antiquité comme une condition indispensable des droits politiques, II, vi, 2 et n.— Ses avantages, II, viii, 6.— Nécessité du loisir pour les citoyens, IV, viii, 2. — Et la paix sont préférables au travail et au combat, IV, xiii, 9. — Préférable au travail, V, ii, 4. — Les biens qu'il semble nous assurer, V, ii, 5. — Est le terme d'une carrière, V, iv, 4.

Luden (Allgem. Gesch.) — cité sur la distinction des Cent et des Cent-Quatre, à Carthage, II, viii, 4 et n.

Lumières — et la noblesse sont le plus ordinairement le partage des riches, VI, vi, 2.

Luttes — et séditions fréquentes entre les pauvres et les riches dans les États, VI, ix, 11.

Lycophron — sophiste; sa désinition de la loi, III, v, 11 et n. — Le poëte, dont il nous reste un poëme fameux par son style ampoulé et déclamatoire, III, v, 11 et n.

Lycurgue — ne peut discipliner les femmes à Sparte, II, vi, 8. — Voyage en Crète; en imite les lois dans sa constitution, II, vii, 1. — Ses institutions devenues inutiles au salut de

l'Etat, IV, xiii, 12. — Est sorti de la la décence et l'instruction, V, vii, 11. classe moyenne, VI, IX, 10 et n.

Lyctions — colonie de Sparte en Crète, Il, vii, 1.

Lydie (Guerre de), VI, 111, 8.

Lydien — Le mode lydien conviendrait à l'enfance; il réunit à la fois

Lygdamis — tyran de Naxos, VIII, v, 1.

Lysandro veut détruire la royauté à Lacédémone, VIII, 1, 5 et n. — Offensé par les rois à Sparte, cherche à se venger d'eux, VIII, vi, 2.

## M

**Mably** — ses attaques contre le commerce, I, 111, 23, n.

Macédoine — le guerrier qui n'a pas tué d'ennemis est condamné en Macédoine à porter un licou, IV, 11, 6. — Services rendus à la Macédoine par ses rois, VIII, viii, 5.

**Eachiavel** — ses discours sur les Décades de Tite-Live, cités, III, v, 1, n, et passim. — D'accord avec Aristote sur l'aptitude politique de la majorité, III, vi, 10, n. — Sa théorie sur la combinaison des trois formes de gouvernement, IV, 1, 1, n. — Conseille, comme Aristote, de changer les anciennes divisions des citoyens après une révolution, VII, 11, 11, n. — Calomnié par la cour de Rome, VIII, 1x, 7, n. — Sa théorie des révolutions, VIII, x, 1, n. — Appréciation générale de sa politique et de ses ouvrages, pr., cxxiv.

**Machines** — de guerre, leur perfectionnement, IV, x, 6, n.

**Magistrat** — son pouvoir et celui du maître sont bien distincts, 1, 11, 21. — Réunit cette double vertu du bon citoyen et de l'honnête homme, III, 11, 5. — Unique ou multiple, ne doit être souverain que là où la loi n'a pu rien disposer, III, vi, 13. — Même isolé, peut, guidé par la loi qui l'a instruit, juger fort équitablement, III, x1, 8. — Ses fonctions dans l'État, IV, vIII, 3.

Magistrats — dans les théories de Socrate, leur mode d'institution indique une tendance prononcée à l'oligarchie, II, III, 11. - Leurs repas communs; leurs habitations, IV, x1, 3. - Sont un des éléments essentiels de l'Etat, VI, III, 14. — Font le commerce à Carthage, VIII, x, 4.

Magistrature — générale, ce qu'Aristote entend par là, Ill, 1, 5. - A qui on doit la donner, III, x1, 3.

**Magistratures** — doivent être consiées au mérite, qu'il les accepte ou les refuse, II, vi, 18. — A Carthage, ont le privilège exclusif de tous les jugements, III, 1, 7. — Durée des magistratures, VI, x11, 1. — Ce qu'on doit entendre par ce mot, VI, xII, 2. – Enumération des diverses magistratures, VI, xII, 3. — Sont exclusivement spéciales à un système politique. VI, XII, 8. — Modes possibles de la nomination des magistratures, VI. xII. 10. — Organisation des magistratures diverses, VII, v, I.

**Hagnésie** — les chevaliers y formaient une oligarchie, VI, III, 2.

Magnésiens — ennemis des Thessaliens, II, vi, 3.

Maisons — systèmes divers de contruction pour les maisons, IV, x, 4.

**Maître**— la seconde société est celle du maître et de l'esclave, 1, 1, 4 -Relation du maître à l'esclave, I, 11. 6. — Son pouvoir et celui du magistrat sont bien distincts, I, 11, 21. — Sa science, en quoi elle consiste, I, 11, 23. — Son pouvoir, I, v, 1. — Son devoir dans la cité, III, 11, 8. — La condition de maître n'a en soi rien de bien noble, IV, 111, 1.

Majorité — la souveraineté de la majorité ne constitue pas essentiellement la démocratie, II, viii, 3. — Ne peut être désignée par aucune vertu spéciale, excepté la vertu guerrière, III, v, 3. — Supériorité intellectuelle de la majorité, III, vi, 4. — Discussion sur ses mérites, III, vi, 7.— Peut élire et censurer les magistrats, III, vi, 9. — Prise dans son ensemble, est plus puissante, plus riche et meilleure que le petit nombre, III, vii, 8. — Est incorruptible, III, x, 6. — La souveraineté de la majorité ne constitue pas essentiellement la démocratie, VI, III, 6. — Est libre, VI, 111, 7.

Malie — le corps politique ne s'y compose que des guerriers, VI, x, 10.

Maliens — habitaient près du mont OEta; ils étaient renommés pour leur courage, VI, x, 10, n.

Manière — et grandeur du style de Platon, d'Aristote, de Montesquieu, de Polybe et de Machiavel, pr., cxxxIII.

Manœuvres — hommes qui vivent du travail de leurs mains, III, 11, 8.

Manœuvres politiques — communes à l'oligarchie et à la tyrannie, VIII, VIII, 7.

Mantinée — la constitution de cette ville approchait du système représentatif, VII, 11, 2. — Seul exemple qu'offre toute l'Antiquité d'un gouvernement représentatif, VII, 11, 2, n. — Défaite des Lacédémoniens à Mantinée, VIII, 111, 5.

Marchands—leurs occupations sont faute, » pr., cxxvi. dégradantes en général, VII, 11, 7. Méandre — fleuv

Marche — habituelle des révolutions VI, 111, 2.

dans la démocratie, VIII, IV, 3. —
Nouvelle des livres de la Politique
d'Aristote, est la seule raisonnable,
la seule vraie, et elle est indiquée par
l'auteur lui-même, app., CLXXVIII.

Earché — la place du marché doit être située loin de la place publique, IV, x1, 2. — Public, est le premier objet de surveillance, VII, v, 2.

Mari — la première société est celle du mari et de la femme, I, 1, 2. — Son pouvoir, I, v, 1.

**Mariage** — condition du mariage, IV, xIV, 1. — Liens qui passent pour les plus essentiels de l'association civile, III, v, 12. — Danger des mariages prématurés, IV, xIV, 4.

Et l'infanterie légère sont des éléments de la démocratie, VII, IV, 3.

**Ears** — vérité de son union allégorique avec Vénus, II, v1, 6.

marseille — on y désigne ceux qui, par leur mérite, peuvent obtenir des emplois, VII. 1v, 5. — Révolution démocratique de cette ville, VIII, v, 2. — Aristote avait analysé la constitution de cette ville, VIII, v, 2, n.

Massillon — cité sur un remarquable emploi du mot « la bête, » III, x1, 4, n.

**Exact --** est à bord membre d'une association véritable, III, 11, 1.

**Matelots** — ne doivent point avoir le droit de cité, IV, v, 7.

Maxime — suprême et impérissable de Socrate sur la justice, base solide de l'association civile, pr., p. xv. — Profonde de Socrate sur l'art de la politique, citée, pr., p. xxxiii. — Affreuse, inventée après Machiavel: « C'est plus qu'un crime, c'est une faute, » pr., cxxvi.

**Eéandre** — fleuve d'Asie Mineure VI, 111, 2.

**Médecin** — signification de ce beau nom, III, vi, 8.

médecins — en Égypte, ne peuvent rien prescrire aux malades avant le troisième jour, Ill, x, 4.

**Médecine** — son but, I, III, 17. — Pourquoi elle ne fait pas partie de la science domestique, I, III, 22. — A profité des innovations, II, v, 11.

**Eèdes** — sont souvent châtiés par les rois de Perse, III, viii, 4. — Indolence des rois des Mèdes, V, iv, 5.

**Médiocrité** — ses avantages, VI, 1x, 7.

**Médique** — guerre **Médique**, VIII, 11, 8.

**Mégaclés** — massacre les Penthélides, VIII, VIII, 13.

**Mégare** — sa distance de Corinthe, III, v. 12 et n. — Le droit de nommer des magistrats y était réservé à ceux qui avaient conspiré et combattu pour détruire la démocratie, VI, xII, 10 et n. — Révolution de cette ville, VIII, II, 6. — Révolution oligarchique de cette ville, VIII, IV, 3. — Sous la tyrannie de Théagène, VIII, IV, 5.

**Mélopée** — un des éléments de la musique, V, vII, 2 et n.

Membres — de la cité comparés aux matelots, III, 11, 2.

Mépris — cause des révolutions, VIII, 11, 3. — Cause des conspirations, VIII, VIII, 8.

Mer — (Le voisinage de la) est-il avantageux ou funeste à la bonne organisation de l'État, IV, v, 3.

Mercenaire — sa dissérence avec l'esclave, III, III, 3. — Peut être citoyen dans quelques constitutions, III, III, 4.

Mercenaires — forment la quatrième classe à Athènes; ils n'ont accès à aucune fonction publique, II, IX, 4. — Sont un des éléments de l'État, VI, III, 11. — Leurs occupations sont dégradantes en général, VII, II, 7.— Admis par Syracuse au droit de cité, VIII, II, 11.

Mère — le chef seul de la mère peut quelquesois conférer le droit de cité III, 111, 4.

mérite — importance politique du mérite, VI, vI, 5. — Un mérite d'Arristote, qui rehausse tous les autres en les accompagnant toujours, c'est son style, pr., LXXXII. — De Hobbes, est d'avoir établi nettement la suprématie du pouvoir civil sur le pouvoir réligieux, pr., CXXXIX.

Mérites — de la constitution de Lacédémone, II, III, 10. — Du Contrat social et de son style, pr., clv. — D'Aristote, bien que très-inférieurs à ceux de Platon, l'emportent de beaucoup sur ses défauts, pr., LIII. — Considérables dans les Discours sur les Décades de Tite-Live, pr., cxxix.

Messénie — ennemie de Lacédémone, II, vi, 3. — Guerre de Messénie, VIII, vi, 2.

Messéniens — étaient à l'ouest de la Laconie, II, vi, 3, n.

Métallurgie — Ses rapports avec la statuaire, I, III, 1.

**Métiers** — leur supériorité relative, I, IV, 3.

**Méthode** — d'Aristote est la méthode analytique, I, 1, 3, n.

**Eéthodes** — possibles, dans la science politique, comme dans toute autre science, pr., p. viii.

Méthode — rationnelle et historique tout ensemble de Platon, pr., p. xlv. — Historique d'Aristote, son erreur, sa vérité, ses avantages, pr., lix. — De Montesquieu est plus historique encore que celle d'Aristote, pr., lxxxv. — Périlleuse dans Polybe, qui ne l'a point inventée, mais qui en

use trop peu sobrement, pr., cxix. — De Hobbes est toute rationnelle, et l'histoire n'apparaît en rien dans son système, pr., cxxxix. — Que la science politique doit adopter, pr., cLvii. — De conservation pour les tyrannies, VIII, ix, 10 et suiv. — L'ancienne méthode de construction pour les villes avait son avantage, IV, x, 4 et n.

Métredore — philosophe qui à protesté contre l'esclavage, I, 11, 3, n.

**Ecurtre** — singulière loi à Cume sur le meurtre, II, v, 12.

Midas — faisait changer en or tous les mets de sa table, I, 111, 16.

**Midi** — Le vent du midiengendre le vent d'est, VI, III, 4.

**Milet** — ses pressoirs à huile, I, IV, 5. — Patrie d'Hippodamus, II, V, 1 et n. — Remet de grands pouvoirs entre les mains de son prytane, VIII, IV, 5.

Militaire — administration militaire, VII, v, 8. — Fonctions militaires d'espèces diverses, VII, v, 9.

Millon — traducteur de la Politique d'Aristote, a omis de traduire une phrase sur l'établissement de la communauté des biens, I, 111, 12, n.

Minorve — inventa la flûte et l'abandonna bientôt; — Est le symbole de la science et de l'art, V, vi, 8.

Minos — premier législateur de la Crète; ses lois, II, v11, 1. — Ses conquêtes; posséda l'empire de la mer et des îles; mort en Sicile, II, v11, 2. — Établit législativement le commerce des hommes entre eux, II, v11, 5. — Ses institutions en Crète, IV, 1x, 1. — Très-postérieur à Sésostris, ibid., n.

Minerité — il n'y a en général que la minorité qui soit riche, VI, 111, 7.

Misère — engendre les discordes civiles et les crimes, Il, 111, 7. — Cor-

rompt la démocratie, VII, III, 4. **Elthridate** — conspire contre Ariobarzane, VIII, VIII, 15.

Pittacus, II, 1x, 9, n. — Élut Pittacus, pour repousser les bannis que commandaient Antiménide et Alcée, III, 1x, 5. — Prise par les Athéniens; révolution et guerre de Mitylène contre les Athéniens, VIII, 111, 3. — Sous la tyrannie des Penthélides, se révolte contre eux, VIII, vIII, 13.

**Eixolydien** — ce mode en musique a une harmonie plaintive, V, v, 8 et n.

Enasée — citoyen de Phocée, père de Mnéson, VIII, 111, 4.

Enéson — citoyen de Phocée, sils de Mnasée, VIII, 111, 4.

Modération — et libéralité sont les vertus qu'on peut montrer dans l'usage de la fortune, II, 111, 5.

**Mode** — d'élection des Éphores, II, vi, 16, n.

Modes — d'existence divers chez les hommes, I, III, 4. — Divers d'organisation du pouvoir législatif dans la démocratie, dans l'oligarchie, VI, XI, 3. — Tous les modes possibles d'organisation des magistratures, VI, XII, 10. — De musique, leurs influences diverses, V, v, 8. — Fondamentaux de la musique, VI, vI, 4.

**Modulations** — molles et douces sont plus agréables et plus faciles aux hommes fatigués par l'age, V, v11, 10.

mours — des Éphores ne sont pas en harmonie avec l'esprit de la constitution de Sparte, II, vi, 16. — Plus puissantes que les lois écrites, III, xi, 6. — Ont les mêmes effets pour les citoyens que pour l'homme en général, III, xii, 1. — Leur influence sur la vertu de l'homme, IV, xii, 6.

— Influence politique des mœurs, V, politique et de l'Esprit des Lois, pr., 1, 1.

**Molosses** — mérite des rois mochez les Molosses a duré fort longtemps, VIII, IX, 1.

**Monarchie** — ce que c'est que la monarchie, III, v, 2. — Ses diverses espèces, III, ix, l et suiv. — Absolue, III, x, 1. — Absolue est la seule monarchie réelle, III, x<sub>1</sub>, 2. — Est chose contre nature dans l'Etat, III, xi, 10. — Absolue se confond avec la tyrannie, VI, viii, 3. — Des Perses; son système général de gouvernement. VIII, 1x, 2.

**Monnaic** — son origine, son usage, I, m, 13.

**Menopole** — source de richesse pour les particuliers et les Etats, I, iv, 6. — Employé par les gouvernements modernes comme par les gouvernements anciens, I, IV, 8, n.

**Monuments** — publics, leur entretien, VII, v, 3. — Sacrés des Cypsélides, leur objet politique, VIII, 1x, 4.

**Hontesquieu** — se trompe sans doute en attribuant aux théories d'Aristote la ruine du commerce au moyen âge, I, 111, 23, n. — Blàme la loi de Phaléas sur les dots des filles, II, IV, 2, n. — Ne semble pas aussi défavorable qu'Aristote à un usage anarchique des Crétois, II, vii, 7, n. — Sa méthode dans l'Esprit des Lois, citée, III, v, 1, n. — A prétendu à tort que la discussion d'Aristote sur la monarchie n'était pas nette, III, xi, trois formes de gouvernement, IV, 1, sénat, et le tribunal, III, v1, 12. -1, n. — N'a pas eu le soin de dire que S'insurge dans les oligarchies, VIII, la théorie des trois pouvoirs appartenait à Aristote, VI, xI, 1, n. - N'a point traité des révolutions, VIII, 11, 3, n. — Appréciation générale de sa

de lxxxv à cxii. — Dans les Lettres Persanes, avait porté la critique et losses, VIII, viii, 5. — La royauté l'amour du paradoxe jusqu'à l'audace, pr., cx.

**Morale** — d'Aristote citée dans la Politique, II, 1, 5, n; III, v, 9 et n. — D'Aristote, citée, III, vII, ·1; IV, XII, 3 et n; IV,  $x_{II}$ , 4 et n; Vl, 1x, 2 et n.

Morbéka (Guillaume de) — variante de sa vieille traduction, II, viii, 2, n.

**Motifs** — qui doivent faire partager le territoire entre les citoyens, IV, IX, 8.

**Moyens** — divers d'acquérir le superflu, I, 111, 20. — Et le but qui peuvent conduire au bonheur doivent être également bons et forts, IV, xII, 1.

Müller (Ottfried) — son ouvrage (die Dorier), cité sur la communauté des chiens, des chevaux et des esclaves à Lacédémone, II, 11, 5 n et passim. - Cité sur sa distinction des deux Phidon, II, 111, 7, n. — Appelle Phaléas Phalkès (die Dorier, t. II, p. 200), II, IV, 1, n. — Son remarquable ouvrage sur les Doriens, II, vii, 1, n. — Interprète un passage d'Aristote, VIII, 11, 5, n. — Propose une rectification fort ingénieuse du texte de la Politique, VIII, IX, 22, n., et passim.

**Multitude** – sa souveraineté est chose dangereuse, III, vi, 1. — Dans la multitude chaque individu a sa part de vertu, de sagesse, III, vi, 4. – Peut élire et censurer les magistrats, 12, n. — A vanté la combinaison des III, vi, 7. — Forme, et le peuple, et le 11, 11.

> Murailles — des villes doivent avoir des tours, IV, x, 8. — Leur entretien. VII, v, 3.

de mauvaise foi envers Hippodamus, II, v, 2, n. — Propose une variante fort ingénieuse, II, 1x, 9, n.

d'Alexandre, et dont il nous reste le petit poëme d'Héro et Léandre, V, v, 2, n.

**Musique** — fait partie de l'éducation, V, 11, 3. — Ce qu'elle doit être dans l'éducation, V, 11, 3. — Importance qu'on y attachait à Sparte; au- x, 3.

**Eurot** — a tort d'accuser Aristote jourd'hui négligée en politique, V, 11, 3, n. — Son importance dans l'éducation, V, 1v, 5. — Comment elle peut entrer dans l'éducation, V, v, 1. — **Musée** — cité sur le charme du Est-elle un simple délassement? V, v, chant, V, v, 2 et n. — Autre poëte, 2. — Influence morale de la musique, beaucoup plus récent que le siècle V, v, 5. — Vocale et instrumentale, V, vi, 1. — Limites de cette étude, V, vi, 4; V, vii, 1. — A-t-elle plus de deux éléments, V, vII, 2. — Ouvrages philosophiques sur cet art, V, **v**II, 3.

myron — tyran de Sicyone, VIII,

## N

Naissance — du corps précède celle de l'âme, IV, xIII, 23.

Nalssances - il faut limiter le nombre des naissances, IV, 10, IV, x.

Nature — crée la société du mari et de la femme, du maître et de l'esclave, I, 1, 4. — Destination spéciale de l'être qu'elle forme, I, 1, 5. — Accorde la parole à l'homme exclusivement, I, 1, 10. — Fait les plantes et les animaux pour l'homme, I, 111, 7. — Permet la chasse aux esclaves, I, 111, 8. — Doit fournir à la famille les premiers éléments, I, 111, 21. — A établi dans le plus grand nombre d'êtres le commandement et l'obéissance, I, v, 6. — Son influence sur la vertu de l'homme, IV, x11, 6. — A limité la faculté génératrice à l'âge de soixante-dix ans ponr les hommes, et cinquante pour les femmes, IV, xIV, 3. — Est le principe de tout, V, 11, 3.

Nature — de la cupidité est de n'avoir point de limites, II, 1x, 11.

Nauze — M. de La Nauze, son Mémoire de l'Académie des Inscriptions, cité, II, vII, 8 et n.

Naxos — sous la tyrannie de Lygdamis, VIII, v, 1.

Nécessaire — est subordonné au beau, IV, xIII, 8.

Nécessité — introduisit l'usage de la monnaie, I, III, 13.

Nėgligenoo — en politique cause des révolutions, VIII, 11, 3.

Nestor — sa sagesse, III, xi, 7.

Nez — quelle est sa plus belle forme, VIII, vii, 17.

Nicoclès — Voir Eunuque, VIII, VIII, 10.

Nicolas de Damas — cité sur la communauté des femmes et des biens chez les Scythes, II, 1, 13 et n.

**Niebuhr** — cité sur le nom national des Étrusques, III, x, 11 et n.—Cité, IV, 1x, 2 et 3, n.

Noblesse — opinion des Grecs et des Barbares sur la noblesse, I, 11, 19. — Définie par Aristote, I, 1 1 19 et n. — Est estimée de tous les peuples; est un mérite de race, III, vII, 7. — La noblesse et les lumières sont ordinairement le partage des riches, VI, vi, 2. - N'est qu'une ancienneté de richesse et de talent, VI, vi, 5. — Prétentions politiques de la noblesse de naissance, VIII, 1, 3. — Noblesse condamnée par Aristote, VIII, 1, 3 et n.

**Nomades** — les peuples nomades; leur mode d'existence, I, 111, 4.

Nombre symbolique de Platon, VIII, x, 1, et n.

Nord (Le vent du) engendre le vent 'd'ouest, VI, III, 4.

Notiens — leurs divisions intestines, VIII, 11, 12 et n.

Notion — du droit de l'esclavage, placé pour les uns dans la bienveillance et l'humanité, et pour les autres dans la domination du plus fort, I, 11, 17.

Nourriture — la plus substantielle et qui convient le mieux au corps est le lait, IV, IV, 1.

Nouveauté — son influence politique sur les esprits, IV, xv, 10.

0

ture, I, 11, 8. — Comment elle disser Thèbes, VIII, 11, 6. de l'autorité, I, v, 2. — L'obéissance et le pouvoir doivent être alternatifs pour tous les citoyens, III, x1, 3. alternatives pour tous les citoyens, IV, xIII, 4.

Objet — qu'on doit rechercher essentiellement dans la vie, c'est la vertu, IV, m, 1.

Objets (Deux) jamais être perdus de vue en fait de législation, selon Socrate : le sol et les hommes, II, 111, 4. — Qui contribuent à la formation de l'Etat, III, vii, 5. — Qu'embrasse l'éducation actuelle présentent un double caractère, V, 11, 2.

être sévèrement proscrit de la société, IV, xv, 8.

Obscénité — la loi la permet à certains dieux, IV, xv, 8.

Occupations — se distinguent en libérales et en serviles, V, 11, 1.

Ocellus Lucanus — a sur le mariage des principes analogues à ceux d'Aristote, IV, xIV, 6, n.

Obéissance — est un fait de na- phytes amène une révolution à

Enotrie — gouvernée par Italus, IV, 1x, 2.

Enotriens — d'abord nomades, et L'obéissance et l'autorité doivent être rendus agriculteurs par Italus, IV, IX, 2 et n.

> Cuvre — une œuvre s'accomplit partout où se rencontrent l'autorité et l'obéissance, I, 11, 8.

Euvres — musicales d'Olympus ne doivent enthousiasment les âmes, V, v, 5.

Oliganthropie — la disette des hommes est ce qui sit périr toutes les républiques anciennes, III, m. 5, n.

Oligarchie — est une déviation de l'aristocratie, son objet, III, v, 4. — Sa définition, III, v, 5. — Ses prétentions contre la démagogie, III, v, 7.— Obscène — tout objet obscène doit Sa place dans la science politique, VI, 11, 2. — Quatre espèces diverses d'oligarchie, VI, v, 1. — Son caractère spécial, VI, vi, 4. — Doit être essentiellement formée par les riches, VI, III, 8. — Ruses politiques dans l'oligarchie, VI, x, 6. — Ses principes généraux d'organisation, VII, sv, 1 et suiv. - Peut être très-forte dans les pays qui nourrissent des chevaux, VII, Enophytes — le combat des OEno- IV, 3. — Organisation spéciale du pouvoir dans l'oligarchie, VIII, 1, 2 et suiv. — Ses deux sortes de démagogues, VIII, v, 4. — Ni l'oligarchie ni la démocratie ne sauraient être et subsister sans renfermer dans leur sein des riches et des pauvres, VIII, vII, 18. — Est un gouvernement fort peu stable, VIII, IX, 21. — D'Apollonie, — de Théra, — de Colophon, VI, III, 8. — De Pharsale, sa prudence, VIII, v, 7. — D'Élis renversée, VIII, v, 8. — D'Érêtrie renversée, VIII, v, 10. — De Cnide renversée; de Chios renversée, VIII, v, 11. — De Mitylène, VIII, vIII, 13.

Oligarques — eux-mêmes poussent au renversement du pouvoir, VIII, v, 2. — Qui réclament l'égalité pour eux sont forcés d'appeler le peuple à leur aide, VIII, v, 6. — Leurs serments absurdes contre le peuple, VIII, vii, 19.

Olympie — les fastes d'Olympie ne présentent pas d'enfants vainqueurs qui plus tard aient remporté des prix, V, 111, 6.

Olympus — ses mélodies enthousiasment les âmes, V, v, 5.

Onamacrite — premier philosophe législateur, ami de Thalès, II, 1x, 5 et n.

Onomarque — citoyen de Phocée, fils d'Eurycrate, VIII, III, 4.

**Onze** — tribunal des Onze à Athènes, VII, v, 7 et n.

Opinion — des premiers de l'État fait règle pour les autres citoyens, II, viii, 7. — Vulgaire du bonheur, IV, xii, 4. — Influence politique de l'opinion, VI, v, 2. — Étrange de Montesquieu disant que « les Anglais ont tiré des Germains l'idée de leur gouvernement, et que ce beau système a été trouvé dans les bois. » Elle a été réfutée, mais souvent aussi elle a été

pouvoir dans l'oligarchie, VIII, 1, 2 et reproduite, pr., cvii. — De Rousseau suiv. — Ses deux sortes de déma- sur le livre du Prince, citée, pr., gogues, VIII, v. 4. — Ni l'oligarchie cxxvii.

Opinion — commune sur les quatre constitutions, III, v, 9.

Opinions — opposées sur le droit de l'esclavage, soutenues également par des sages, 1, 11, 17.

Opiques — habitants des rivages de la Tyrrhénie. — Se nommaient autrefois Ausoniens, IV, 1x, 3.

Opulence — ses funestes effets, VI, ix, 9.

Opunte — obéit à un magistrat suprême, III, x1, 1. — Ville de la Locride, ibid., n.

Oracle — rendu aux Trézéniens, IV, xIV, 4.

Orateur (Véritable) — sa définition par Cicéron, disciple de Platon, consul de Rome et orateur lui-même, pr., p. xxxI.

Ordonner — est le caractère réellement distinctif de l'autorité, VI, XII, 3.

Ordro — des livres de la Politique d'Aristote, app., CLXVII. — Actuel des huit livres de la Politique n'étant pas bon, celui qu'il convient d'y substituer est : premier livre, deuxième, troisième, septième, huitième, quatrième, sixième, cinquième; ce qui est aussi l'ordre indiqué par Aristote luimême, app., CLXXVIII.

Orée — révolution démocratique de cette ville, VIII, 11, 9 et n.

Oresme — le vieux traducteur français de la Politique, sous Charles V, avait déjà fait une remarque analogue à celle de Bernardo Segni sur les septième et huitième livres de la Politique d'Aristote, app., clxx. — Cité sur le couteau delphien, I, 1, 5, n.

Organisation — de la propriété dans la République de Platon, exami-

née et critiquée, II, 11, 1 et suiv. — cours rapporté par Hérodote, III, v, Des repas communs vaut mieux en Crète qu'à Lacédémone, II, vii, 4.

Origène — cité, I, 1, 10, n.

Origine — de l'esclavage, I, 11, 3. — De l'échange et de la richesse, I, 111, 13. — Des premiers hommes, II, v, 12. — De l'esclavage chez les Thessaliens, d'après Archémaque, II, vi, 2, n. — De l'ostracisme dans les Etats démocratiques, III, vIII, 2. — Et causes générales des révolutions, VIII. 11, 1. — La diversité d'origine cause des révolutions, VIII, 11, 3. — Des espions, VIII, IX, 3.

Orthagoras — son règne à Sicyone, VIII, IX, 21.

Orthopédie — des machines orthopédiques ont été en usage chez [quelques peuples barbares, IV, xv, 2 et n.

Ostracisme — son origine et son utilité dans les démocraties, III, viii, 2. — Son utilitė gėnėrale, III, viii, 6. — A Argos, à Athènes, VIII, u, 5.

Otanès — seigneur persan; son dis- VII, 11, 5, n.

Ouvrages — politiques de Cicéron manquent d'originalité; ils sont infiniment précieux pour l'histoire de la philosophie et celle du droit romain, pr., CXXII.

Ouest — le vent d'ouest dérive du vent dn nord, VI, III, 4.

Ouvrier — degré de vertu qu'il doit avoir, I, v, 10.— L'ouvrier et le mercenaire peuvent être citoyens dans quelques constitutions, III, 111, 3. — Rapport de l'ouvrier à l'instrument, IV, vii, 2. — Ne peut jamais arriver aux fonctions du pontificat, IV, vin, 6.

Ouvriers — d'Epidamne sont à la solde de l'Etat, II, IV, 13. — Des professions mécaniques sont compris parmi les manœuvres, III, II, 8.

Ovipares — produisent avec leurs petits de quoi les nourrir dans les premiers temps, I, III, 6.

Oxylus — interdit de prêter sur hypothèques immobilières, VII, II, 5. — Paraît avoir régné sur les Eléens,

P

pare de Mitylène, VIII, 111, 3.

**Paix** — la paix et le loisir sont préérables au combat et au travail, IV, xIII, 9. — Doit être le but du législateur, IV, xIII, 15.

VIII, viii, 4. — Tyran de Léontium, vi, 1. VIII, x11, 4.

VI,  $x_{III}$ , 2, n.

Parole — la parole est accordée à 10. — Toute parole indécente doit même les meilleurs, III, x1, 4.

**Pachès** — général athénien, s'em- être proscrite et châtiée, IV, xv, 7. Parrhon — tue Cotys, VIII, vin.12.

> Particuliers — le bonheur des particuliers est-il le même que celui de l'Etat? IV, 11, 1.

Parthéniens!— enfants naturels a Panætius — tyran de Léontium, Sparte, vont fonder Tarente, VIII,

Partie — partie sensible de notre Parabyste — tribunal à Athènes, être, doit obéir à la raison et à la partie intelligente, I, II, 11.

Passions — du cœur corrompent les l'homme seul; dans quel but, I, 1, hommes quand ils sont au pouvoir.

Pausanias — à Sparte, veut usurper le pouvoir absolu, IV, xIII, 13. — Veut détruire l'Éphorie à Sparte, VIII, I, 5 et n. — Veut usurper le pouvoir absolu, VIII, vI, 2. — Assassin de Philippe, père d'Alexandre, VIII, vIII, 10.

Pausanias — cité sur les Bacchiades, II, ix, 6, n.

Pausen — ses peintures sont peu morales, V, v, 7 et n.

Pauvres — forment partout la majoritė, III, v. 7. — Habituellement ne possèdent pas d'armes, VI, 111, 1. — Convoitent la fortune d'autrui, VI, 1x, 7. — Marchent volontiers au combat, si l'Etat les entretient, VI, x, 9. — Et les riches, désiance réciproque qu'ils ont entre eux, VI, x, 4.—Egaux aux riches dans la démocratie, VII, I, 10. — Reçoivent le salaire dans la dé. mocratie, VII, 111, 3.—Prennent parfois en secret un développement dangereux dans la démocratie, VIII, 11, 7. —Moyen par lequel ils arrivent en plus grand nombre à l'aisance, VII, vii, 12.

Pauvreté — est la condition essentielle de la démocratie, VI, 111, 8. — Et la richesse sont les seules choses qu'on ne puisse cumuler, VI, 111, 15.

Pêche — est la subsistance de plusieurs peuples, I, 111, 4.

Pectides — instruments de musique, V, v1, 7.

Pédonomes — magistrats chargés de l'éducation des enfants, IV, xv, 5.

Pédonomie — surveillance de l'éducation des enfants, VI, xII, 9.

Pédotribe— les enfants doivent être soumis à son art, V, 111, 3. — Ses devoirs, VI, 1, 1.

Peintures— les représentations obscènes sont proscrites, IV, xv, 8.

Pénestes — leur esclavage, I, 11, 3, n. — Étaient les esclaves des Thessaliens, et peut-être aussi des Macédoniens, II, 11, 13, n. — Leur esclavage a été dangereux aux Thessaliens, II, vi, 2.

Pensées — les seules pensées vraiment actives sont celles qui ne visent qu'à des résultats positifs, IV, 111, 5.

Pentarchies — magistrature à Carthage, Il, viii, 4.

Penthélides — oligarchie de Mitylène, VIII, vIII, 13. — Frappant du bâton tous les passants, VIII, vIII, 13.

Penthilus — tué par Smerdis, VIII, VIII, 13.

Père — pouvoir paternel, I, v, 1.

Perfection — de l'œuvre est toujours en raison de la perfection des ouvriers, I, 11, 8. — Pour l'État, en quoi elle consiste, IV, 1v, 6.

Périandre — son conseil à Thrasybule, Ill, viii, 3 et n. — Son conseil à Thrasybule, VIII, viii, 7. — Tyran d'Ambracie, chassé par le peuple, VIII, iii, 6. — Sa question à l'un de ses mignons, VIII, viii, 9. — De Corinthe; son habileté politique, VIII, ix, 2. — Règne quarante-quatre ans à Corinthe, VIII, ix, 22.

Périclès — fit augmenter le salaire des juges, II, IV, 11, n. — Rappelle une loi sur l'éducation des enfants laissés par les guerriers morts au combat, dans la harangue que Thucydide lui prête, II, v, 4, n. — Détruit les attributions de l'Aréopage au profit du peuple; fait payer les juges, II, IX, 3. — Est le premier qui se servit des machines de guerre au siège de Samos, IV, x, 6, n.—Maître à peu près souverain de la république d'Athènes pendant près de quarante ans, pr., LXXIX.

Périmoiens — serfs des Crétois, II, vi, 3 et n.— Ont gardé les lois de Mi-

nos, II, vii, 1. —Comparés aux Hilotes de Sparte, II, III, 3.

Perpétuité — des autorités est indispensable dans la théorie de Socrate, II, 11, 15. — La perpétuité du pouvoir aux mains de quelques citoyens déconsidère nécessairement tous les autres, III, vi, 3.

Perrhèbes — ennemis des Thessaliens, II, vi, 3.

Perse — le roi de Perse châtie les Mèdes, III, viii, 4.

Perses — font grand cas de la valeur guerrière, IV, 11, 6. — Indolence des rois de Perse, V, IV, 5.—Système général de la monarchie des Perses, VIII, 1x, 3.

Personnes — il faut tenir compte des personnes dans l'appréciation des droits, III, v, 9.

**Peuple** — signification de ce mot, II, vi, 10 et n. — Le peuple reste calme quand il a part aux magistratures, II, vi, 15. — Son pouvoir à Carthage, II, viii, 1. — Prononce souverainement, III, vI, 12.— Ce que c'est qu'un peuple monarchique, républicain, etc., III, xI, 11. — Un peuple doit posséder à la fois intelligence et courage, IV, vi, 2. — Le peuple, dès qu'il est monarque, prétend agir en monarque, VI, 1v, 4. — Le peuple ne doit jamais être consulté dans les jugements que pour absoudre, IV, xi, 10. — Un peuple agriculteur est plus démocratique que tout autre, VII, 11, 1. — Un peuple pasteur est le plus démocratique de tous, après le peumême, VIII, 1, 9. — Le tyran cherche ristote, VIII, vIII, 10 et n. toujours à occuper et à appauvrir le peuple, VIII, 1x, 4.

Peuples — presque tous les peuples estiment la valeur guerrière, IV, 11, 5.

Pour — cause des révolutions, VII. 11, 3. — La peur cause des conspirations, VIII, viii, 8.

Phalaris — tyran, VIII, vili, 4 et n. Phaléas de Chalcédoine — son projet de constitution ; il soutient l'égalité des biens, II, IV, 1 et n. — Importance qu'il attache à l'égalité de fortune et d'éducation, II, 1v, 6. — A eu tort de croire que la propriété se composait exclusivement de choses immobilières, II, IV, 12. — Quelques manuscrits donnent « Philolaus » au lieu de Phaléas, II, 1x, 8 et n.

Pharsale — oligarchie decette ville, VIII, v, 7. — Jument célèbre de cette ville, appelée La Juste, II, 1, 13.

Phéréorate — poëte comique contemporain de Périclès, regrette le temps où il n'y avait pas d'esclaves, I, 11, 3 et n.

Phidities—repas communs à Sparte, II, vi, 21. — Les phidities de Sparte se nommaient d'abord Andries, et étaient empruntées à la Crète, II, **VII**, 3.

Phidon — tyran d'Argos, II, 111, 7 et n. — Tyran fort audacieux et fort habile, VIII, viii, 4 et n.

Phidon de Corinthe — ancien législateur; sa loi sur l'immutabilité des propriétés, I, 111, 7 et n.

Philemon le poëte — proteste contre l'esclavage, I, 11, 3 et n. — Auteur dramatique, cité par Aristote, I, II, 22 et n.

Philippe — assassiné par Pausanias, VIII, vIII, 10. — La mort de ple agriculteur, VII, 11, 7. - Le peu- Philippe est le fait le plus récent dont ple ne s'insurge jamais contre lui- il soit question dans la Politique d'A-

> Philolaus de Corinthe — établit l'immutabilité des biens-fonds, Il 1x, 7. — Législateur de Thèbes; sa passion pour Dioclès, II, 1x, 6.

Philologues (Deux) jusqu'à ce jour se sont seuls occupés sérieusement de l'ordre des livres de la Politique d'Aristote, app., CLXX.

Philosophe — la vie contemplative est son partage, IV, 11, 8.

Philosophes — leurs travaux en musique cités par Aristote, V, v11, 3. — Philosophes qui, depuis deux mille ans, se sont efforcés de comprendre la société et de l'éclairer sur sa nature et ses véritables intérêts, pr., p. v11.

Philosophie — est l'occupation des hommes libres, I, 11, 23. — La philosophie peut porter remède à certains vices de l'âme, II, 1v, 8. — Philosophie politique, ce qui la constitue, III, v11, 1.

Philoxène — son dithyrambe intitulé les Fables, V, vII, 9; — titre contesté d'une de ses pièces, ibid. et n.

Phocée — sédition de cette ville, VIII, III, 4.

Phocéens — la guerre sacrée des Phocéens, VIII, III, 4.

Phocylide — poëte cité sur l'objet de ses vœux, VI, 1x, 7 et n.

**Photius** — son erreur sur le titre de la Politique, IV, Ix, 7 et n.

Phoxus — tyran de Chalcis, tué par le peuple, VII, 111, 6.

Phratrie — était à Athènes une subdivision de la tribu, II, 1, 12 et n. — Le but des phratries est de resserrer les liens sociaux, III, v, 14. — Nouvelles phratries créées par Clisthène, VII, 11, 11.

Phrygien — le mode phrygien peut se composer des mêmes sons que le mode dorien, mais diversement arrangés, III, 1, 14. — Nous transporte d'enthousiasme, V, v, 8. — Est à peu près, parmi les modes musicaux, ce qu'est la flûte parmi les instruments, V, xII, 8. — Est un des modes

fondamentaux de la musique, VI, 111, 4.

Phrynichus — démagogue à Athènes, Vill, v, 4.

Pillage — est la vie de plusieurs peuples, I, 111, 4.

Pilori — citoyens attachés au pilori à Thèbes et à Héraclée, VIII, v, 10.-

Pinzger — a accusé Aristote d'erreur ou de mauvaise foi dans l'exposé des idées de Platon, VI, III, 12 et n.

Pirée — fut distribué en rues par Hippodamus de Milet, II, x, 1 et n.— Sa position relativement à Athènes, décrite par Aristote, IV, v, 5. — Ses habitants sont plus démocrates que ceux de la cité, VIII, 11, 12.

Pisistrate — ses manœuvres contre les riches, VIII, IV, 5. — Tyran d'Athènes, VIII, VIII, 4. — Se laisse citer en justice, VIII, IX, 21. — Forcé de fuir deux fois, VIII, IX, 23.

Pisistratides — renversés à Athènes, VIII, vIII, 9, et VIII, vIII, 21. — Leur chute, VIII, vIII, 21. — Bâtistissent le temple de Jupiter Olympien dans une vue politique, VIII, IX, 3. — Règnent vingt-cinq ans à Athènes, VIII, IX, 23.

Pittaous — législateur; sa loi sur les délits pendant l'ivresse, II, 1x, 9.

Pittaous de Mitylène—l'un des sept sages, contemporain de Solon, II, IX, 9 et n.

Pittaous — tyran de Mitylène, III, ix, 5 et n.

Place — du marché doit être loin de la place publique, IV, x1, 2. — La place publique doit être pure de toute marchandise; l'entrée n'en doit être permise qu'aux citoyens, IV, x1, 2. — Place de la Liberté, en Thessalie, IV, x1, 2.

Plaine — les habitants de la plaine,

à Athènes, attaqués par Pisistrate, VIII, IV, 5.

Plaisir (Tout) — interdit aux guerriers dans la République de Platon, II, 11, 16.

Platen — propose, dans sa République, la communauté des femmes, des enfants et des biens, II, 1, 2. — Examen de sa République, II, I, 4 et suiv. — Permet des familiarités repoussantes entre les frères, les pères et les enfants, II, I, 15. — Veut que les occupations des femmes soient les mêmes que celles des hommes, II, 11, 15 et n. — Examen de son Traité des Lois, II, 111, 1. — Jugement général d'Aristote sur le système politique de Platon, II, 111, 9. — Reproche qu'il a fait dans ses lois au système de la constitution de Lacédémone, II, vi, 23. — Ses lois et sa République, citées sur le commerce des hommes entre eux, II, vii, 5 et n. — Sa loi sur l'ivresse et la discipline des banquets, II, 1x, 8. — Attaqué par Aristote pour l'éducation qu'il veut donner à ses guerriers, IV, vi, 2 et n. — Blamé pour l'éducation qu'il veut donner à ses guerriers, IV, IX, 6 et n.—Blàmé de son enthousiasme pour la constitution lacédémonienne, IV, xIII, 10 et n. — Ses principes sur les enfants qu'il convient de ne pas laisser vivre, IV, xıv, 10 et n. — Attaqué par Aristote pour ses principes d'éducation, IV, xv, 6 et n. — Blâme de son enthousiasme pour la constitution lacédémonienne, VI, 1, 3 et n. — Attaqué par Aristote pour l'ordre de dégradation des gouvernements, VI, 11, 3 et n. — Ses erreurs sur les éléments nécessaires de l'État, VI, III, 12. - Énumère incomplétement les diverses formes de gouvernement dans ses deux Républiques, VI, v, 9. — Cité

par Aristote pour la division des gouvernements, VI, v, 9 et n.—Critique de la théorie de Platon sur les révolutions, VIII, x, 1. — Son nombre mystique inintelligible pour les modernes, VIII, x, 1 et n. — Vérité et grandeur incomparables de sa Politique, pr., p. xI. — Ses erreurs, pr., p. xL. — Sa méthode, rationnelle et historique tout ensemble, pr., p. xLV.

Pleurs — utilité des pleurs chez les enfants, IV, xv, 6.

Plutarque — combat l'opinion d'Aristote sur les travaux législatifs de
Lycurgue, II, vi, 8, n. — Son ouvrage
cité sur le mode d'élection des sénateurs de Sparte, II, vi, 16, n. — Ses
apophthegnies des Lacédémoniens, cités, IV, x, 6, n.

Poëtes — quelques poëtes mesurent la vie par septénaires, IV, xIV, 11.

Poétique d'Aristote — citée dans la Politique, V, vII, 4 et n.

Police urbaine — ce que c'est que la police urbaine; son administration, VII, v, 3.

Politique d'Aristote — le second livre est lié au premier par une conjonction, Il 1, 1, n. — Ordre des livres, III, xII, 2, n. — Ordre des livres, IV, 1 et n. — Ordre des livres, V, I, 1, 1, n. — Ordre des livres, VI, 11, 1, n. — Marche générale de cet ouvrage tracée par Aristote lui-même, VI, 11, 5 et n.—Ordre des livres, VI, 111, 2, n. — Ordre des livres, VI, v, 10, n. — Ordre des livres, VI, viii, 1, n. — Ordre des livres, VI, ix, 13, n. — Ordre des livres, VII, 1, 1, n. — Ordre des livres, VII, 1, 5, n. — Ordre des livres, VII, 1, 9, n. — Ordre des livres, VII, 11, 1, n. — Ordre des livres, VIII, 1, 1, n. - Marche générale de cet ouvrage indiquée par Aristote lui-même, app. CLXXVIII.

Politique — est l'occupation des hommes libres, I, 11, 23. — Elle prend les hommes tels que la nature les lui donne, et elle en use, I, 111, 21. — Est au rang des sciences, II, v. 11. — Est la plus haute de toutes les sciences pratiques, III, v11, 1. — La corruption et la faveur y exercent fort ordinairement leur funeste influence, III, x1, 5.

Politique — de Platon est entachée d'une déplorable erreur, pr., p. x11.

— Platonicienne, malgré ses énormes défauts, reste fort supérieure à celle d'Aristote, dans laquelle il n'y a d'autre erreur que la théorie de l'esclavage, pr., LXXXIV. — De Platon s'appuie aussi sur l'histoire, pr., XLIX.

— Pourquoi la politique est la seule science où l'utopie puisse tenir une place, pr., IX. — Le Politique de Platon, traduction de M. Cousin, citée sur le mot aristocratie, pr., p. xx, n.

Polybe — son opinion sur les constitutions de Crète, de Sparte et de Carthage, II, vii, 1, n. — Propose de combiner les trois formes de gouvernement pour en faire une constitution parfaite, IV, i, 1, n. — Sa division particulière des gouvernements, III, v, 4, n. — Sa théorie insuffisante des révolutions, VIII, x, 1, n. — Appréciation générale de sa politique; ses mérites et ses défauts tout pratiques, pr., de cxii à cxix.

Polyorate — tyran de Samos; objet politique de ses grandes constructions, VIII, 1x, 4.

Polygnote—ses peintures sont trèsmorales, V, v, 7 et n.

Pomponius Méla — cité sur la communauté des femmes chez quelques peuplades de la Libye, II, 'I, 13, 'n.

Pont-Euxin — des peuplades des bords du Pont-Euxin sont anthropophages, V, III, 4.

Pentife — le citoyen seul peut l'étre, IV, viii, 6.

Pentifes — Les pontifes sont-ils des magistrats? VI, x11, 2. — Leurs attributions, VII, v, 11.

Populaire — le principe populaire en politique, c'est la faculté pour tous d'arriver aux emplois, VIII, vii, 10.

**Pepulation** — trop nombreuse, ne saurait être politiquement bien organisée, IV, IV, 5.

Port — son entretien, VII, v, 3.

Position— topographique suffit pour provoquer une révolution, VIII, 11,12.

Positions — influence politique des positions topographiques, IV, x, 4.

Possible — le possible et le convenable sont les principes qui doivent guider tous les hommes, V, vII, 10.

Poursuites judiciaires — fonctionnaires qui en sont chargés, VII, v, 4.

Pouvoir — du maître et celui du magistrat sont bien distincts, I, 11, 21. — Dans la cité, ne s'applique qu'aux étres libres, III, 11, 9. — Les différents genres de pouvoir varient avec les intéressés, III, IV, 4. — Passion des hommes pour le pouvoir, III, 1v, 6. — Politique, comment il doit se répartir, III, vii, 2. — L'alternative du pouvoir est la première loi de l'Etat, III, x<sub>1</sub>, 3. — Absolu est chose contre nature dans l'Etat, III, xi, 10. — Ne donne pas le bonbeur, IV, 11, 4 et IV, 111, 3. — Doit être alternatif entre égaux, IV, xIII, 2. — En Éthiopie, le pouvoir politique se répartit, dit-on, selon la beauté et la taille, VI, III, 7. — Quel que soit le parti qui triomphe de ses ennemis, ne repose jamais sur l'égalité et sur des droits communs, VI, IX, 11. — Modes divers d'organi-

sation du pouvoir législatif dans la 1v. f. - Combinaison des principu democratie, dans l'oligarchie, VI, xt, 3. politiques, VII, r, 2 et suiv. - 06-- Executif, son organisation, VI, garchiques, menent à la tyranne, les xit. 1. - Judiciaire, son organisation, principes democratiques menest i VI. am. 1. - Combinations du pou- l'injustice, VII. r. 12. voir dans la démocratic, VII, i, &. -Corrompt les hommes, VII, 1, 14. - talent pour les fonctions de tresoriet. Ses bases dans l'oligarchie, VII, IV, VIII, VII, 15. 1 et suiv. - La durée trop longue du pouvoir est toujours dangereuse, VIII, vii, 4. - Est corrupteur, MII, fait qu'une affaire d'argent, f. m. N vii. 7.

Pouvoirs (Les trois sertes de) sur lesquels repose l'administration de la famille, I, v, I. - Théorie des trois convenir à tout Etat indistinctment. pouvoirs : legislatif, exécutif et judi- IV, viii, I. ciaira, VI, xi, I et n. - Leur organisation spéciale dans la démocratie, pour le corps politique, IV, r. S. VI, nr. 1 et suiv. - Dans l'obgarchie, id., eb.

dans le domaine de l'économie politique, J. IV. 1.

pauvres fait la différence des consti- commune, II, 11, 1. - Son unge del tutions, VI, m, 15.

sent en trois classes, VIII, ix, 9.

les prérogatives politiques, III, vii, hôtes, des compagnons, II, ii, 6 -5 et suiv.

les prétentions politiques, III, vii, partie à Sparte, II, vi, 10. - Kes 4 et suiv.

Preuves - concluantes qui démontrent l'ordre des livres de la Politique d'Aristote, indiqué par lui-même, ties plus tranquilles et plus darables app., cuxxiv.

Prince - de Machiavel, cité, VIII, ix, 11, n., et passim. - Ouvrage de Usage commun des proprietés, VII. Machiavel, analysé, pr., cxxiv.

Principe - fondamental des gouvernements anciens, V, I, 2 et n.

tiels d'un gouvernement parfait, IV, tien, VII, v, 3.

Probité - plus nécessaire que le

Production - ce que c'est, l, u, & Professions (De toutes les) - an ac Progression - de la cité a és bornes, 1V, av. 7.

Premisonità - des fonctions ne rest

Proportion - la juste proportion

Proprieté - n'est qu'un instrumen de l'existence, l, 11, 4. - Esage con-Pratique - en quoi elle consiste mun des propriétés, I, n. 5 et l. -A deux usages, I, 111, 11, - La conmunaulé des propriétés proposés per Predeminance - des riches ou des Platon, II, 1, 2, - Dort-elle der étre commun, II, 11, 4. — Sa meil-Précocupations - du tyran se divi- feure organisation, II, II, 5. - Individuelle nous assure le bonbeur de-Prérogatives - injustice de toutes bliger et de secourir des amis, des Limites que Socrate impose à la pre-Prétentions - injustice de toutes priété, il, iii, 5. - luégalement repas le moras du monde partie essertielle de la cité, IV, vit, 2. - la moyenne propriété rend les democraque les oligarchies, VI, 1x, 9. - Foecière, ses modifications, VII, n, 5 ui, 5.

Propriétés - appartiennent et propre aux citoyens, IV, viii, 5 -Principes - nécessaires et essen - Publiques et particulières, leur caire-

Protestations — dans l'Antiquité contre l'esclavage, I, 11, 3, n.

**Proverbes** — cités par Aristote : Il y a esclave et esclave, il y a maître et maitre, I, 11, 22. — Entre amis tout est commun, II, n, 4. — Point de repos pour les esclaves, IV, xIII, 17. — Chose commencée est à demi faite, VIII, 111, 2 et n. — Le potier porte envie au potier, VIII, vIII, 18. — Un clou chasse l'autre, VIII, ix, 6.

Proxène — espèce d'agent commercial; les Athéniens en avaient un à Mitylène, VIII, 111, 3 et n.

Prudence — seule vertu spéciale du commandement; elle n'est point une vertu du sujet, III, 11, 11.

Prytane — la tribu prytane à Athènes était nourrie dans le prytanée aux frais de l'État, pendant le mois que duraient ses functions, VII, 1, 9, n.

Prytanée — magistrature de Milet, ses énormes pouvoirs, VIII, 1v, 5.

Prytanes — leurs fonctions, VII, v, 11.

Psammétichus — fils de Gordius, régna trois ans à Corinthe, VIII, IX, 22 et n.

Publicistes — presque tous les publicistes jusqu'à Montesquieu ont fondé l'esclavage sur la guerre, I, 11, 16, n.

Puffendorf — s'accorde avec Aristote sur la double valeur des choses, I, 111, 10, n.

Puissance — divine seule est capable d'établir l'ordre dans une trop grande multitude, IV, IV, 5.

Pults — tribunal criminel; était un lieu situé près du Pirée, sur le bord de la mer, à Athènes, VI, xIII, 2 et n.

Pythagoriciens — leurs travaux en musique cités par Aristote, V, v11, 3.

Pythie — Oracle de la Pythie, IV, xı, 1.

Pyramides — but politique des pyramides d'Égypte, VIII, ix, 4.

Q

leur quantité, VI, x, 1.

l'âme sont bien diverses, I, v, 5. -Que l'emploi de la propriété comporte et assure, II, III, 5. - Que doivent posséder les citoyens pour que le bonheur et l'ordre de l'Etat soient parfaitement assurés, IV, xII, 1. — Nécessaires dans le travail et dans le loisir, IV, xIII, 18. — Les diverses qualités de l'harmonie, V, v, 8. — Questions — d'ordre et d'arrangesituations moyennes, VI, 1x, 6. — d'Aristote, app., clxv11.

Qualité — des citoyens, opposée à Requises dans l'individu pour obtenir l'exercice des fonctions suprêmes, Qualités — des deux parties de VIII, vii, 14. — Et défauts du style de l'Esprit des Lois, pr., cviii.

> Quantité — des citoyens, opposée à leur qualité, VI, x, 1.

> **Quatre-Cents** — oligarchie à Athènes; trompèrent le peuple pour conserver leur pouvoir usurpé, VIII, 111,8.

Querelles — féminines, ont perdu plus d'une tyrannie, VIII, ix, 13.

Qui se trouvent avant tout dans les ment des huit livres de la Politique

R

Races — différences morales des Raison — commande à l'instinct, I, races en Europe et en Asie, IV, vi, 1. 11. — Seule est souveraine, III, vi, 13. — Son influence sur la vertu de l'homme, IV, xII, 6. — Se divise en deux parties, raison pratique et raison spéculative, IV, xIII, 7. — Est dans l'homme la vraie fin de la nature, IV, xIII, 22. — On l'écoute bien difficilement quand on jouit de quelque avantage extraordinaire, VI, IX, 4.

Raisennements — divers sur la répartition du pouvoir politique, III, vii, 2 et suiv.

Ramus — une de ses variantes ingénieuse, mais peu exacte, II, vi, 6, n.

Rapports — de l'homme à la femme, et du roi à ses sujets, I, v, 2.

Ravaisson — son essai sur la métaphysique d'Aristote, cité, III, IV, 4, n.

Receveurs — des deniers publics, leurs fonctions, VII, v, 4.

Recherche — et l'acquisition des aliments, sont comprises dans l'acquisition des biens, I, 111, 2. — Exagérée de l'unité de l'Etat ne lui est pas favorable, II, 1, 7.

Réciprocité — dans l'égalité est le salut des Etats, II, 1, 5. — Constitue la ressemblance et l'égalité, IV, 111, 4.

Récit légendaire — du séjour de Philolaus et de Dioclès à Thèbes, II, 1x, 7.

Réclamations — de la part de ceux qui recoivent peu, tout en travaillant beaucoup, II, 11, 2.

Récompenses — assurées à ceux tatif à Mantinée, VII, 11, 2, n. qui font quelques découvertes utiles

Regimine — De regimine principum, livre saussement attribué à saint Thomas, pr., cxxIII.

Relations — du plus vieux au plus jeune, et du père à l'enfant, I, v. 2. — Permanentes de vie et de communauté sont difficiles entre hommes. II, 11, 3. — Extérieures de l'État, omises par Platon, II, 111, 4. — Extérieures de l'État, omises par Phaléas, II, IX, 8.

Roligion — est née de l'irrésistible élan de la raison humaine, pr., p. XXXVII.

Remparts — leur utilité, IV, x,5 et suiv.

Ropas — communs étaient à Lacédémone et en Crète la base de la communautė des biens, II, 11, 10. — A Sparte conféraient à ceux qui y étaient admis le droit politique, II, vi, 21.—En Crète; mieux organisés qu'à Sparte, II, VII, 4. — Des sociétés politiques à Carthage ressemblent aux Phidities lacédémoniennes, II, vIII, 2. — Haute antiquité de cet usage; ils viennent d'Italie et furent institués par Italus, IV, 1x, 2. — Tous les citoyens y doivent prendre part, IV, 1x, 6. — Où ils doivent avoir lieu, IV, x, 8.

Repas communs — des magistrats, des pontifes, IV, x1, 3. — Doivent être défendus par le tyran, VIII, 1x, 2.

Repos — ne s'acquiert réellement que par le travail, IV, xIII, 8. — Exige des vertus spéciales, IV, xm,

Représentatif — système représen-

République de Platon pour la cité, loi d'Hippodamus, II, de ses principes, II, 1, 3. — Il n'y a place ni pour la propriété ni pour les affections de l'homme, II, 1, 17. — Il n'y a place ni pour la continence n pour la générosité, II, 11, 7. - Les Règle supérioure - que Platon a laboureurs et les guerriers, dans la recommandée au pouvoir, pr.,p.xvII. république de Platon, II, II, 14. III, 11 et suiv. — Citée sur la d'Ambracie, d'Hérée, d'Orée, VIII, II, musique, V, vII, 8. — Citée, VI, 111, 12 et n. — Citée, VIII, x, 1. — D'Hippodamus, ses principes, II, v, 2.

République. — Est un des trois gouvernements purs, III, v, 2. — Origine de la république, III, x, 7. — Est une constitution trèsrare, VI, v, 9. — N'est que le mélange de la démocratie et de l'oligarchie, VI, vi, 2. — Comment se forme cette constitution, VI, vII, 1. - Emprunte ses principes à l'oligarchie et à la démocratie, VI, vII, 5. — Est le plus stable des gouvernements avec certaines conditions, VII, 11, 8; VIII, 1, 9.

Ressentiment — pousse toujours ceux qui l'éprouvent à des conspirations, VIII, viii, 9 et 21; VIII, vin, 21. — Ce qu'Héraclite en pense, VIII, 1x, 18.

Résumé — de toute la discussion sur l'ordre des huit livres de la Politique, app., claxxv.

Revenus — sacrés, leur administration, VII, v, 11.

Révolutions — doit-on tenir les engagements antérieurs après la révolution, III, 1, 14. — Naissent tout aussi bien de l'inégalité des honneurs que de l'inégalité des fortunes, II, 1v, 7. — Théorie générale des révolutions, livre VIII tout entier. — Leur cause générale, VIII, I, 1. — Ont deux manières de procéder, VIII, 1, 4.—Causes spéciales des révolutions, VIII, 11, 1 - Procèdent tantôt par la violence, tantôt par la ruse, VIII, III, 8.—Critique de la théorie de Platon sur les révolutions, VIII, x, 5. - D'Argos, d'Athènes, de Rhodes, VIII, 11, 5. — De Thèbes, de Mégare, de Syracuse. de Rhodes, VIII, 11, 6. — De Tarente.

— Ses magistrats, son Sénat, II, d'Argos, VIII, II, 8.— Démocratiques 9. — De Cyrène, VII, 11, 10. — d'Hentiée, VIII, III, 2. — De Delphes, de Mitylène, VIII, m, 3. — De Phocée, d'Épidaure, VIII, 111, 4. — Oligarchiques d'Argos, VIII, 111, 5. — Démocratiques de Syracuse, de Chalcis, d'Ambracie, VIII, 111, 6. - Oligarchique de Cos, de Rhodes, d'Héraclée, VIII, IV, 2. — Oligarchiques de Mėgare, de Cume, VIII, ıv, 3. — Dė́– mocratiques de Marseille, d'Istros. d'Héraclée, VIII, v, 2. — De Cnide, d'Erythrée, VIII, v, 3. — De Larisse, d'Abydos, d'Héraclée du Pont, VIII. v, 5 et 9. — D'Amphipolis, d'Égine, VIII; v, 6. — D'Apollonie du Pont, VIII, v, 7. — D'Érétrie, de Thèbes, VIII, v, 10. — Démocratique de Thurium, VIII, vi, 6 et 8.— De Syracuse, VIII, x, 3.

> Rhèges — sous la tyrannie d'Anaxilas, VIII, x, 4.

> Rhėgium — patrie d'Androdamas, II, ix, 9.

> Rhodes — divisée en rues par Hippodamus, II, v, 1, n. — Ile, II, vii, 2. — Ses révolutions diverses, VIII. 1, 5 et n. — Son état avant ses révolutions, VIII, II, 6 et n. — Révolution oligarchique de cette ville, VIII. ıv, 2.

> Rhythme— ie rhythme et les chants de la musique imitent certains sentiments de l'âme, V, v, 6. — Un des éléments de la musique, V, vII, 2 et n.

> Riches — forment la première classe à Athènes, II, 1x, 4. — Forment partout la minorité, III, v, 7. — (La souveraineté des) est chose dangereuse, III, vi, 1. — Habituellement possèdent seuls des armes, VI, III, 1. -Sont un des éléments de l'État, VI,

tages que d'autres achètent si souvent par le crime, VI, vI, 2. — Et les pauvres; défiance réciproque qu'ils ont entre eux, VI, x, 4. — Ont en général une trop large part dans les constitutions politiques, VI, x, 5.—Dans l'oligarchie, VII, IV, 4. — Dans les démocraties ne doivent pas pouvoir faire de grandes dépenses publiques, VIII, VII, 11.

Richesse — est une multiplicité d'instruments, I, 11, 4.—Trois espèces diverses de richesses, I, 11, 2. — Fort estimée à Carthage, II, 111, 5.—N'est qu'à quelques-uns, la liberté est à tous, III, v, 7.—Est la condition essenitelle de l'oligarchie, VI, 111, 8. — Et la pauvreté sont les seules choses qu'on ne puisse cumuler, VI, 111, 15. — Est le caractère de l'oligarchie, VI, 111, 15. — Est le caractère de l'oligarchie, VI, 111, 4. Alichesses — naturelles et factices; les premières sont limités, les autres ne le sont pas, I, 111, 9. — Leur importance politique, VI, 11, 5.

Rivaux — sont aussi instruits qu'on peut l'être soi-même, V, 111, 5.

Roi — ne doit pas être assez fort pour opprimer l'État, III, x, 10. — Est pris dans le sein même des classes élevées, VIII, vIII, 2. — Et le tyran, leur mission, leur but, leur ambition, leur garde, VIII, vIII, 6. — Rapports du roi à ses sujets, I, v, 2.

Rois — de Sparte sont pour leur vie généraux de l'armée de terre, II, vi, 22. — Ont été très-funestes à Sparte, II, viii, 2. — Les deux rois de Carthage sont électifs, II, viii, 2. — Les enfants des rois reçoivent une éducation spéciale, III, ii, 5. — Des sacrifices, leurs fonctions, III, ix, 7; VII, v, 11. — Sont forcés de recourir à des subalternes pour gouverner, III, xi, 9.

Rôle — que joue Cicéron dans l'histoire de la science politique et dans le reste de la philosophie, pr., cxx11.

Rousseau — a pris l'épigraphe de son « Discours sur l'Inégalité » dans la Politique d'Aristote, I, 11, 10, n. — N'a jamais attaqué le commerce d'une manière spéciale, I, 111, 23, n. - Est le premier qui ait nettement distingué le prince du souverain, Ill, iv, 1, n. — Contrat social, cité, Ill, v, 1, n, et passim. — A emprunte à Aristote quelques-uns de ses principes d'éducation, IV, xv, 2, n. - N'a pensé qu'à une seule espèce de constitution; il a trop négligé l'histoire, VI, 1, 5, n. — Se trompe sur une pensée d'Aristote, VI, x, 5, n. — Na point traité des révolutions, VIII, II, 3, n. — Son Emile, VIII, v11, 20, n. Appréciation générale de sa politique et du Contrat social, pr., cxl.v.

Royauté — renversée par les Crétois, II, vII, 3. — Ce que c'est que la royauté, III, v, 2. — Ses inconvénients, ses avantages, III, ix, 1 et suiv. — Ce qu'elle est à Sparte, III, 1x, 2. — Ce qu'elle est chez les Barbares, Ill, ix, 3. — Des temps héroïques, III, 1x. 7. - Absolue, III, x, 1. - Origine des royautés en Grèce, III, x, 7. — Absolue est la seule royauté réelle, Ill, xı, 2. — Est un privilège intolérable. III, x1, 3. — Lacédémonienne ; Lysandre veut la détruire, VIII, 1, 5. — Est une inégalité insupportable, VIII, 1.6. — Dissérence de la royauté et de la tyrannie, VIII, viii, 2.

Royautés — héréditaires, leur cause de ruine, VIII, viii, 23. — Comment la royauté se maintint si longtemps à Sparte et chez les Molosses, VIII, ix, 1.

Rues — distribution des villes en rues inventée par Hippodamus, Il. v. 1. vation, VIII, vii, 1.

dans les constitutions oligarchiques, place dans la démotratie, VII, 11, 12.

Ruine — est l'opposé de la conser- VI, x, 7. - Dans les constitutions démocratiques, VI, x, 8. — Toutes Ruses — mises en usage par les lois les ruses des tyrans peuvent trouver

S

Sacerdoce civil — position politique du sacerdoce, IV, viii, 6. — Ses attributions, VII, v, 11.

Sacrifices publics — attribués à un sacerdoce civil, VII, v, 11.

Sages — n'ont pas craint de soutenir que l'âme n'est qu'une harmonie, **V**, **v**, 10.

Sagesse -- de l'homme n'est pas celle de la femme, I, v, 8. — La sagesse et le courage dissèrent complétement pour la femme et pour l'homme, III, 11, 10.

Saint-Paul - M. de Saint-Paul, son excellent opuscule sur l'esclavage antique, I, 11, 23 et n.

Sainte-Croix — critique l'opinion d'Aristote sur le pouvoir des Cosmes en Crète, II, vii, 3 et n. — Son excellente dissertation sur les gouvernements fédératifs, citée, III, 1, 3 et n. — Cité sur le mot dynastie, VI, v, 1 et n.

Salaire — des juges à Athènes, II, IV, 11 et n.

**Salamine** — la victoire de Salamine renforce la démocratie à Athènes, VIII, 111, 5.

**Salubrité** — sa nécessité pour les villes, IV, x, 1,

Mque, V, vi, 7.

Samiens — sont trompés par les Athéniens, III, viii, 4. — Chassent les Zancléens, VIII, 11, 11.

Samos — sous la tyrannie de Polycrate, VIII, 1x, 4.

Samus — fait une révolution à Larisse, VIII, v, 9.

Sardanapale — filait au milieu de ses femmes, VIII, viii, 14.

Sauvage — l'être sauvage est dégradé, I, 1, 9.

Scaino da Salo — le révérend Père et le fameux Conring d'Helms that sont les deux seuls philologues, jusqu'à nos jours, qui se sont occupés sérieusement de l'ordre des livres de la Politique d'Aristote, app., clxx. — Son opinion sur la division générale de la Politique, VII, 1, 9 et n.

Sceptre — l'élévation du sceptre était la formule du serment des rois, aux temps héroïques, III, 1x, 7.

**Schlosser** — indique une critique peu exacte d'Aristote contre Platon, II, III, 3 et n.

Schneider — suppose à tort qu'Aristote indique un de ses ouvrages sur les devoirs des femmes, I, v, xi et n. - Suppose à tort une lacune dans la Politique, IV, 1x, 9 et n. — Propose une correction dans la Politique, V, vii, 9 et n. — D'après Conring, suppose à tort une lacune dans la Politique, VII, v, 1 et n. — A négligé de traiter à fond la question de l'ordre Sambuques - instruments de mu- des livres de la Politique d'Aristote, app., cuxix.

> Scholiaste — d'Eschyle, cité sur le vice des Grecs, II. vii, 5 et n. — Le Scholiaste d'Aristophane cite un passage de la Politique, III, xi, 9 et n.

Science — de l'acquisition, des ri-

science des esclaves et du maître, ce qui la forme, I, 11, 23.

**Sciences** — profitent de l'innovation, II, v, 11.— La science théorique a aussi bien le droit de juger que l'instruction pratique, III, vi, 8.— Toutes les sciences ont un bien pour but, III, vii, 1. — La science et la théorie politiques ne s'inquiètent pas des convenances individuelles, IV, 11, 2. — La science politique; les premiers éléments qu'elle exige, IV, IV, 2.—Étendue et devoirs de la science politique, VI, 1, 1. Dans la science politique, comme dans toute autre science, il n'y a que deux méthodes possibles, pr., p. viii. — Dans toutes les scieuces, la méthode rationnelle, malgré ses périls, vaut mieux que l'empirisme, pr., p. ix. — Sciences fondées par Aristote, pr., LIV. — La science politique, ses devoirs et les services qu'elle peut rendre aux sociétés dans l'état actuel de la lumière et de la civilisation, pr., cLvII.

**Scylax** — cité relativement aux rois indiens, IV, xIII, 2. — Géographe et navigateur, ibid. et n.

**Scyllétique** — golfe Scyllétique, IV, 1x, 2 et n.

Scythes — chez les Scythes, les femmes et les biens étaient en commun, II, I, 12 et n. — Font grand cas de la valeur guerrière, IV, 11, 6. — Coutume guerrière des Scythes, IV, 11, 6.

Séditions — et luttes fréquentes entre les pauvres et les riches, VI, 1x, 11.

Segni (Bernardo) — gentilhomme et membre de l'Académie de Florence; sa remarque sur les septième et huitième livres de la Politique d'Aristote, app., clxx.

chesses, son but, I, III, 16. — La dans certains cas, III, vi, 12. — Est de principe démocratique, VI, x11, 8. - Un sénat est une institution trèsdémocratique, VII, 1, 9.

> Sónat de Sparto — son institution, II, vi, 15. — Ses attributions; ses défauts, II, v, 17.

> **Sénateurs à Sparte** — leurs vices; leurs attributions; leur élection, II, vi, 18. — Fonctions des sénateurs, VII, v, 10. — Sont d'institution démocratique, VII, v, 13.

> Sensations—causées par le rhythme et les chants de la musique. V, v, 6. Sept — combat du Sept, VIII, 11, 8 et n.

> Serfs — recoivent à Argos le droit de cité, VIII, 11, 8.

> **Serment** — quelle était la formule du serment des rois aux temps héroiques, III, 1x, 7. — Le serment des oligarques contre le peuple, VIII, vii, 19. — Serment annuel des rois Molosses, VII, IX, 1 et n.

> Sésostris — ses institutions en Egypte, IV, 1x, 1 et n. — Bien antėrieur à Minos, IV, 1x, 4.

> Seuthès le Thrace — conspire contre Amodocus, VIII, viii, 15.

> **Soxe** — masculin est le sexe supérieur, 1, 11, 12.

Siclle — attaquée par Minos, II, vii, 2. — Reçoit des colonies de Chalcis, II, 1x, 5.

**Sicyone** — sous la tyrannie d'Orthagoras, VIII, ix, 21. — A Sicyone. Clisthène succède à Myron, VIII,

Siège d'Atarnée — eut lieu en 362. sur la fin du règne d'Artaxerxe Mnémon, II, iv, 6 et n.

Signification — du conseil de l'ériandre à Thrasymaque, VIII, viii, 7. - Signification pour un peuple des Sénat - prononce souverainement épithètes de monarchique, d'aristocratique et de républicain, III, x1, 11.

Sirrha, ou Sirrhas — guerre d'Archélaüs contre ce personnage, VII, viii, 11.

Smerdis — tua Penthilus, VIII, VIII, 13.

**Smith** — Adam Smith s'accorde avec Aristote sur la double valeur des choses, I, III, 11 et n.

Socrate — a tort de confondre les vertus de l'homme et celles de la femme, I, v, 8. — Propose, dans la République de Platon, la communauté des femmes, des enfants et des biens, II, 1, 2. — Réfuté sur l'unité de la cité; son équivoque politique sur les mots Nous, Tous, II, 1, 9. — Veut la communauté des femmes parmi les laboureurs pour établir la discorde entre eux, II, 1, 15. — Son erreur sur l'unité politique, II, 11, 9. — Ses dialogues sont éminemment remarquables, II, 111, 3. — Limites qu'il impose à la propriété, II, 111, 5. — A tort de n'admettre que le mode phrygien en musique, V, vII, 8. — Proscrit à tort les modulations douces, V, vii, 11. — Ses erreurs sur les éléments indispensables de l'État, VI, 111, 12.— Sa théorie sur les révolutions, d'après Platon, VIII, x, 1.

Soins — qu'il importe le plus d'avoir pour le premier àge des enfants, IV, xv, 1.

Sol — et les hommes ne doivent jamais être perdus de vue, en fait de législation, selon Socrate, II, III, 4.

Solon — son vers sur la richesse, I, 111, 9. — Sent bien l'importance de l'égalité politique, II, 1v, 4 et n. — Sa constitution, II, 1x, 2. — Sa mort, ibid., n. — Accorde peu de pouvoir au peuple, II, 1x, 4. — Un de ses préceptes indiqué par Aristote, III, 11, 9. — Accorde sagement certains droits

à la multitude, III, vi, 7. — Est sorti de la classe moyenne, VI, ix, 10.

Sommeil et les plaisirs de la table, passe-temps fort peu nobles, V, 1v, 1.

Sophisme — « si les parties sont petites, le tout est petit, » VIII, vII, 2.

Sophocle — vers cité sur les qualités féminines, I, v, 8 et  $n_{-}$ 

Sources d'eau — leur nécessité dans une ville, IV, x, 2.

Sources des révolutions et des troubles qu'elles amènent, VIII, 1, 2 et suiv.

Souveraineté — à qui elle appartient dans l'État, III, IV, 1. — A qui appartient-elle dans l'État, III, VI, 1. — Appartient aux lois seules, III, VI, 13. — D'un roi : la demander, c'est constituer souverains l'homme et la bête, III, XI, 4.

**Sparte** — sans posséder des plaines aussi vastes que celles de la Babylonie avait nourri jusqu'à dix mille guerriers, II, III, 3, n. — Examen de sa constitution, II, vi, 5 et suiv. — Disproportion des propriétés à Sparte, II, vi, 10. — Ses lois sur les propriétés, II, vi, 11. — Son sénat, ses éphores, ses rois, II, vi, 15.— L'Etat n'a pas de trésor, II, v., 24. — Ce qu'est la royauté de Sparte, III, ıx, 2. — La loi de l'abandon des enfants contrefaits était appliquée dans toute sa rigueur, IV, xiv, 10, n. — Un décret des rois et des éphores prescrivit à Timothée, sous peine d'exil, de retrancher quatre cordes de sa lyre, V, 11, 3, n. — N'a pas laissé un seul monument en quelque genre que ce soit, V, IV, 7, n. — Sa constitution renferme bien des éléments oligarchiques, VI, vII, 5. — Ses guerres contre Athènes, VIII, II, 8. — Sa situation durant les guerres de Messénie, VIII, vi, 2. — Sa poli-

tique contre les alliés d'Athènes, VIII, vi, 9. - Services rendus à Sparte par ses rois, VIII, vitt, 5. — Renverse les tyrannies dans les cités qu'elle conquiert, VIII, viii, 18. — Théopompe rend la royauté de Sparte plus durable en l'affaiblissant, VIII, IX, 1. — Comment à Sparte la royauté se maintint si longtemps, VIII, Ix, 1.

Spartlates — avaient les Hilotes pour esclaves, II, vi, 2. — Leur nombre, II, vi, 12. — Placent les conquêtes fort au-dessus de la vertu même, II, vi, 23. — Donnent aux enfants une éducation trop dure, V, III, 3. — N'apprennent pas personnellement la musique, V, 1v, 6. — Vaincus à Mantinée, VIII, 111, 5.

**Spéculations** — commerciales, plusieurs exemples cités par Aristote, I, IV, 5 et suiv.

Spinesa — sa méthode dans son traité théologico-politique, citée, III, v, 1, n. — Appréciation générale de sa politique, pr., cxl.

Société civile — n'est pas plus pessible, sans l'exécution des jugements, que sans la justice même qui les rend, VII, v, 5.

Sociétés politiques — à Carthage, II, vIII, 2.

**Spoliations** — ne peuvent jamais donner le bonheur, IV, 111, 3.

**Stabilité** — principes de la stabilité politique des gouvernements, VIII, vii, 1.

Stagire — patrie d'Aristote, pr., VIII, 11, 10. LV.

métallurgie, I, 111, 1.

servir de crieur public dans une immense multitude? IV, IV, 7.

Stobée — cite un morceau d'Hippodamus, II, v, 1 et n. — A conservé

le préambule des Lois de Zaleucus et de Charondas, II, IX, 5 et n. — A conservé le serment tout démocratique que prétaient les jeunes Athéniens, VIII. vu. 19 et n.

Style politique — d'Aristote, de Platon, de Montesquieu, pr., Lxxix et suiv. — Le style de l'Esprit des Lois, ses qualités et ses défauts, pr., cin et suiv. — Style particulier de Cicéron, avec les admirables qualités qui le distinguent, pr., cxv11. — Le style de Machiavel est seul le vrai style des affaires et de la politique, pr., cxxvi .--Le style de Rousseau, pr., cl.v.

Suffètes de Carthage — appelés rois par Aristote, II, viii, 2 et m.

Sujet — qualités requises dans le sujet, III, n, 11. — L'abaissement moral des sujets, leur appauvrissement et leur désunion sont le bat constant du tyran, VIII, IX, 8. — Le svjet des huit livres de la Politique d'Aristote, dans l'ordre où ils sont donnés babituéllement, app., clxvII.

**Supériorité** — disproportionnée de quelques membres de l'Etat, cause des révolutions, VIII, 11, 3. — Les supériorités intellectuelles sont en debors des lois, III, viti, 2.

Suprématie — du pouvoir civil sur le pouvoir religieux fut établie nettement par Hobbes, pr., cxxxix.

Sybaris — fondée par les Achéens et les Trézéniens, VIII, 11, 10.

Sybarites — chassés de Thurium,

**Sylburge** — sa correction, VII. 11, Statuaire — ses rapports avec la 6, n. — Sa variante, VIII, IX, 20, n.

Syracusains — leur système poli-Stentor — quel Stentor pourrait tique était de renverser les tyrannies dans les États qu'ils conquéraient, VIII, viii, 18. — Donneut des gardes à Denys, III, x, 10.

Syraouse — on y instruisait les ex-

sants en esclavage de tous les détails du service domestique, I, 11, 22. — Renommée pour ses cuisiniers, I, 11, 22, n. — Son état politique avant la tyrannie de Gélon, VIII, 11, 6. — Admet au droit de cité des étrangers et des mercenaires ; troublée par une sédition, VIII, 11, 11. — Sédition causée à Syracuse par une querelle d'amour, VIII, 111, 5. — Révolution démocratique de cette ville, après la défaite des Athéniens, VIII, 111, 6. — Sous la tyranuie de Denys, VIII, v, 6, et VIII, vIII, 4. — Obéit huit ans à Gélon et dix à Hiéron, VIII, IV, 23. — Sa

révolution oligarchique, VIII, x, 3. Syrtis ou Syritis — pays des Choniens dans la Grande-Grèce, VIII, 1x, 3.

Système — de Socrate sur l'unité parsaite de la cité entière; ses inconvénients, II, 1, 4. — Le système de la communauté de Platon a une apparence tout à fait séduisante de philanthropie, II, 11, 8. — Le système politique de Socrate n'est ni une démocratie ni une oligarchie, II, 111, 9. — Le système de Hobbes, une fois ses principes admis, est d'une rigueur irréfutable, pr., cxL.

## T

**x**, 10.

**Taille** — l'élévation de la taille et la beauté sont des avantages peu communs, VI, 111, 7.

Talent — plus nécessaire que la probité pour les fonctions de général, VIII, vii, 15.

**Tarente — es**t peuplée de pécheurs, VI, IV, 1 et n. — Les pauvres y ont l'usage commun des propriétés, VII, 111, 5. — Révolution de cette ville, VIII, 11, 8. — Fondée par les Parthéniens, VIII, vi, 1.

Téléolès de Milet — sa République, VI, x1, 3.

Tempérament — n'a pas besoin d'être athlétique, ni pour les travaux politiques, ni pour la santé, ni pour la procréation, IV, xIV, 8.

Tempérance — dans la tempérance est le bonheur de l'individu, l'ordre de l'Etat et la stabilité du pouvoir; forte maxime de Platon, pr., LXXVIII.

Temple — de Jupiter Olympien; son objet politique, VIII, 1x, 4. — Entre-

Taotique — (Importance de la), VI, tien et réparation des temples, VII, v, 11.

> **Ténédos** — est peuplée de caboteurs, VI, IV, 1 et n.

> **Tonnomann** — fait un bel éloge du VIII (5°) livre de la Politique d'Aristote, VIII, x, 5, n.

> Terres — doivent appartenir exclusivement aux citoyens, IV, viii, 5. — Modification dans la propriété des terres, VII, 11, 5. — A Sparte, sont toutes possédées par quelques individus, VIII, vi, 7.

> Territoire — de l'Etat ne doit pas étre trop étendu, IV, IV, 1 et suiv. — Comment il doit être divisé, IV, 1x, 7.

> **Thalès de Milet —** habile spéculation qu'il fait en louant tous les pressoirs de Milet et de Chios, I, Iv, 5 et n. — Ami d'Onomucrite, II, ix, 5.

> Théagène — tyran de Mégare, VIII, ıv, 5.

> Théatres — représentations théàtrales, VIII, vii, 11 et n.

> Thébains — leur invasion en Laconie, II, vi, 7. – Les Thébains se li

vraient avec excès aux exercices gymnastiques; passaient pour les moins spirituels des Grecs, V, 111, 7, n.

Thèbes — a eu Philolaüs pour législateur, II, 1x, 6. — A Thèbes, la loi écartait de toute fonction celui qui n'avait pas cessé le commerce depuis plus de dix ans, III, 111, 4. — Une loi y défendait expressément de faire périr les enfants contrefaits, IV, xIV, 10, n. — Une loi excluait de toute fonction ceux qui n'avaient pas quitté le commerce depuis dix ans, VII, 11, 5. — Révolution de Thèbes, VIII, 11, 6, et VIII, v, 10.

Théodecte — sa tragédie d'Hélène, I, 11, 19. — Auteur tragique cité par Aristote, I, 11, 19, n.

Théodore — acteur tragique, 1V, xv, 10 et n.

Théognis — de Mégare, cité, I, 11, 14, n.

Théopompe — roi de Sparte, crée les éphores, soixante-dix ans environ après Lycurgue, II, vi, 14, n, et VIII, ix, 1.

**Théorie** — la théorie politique et la science ne s'inquiètent pas des convenances individuelles, IV, 11, 2. — De l'éducation, V, 1, 1. — Des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, VI, xi, 1. — Générale des révolutions, VIII, 1, 1. — Diverses sur le principe de l'esclavage, I, 11, 3 et 15. — Politique de Platon est aussi vraie qu'elle serait utile, si d'ailleurs elle était d'une application moins difficile et moins rare, pr., p. xx. — Célèbre des trois gouvernements, appartient presque tout entière à Platon, pr., p. xLv. - Politiques, qui appartiennent tout entières à Aristote, pr., Lxvi et suiv. - Qui appartient à peu près en propre à Montesquieu, est celle du principe des trois gouvernements, pr.,

LXXXIX. — Du principe des gouverncments selon Montesquieu; ses conséquences, pr., xc, et suiv. — Des constitutions mixtes dans Polybe, démontrée par un grand exemple, celui de Rome, pr:, cix et suiv. — De la souveraineté selon Rousseau, analysée, pr., cxxxvII et suiv.

Théra — l'oligarchie y était fort concentrée, VI, III, 8 et n.

Thessalie — en Thessalie, la place publique se nomme place de la Liberté, IV, x1, 2.

Thessaliens — avaient les Pénestes pour esclaves, II, v1, 2. — Leur guerre contre les Achéens, les Perrhèbes et les Magnésiens, II, v1, 3.

Thibron — a écrit sur le gouvernement de Lacédémone, IV, xIII, 11 et n.

Thraces — font grand cas de la valeur guerrière, IV, 11, 6.

Thrasippe — consacre un tableau aux dieux, V, vi, 6.

Thrasybule — conseil que lui donne Périandre, III, VIII, 3 et n.; VIII, VIII, 7. — Frère d'Hiéron, VIII, VIII, 19. — Ne règne pas un an, VIII, IX, 23.

Thrasymaque — renverse la démocratie à Cume, VIII, IV, 3.

Thucydide — cité sur le sort des prisonniers dans la guerre du Péloponèse, I, 11, 16, n. — Cité sur le brigandage, I, 111, 3, n. — Haranque qu'il prête à Périclès dans la guerre du Péloponèse, II, v, 4, n. — Son allusion au mode d'élection des éphores, II, v1, 16, n. — Cité sur la conduite cruelle des Athéniens envers leurs alliés, III, v111, 4, n. — Cité, VIII, v1, 2, n.

Thurium — sondée par les Sybarites, VIII, 11, 10. — Révolution démocratique de cette ville, VIII, v1. 6. — Loi de Thurium sur la durée du généralat, VIII, vi, 8.

Thurst — cité sur la signification que donne Aristote au mot Vermipares, I, 111, 6, n. — A suivi Coraï dans des variantes très-peu plausibles, I, 111, 12, n. — Et Champagne ont prétendu qu'Aristote commet la faute qu'il reproche à Platon sur la séparation des habitations, II, 111, 8, n. — Remarque que Phaléas est postérieur à Solon, II, 114, 4, n.

Timethée — forcé, sous peine d'exil, de retrancher quatre cordes à sa lyre, V, 11, 3, n.

Timée de Taurominium — assure que, chez les Locriens et les Phocéens, l'esclavage, longtemps défendu par la loi, n'avait été autorisé que depuis peu, l, 11, 3, n.

Timophane — citoyen de Mitylène, VIII, III, 3. — S'empare de la tyrannie à Corinthe, VIII, v, 9 et n.

Tite-Live — cité sur les repas communs à Sparte, II, viii, 2, n.

Tombeaux — de Philolaüs et de Dioclès à Thèbes, Il, 1x, 6.

Topographie — ce que doit être la topographie de l'État, IV, IV, 6 et suiv.

Tours — sur les remparts, destinées à recevoir les réunions de citoyens pour les repas communs, IV, x, 8.

Tradition — qui prétend que Platon lui-même avait été réduit quelque temps en esclavage par l'ordre d'un tyran, I, 11, 18, n.

Traditions — répandues sur les moyens qui ont conduit quelques personnes à la fortune, I, IV, 4.

Traduction — latine de la Politique, au xIII siècle, fournit une bonne leçon, VI, xII, 13, n.

Traduction — de Platon par M. V. Cousin, citée passim.

Trait — éminemment distinctif du vrai citoyen, III, 1, 4.

Travail — n'a jamais pour but que le repos, IV, xiii, 8.

Travailler — vaut mieux encore que gouverner et commander, VII, II, 1.

Travaux — du corps nuisent à l'esprit; les travaux de l'esprit sont funestes au corps, V, 111, 7. — Publics, sont pour le tyran un moyen d'occuper le peuple, VIII, 1x, 4.

Trente — tyrannie des Trente à Athènes, VIII, v. 4.

Trésor — public; il n'en existe pas à Sparte, II, vi, 24. — Garde du trésor public, VII, v, 4. — Administration du trésor public, VII, v, 10.

Trésoriers — de l'État, leurs fonctions, VII, v, 4. — Des revenus sacrés, VII, v, 11.

Trézéniens — consultent l'oracle sur les décès multipliés des jeunes femmes mariées, IV, xIV, 4. — Chassent les Achéens de Sybaris, VIII, II, 10.

Tribunal — suprême, imaginé par Hippodamus, II, v, 3. — Prononce souverainement, III, vi, 12. — Tribunal du Puits, à Athènes, VI, XIII, 2 et n. — Des Onze à Athènes, VII, v, 7 et n.

Tribunaux — organisation et diversité des tribunaux, VI, xIII, 1. — Leurs diverses espèces, VI, XIII, 1 et 2. — Enregistrement de leurs arrêts, VII, v, 4.

Tribus — d'Athènes modifiées dans leur composition et leur nombre par Clisthène, III, 1, 10. — Nouvelles tribus créées par Clisthène à Athènes, VII, 11, 11.

Trigones — instruments de musique, V, vi, 7.

juste, IV, 11, 7.

Triope — ville de Carie, dans l'Asie Mineure, II, VII, 2.

**Troglodytes** — chez les Troglodytes, dit-on, les femmes étaient communes, II, 1, 13, n.

Tyran — la souveraineté du tyran est chose dangereuse, III, vi, 1. — Ne confie sa garde qu'à des étrangers, III, 1x, 4. — Presque tous les tyrans ont d'abord été démagogues, VIII, ıv, 4. — Est tiré du peuple et de la masse, VIII, viii, 2. — Et le roi, leur mission, leur but, leur ambition, leur garde, VIII, vIII, 6.

Tyran — système que le tyran doit suivre; son portrait, VIII, 1x, 2 et suiv. — Doit user de dissimulation pour se maintenir, VIII, IX, 7. — La prudence lui est indispensable, VIII, ıx, 9 et suiv. — Doit paraître à ses sujets, non point un despote, mais un administrateur, un roi, VIII, 1x, 20.

Triomphe — même peut n'être pes royauté; son objet, III, v, 4. — Sa définition, III, v, 5. — Place de la tyrannie dans la science politique, VI, 11, 2. — Est le pire de tous les gouvernements, VI, vi, 1. — Espèces diverses de tyrannie, VI, viii, 2. — Se confond avec la monarchie absolue, VI, vIII, 3. — Réunit les vices des plus mauvais gouvernements; elle est le pire de tous, VIII, viss, t. -Différence de la tyrannie et de la royauté, VIII, vIII, 2. — Ses vices, VIII, viii, 7. — Est profondément immorale, VIII, 1x, 2; VIII, 1x, 7. — A deux moyens de se mainteuir, VIII, ix, 10. — Est un gouvernement sort peu stable, VIII, 1x, 21.

> **Tyrans —** d'Ionie débutèrent par être rois, VIII, viii, 4. — Méritent toujours la haine, VIII, viii, 20.

> Tyrrhėnie — ses rivages sont habités par les Opiques, IV, IX, 3 et m.

Tyrtée — un de ses poëmes nommé Eunomie cité par Aristote, VIII, vi, Tyrannie — est une déviation de la 2. — Ne nous est pas parvenu, id., a.

U

**Ulysse** — trouve que le plus doux des plaisirs pour les hommes, quand ils se livrent à la joie, c'est d'entendre les accents du poëte, V, 11, 6.

Union — des sexes est nécessaire pour la reproduction, I, 1, 4.

Unions — prématurées sont peu favorables aux ensants qui en sortent, IV, xiv, 4.

Unité — de la cité, entendue comme le veut Platon, estfausse, II, 1, 3.

Usage — de la propriété doit être commun, II, II, 5.—De la propriété, I, 11, 7. — Double de la propriété, I,111, 11.

Usure — exécrée avec raison, I, m, 23.

Usurpation — était chose rare en Grèce au temps d'Aristote, VIII, iv, 4. — Est facile à tous les tyrans, VIII, viii, 4.

Utile — est subordonné au beau. IV, xm, 8.

**Utilité** — des animaux privés et celle des esclaves sont à peu près les mémes, I, 11, 14. — Réprobation du principe d'utilité dans l'éducation, IV. xiii, 9. — De l'union dans un âge plus formé, IV, xiv, 5. — Les idées d'utilité ne conviennent pas aux âmes libres; l'éducation les doit proscrire-V, 111, 2. — Aristote proteste contre le principe d'utilité, V, m, 2, n. - — (Les genres d') qu'on peut tirer de la musique, V, vii, 4. — Des remparts, IV, x, 7 et suiv.

Utopie — n'a pas toujours été fort raisonnable en politique; mais ensin elle a pu s'y introduire, pr., p. ix.

#### V

valeur d'échange, I, 111, 11. — Guerrière, est la seule vertu développée chez les Spartiates, II, vi, 23. — Guerrière, est la vertu sociale par excellence, III, vII, 6. — Estimée de presque tous les peuples, IV, 11, 6.

Valois — ses remarques sur Harpocration citées, III, 1, 3, n.

Variétés — de la démocratie, VII, 1, 4.

Vasques — son ouvrage de controverse cité, I, 111, 8, n.

**Vent** — du nord semble préférable pour la génération à celui du midi, IV, xiv, 7.

Vente — source artificelle de richesse, I, 111, 15.

**Vents** — deux sortes principales de vents, VI, III, 4.

Vénus — vérité de son union allé- cratie, VI, vi, 4. gorique avec Mars, II, vi, 6.

publique, VII, v, 10.

Vérité — contenue dans la méthode historique d'Aristote, pr., Lx.

Vérités (Grandes) — qui immortalisent la politique de Platon, pr., p. xi.

par la, 1, 111, 6, n.

Vertu — identité de la vertu et de la force, I, 11, 17. — Mal définie, I, v, 8. — Relative, vertu absolue, 1, v, 11.

Vertu — qu'on peut montrer dans l'usage de la fortune, II, III, 5.

Vertu — différence entre la vertu

Valeur des choses — valeur d'usage, privée et la vertu politique, III, 11, 1. — Privée et la vertu publique ne se réunissent que dans le magistrat habile, III, 11, 5. — Supérieure, peut être le partage d'un individu, d'une minorité, III, v, 3. — Sociale, c'est la justice, III, vii, 8. — Assure le bonheur, IV, I, 2. — Est le but essentiel de la vie, IV, 1, 6; IV, 111, 1. — Sous toutes ses formes, n'appartient pas plus aux particuliers qu'à ceux qui dirigent les affaires générales de la société, IV, 11, 4. — Est fort inégalement répartie entre les hommes, IV, vII, 3. — Ne s'obtient qu'à certaines conditions, IV, x11, 2. — Etait mal comprise par Lacédémone, IV, xIII, 20 — Consiste à savoir jouir, aimer, hair comme le veut la raison, V, v, 6. — Est le caractère spéciai de l'aristo-

Vettorio — a tâché de réfuter Mu-Vérificateurs — de la comptabilité ret, et il a soutenu qu'il s'agissait dans un passage d'Aristote et dans Stobée de deux auteurs dissérents, II, v. 2, n. — Rétablit une leçon qu'il avait supprimée à la fin du III. livre, III, xin, 2, n.

**Vices** — les vices que présente la Vermipares — ce qu'Aristote entend démocratie extrême se retrouvent dans la tyrannie, VIII, 1x, 6.

> Victoire — suppose toujours une supériorité, I, 11, 17. — Dangers moraux de la victoire, IV, xIII, **15.**

> Vie — est l'usage, et non la production des choses, I, 1, 6. — Les divers genres de vie chez l'homme et

chez les animaux, I, III, 3. — Une vie sobre; réfutation de cette définition, II, III, 5. — Le genre de vie préférable pour tous les hommes en général, IV, 1, 1. — La vie politique est-elle préférable à la vie de simple particulier? IV, 11, 3. — La vie contemplative est le partage du philosophe, IV, 11, 3. — La vie pratique et politique est la seule qui convienne à l'homme, IV, 11, 4. — Emploi qu'on doit donner à la vie, IV, III, 1. — Quel est le but suprême de la vie, IV, III, 6. — La vie se partage, quelle qu'elle soit, en travail et repos, en guerre et paix, IV, xiii, 8. — On se trompe souvent quand on ne veut compter la vie que par périodes septénaires, IV, xv, 11.

Vieillards — sont des citoyens émérites, III, 1, 4.

Village — se compose de la réunion de plusieurs familles, I, 1, 1.

Ville — par quel caractère elle est au-dessus d'une nation entière, Il, 1, 5. — Distribution des villes en rucs, inventée par Hippodamus, II, ▼, 1.

Vin — engendre des maladies chez les enfants, IV, xv, 1.

**Vivipares** — portent en eux le lait, nourriture de leurs petits, I, 111, 6.

Violence — ne peut jamais donner le bonheur, IV, 111, 3.

Vitruve — préface de son Traité d'architecture, cité sur le temple de Jupiter Olympien, VIII, Ix, 4, n.

Volx — différence entre la voix et la parole, I, 1, 10.

Voltaire — son Commentaire sur l'Esprit des Lois, cité, III, v, 4, n; pr., LXXXIII. - Ardent admirateur de Montesquieu; son opinion citée sur le style de l'Esprit des Lois et sur l'ouvrage, pr., ciii.

Volontó — n'appartient pas à l'esclave; elle appartient seulement en sous-ordre à la semme, et incomplétement à l'enfant, I, v, 6. — Intelligente de l'homme, assure la vertu de l'Etat, IV, xII, 5. — De la majorité souveraine dans la démocratie et dans l'oligarchie, VII, 1, 12.

Voyageurs — leurs relations sur la communauté des femmes, II, r, 13.

Vulcain — ses trépieds, I, II, 5.

## X

II, vii, 5, n. — Blamé indirectement par Aristote de son enthousiasme pour la constitution lacédémonienne, IV, vIII, 14.

**Xénophon** — son petit traité sur la xIII, 10, n; VI, I, 3, n. — Son éloge république de Sparte, cité, II, vi, 24, d'Agésilas, cité, VIII, ix, 1, n. — Son n. — Sa république de Sparte, citée, petit traité intitulé : Hiéron, cité, VIII. ix, 14, n.

Xerxès — tué par Artabane, VIII

### Z

Zaleuous - législateur des Locriens de ses lois, conservé par Stobée. 11, Épizéphyriens, II, Ix, 5. — Préambule Ix, 5, n.

Zanole — fut d'abord le nom de Messine, en Sicile, VIII, 11, 11, n.

Zanoléens — chassés par les Samiens, VIII, 11, 11.

habite aux embouchures du Borysthène; ont conservé la communauté des femmes, II, 1, 13, n.

•

Zénon de Cittiée — expression remarquable tirée de sa République et citée par Athénée, II, 1, 16, n.

Zougites - forment la seconde Zaporoves — peuplade russe qui classe à Athénes, II, 1x, 4. — Placés à tort au second rang par Aristote, contre l'opinion généralement reçue par tous les auteurs, II, ix, 4, n.

#### FIN

DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
| - |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

#### CONTENUES DANS CE VOLUME.

Dédicace.

Prages.

Préface.

Appendice.

CLIX à CLXXVIII

Politique d'Aristote.

1 à 477

Table alphabétique des matières.

479 à 545

Table générale des matières.

547

FIN

£ 47.







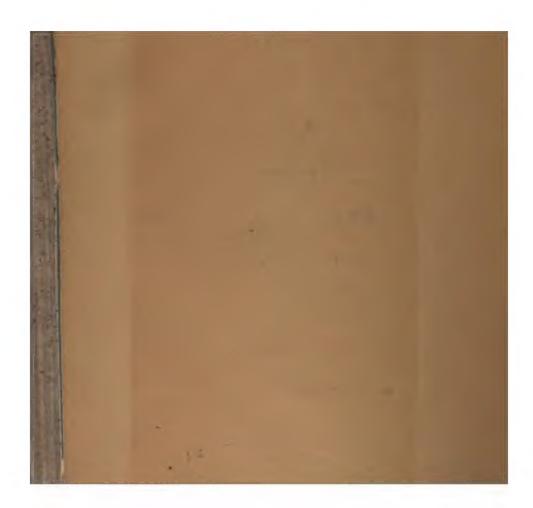

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

Will all the second

110

MARKET STATE

- H 001 16 40

" New 13) 4-

DU-AKR-B'41

DUE APP 15 42

out 04455 A3

